

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



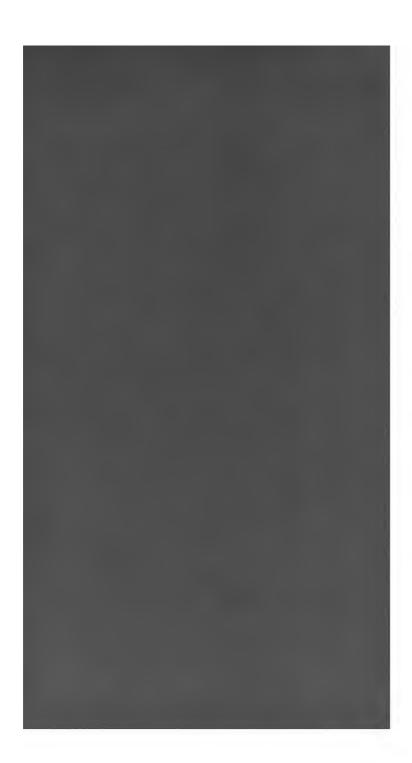



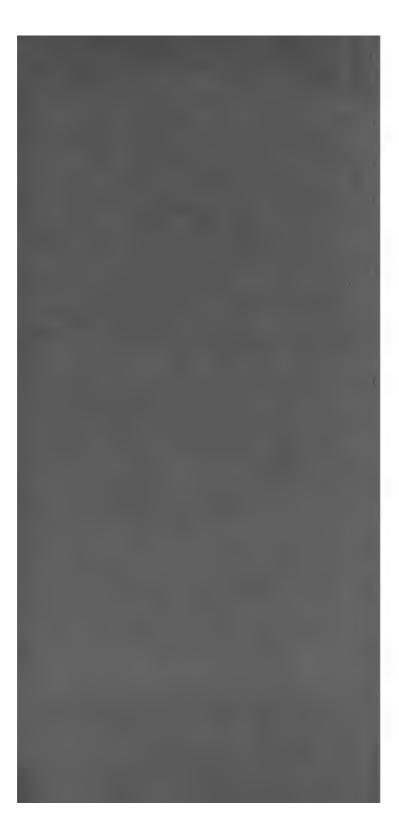

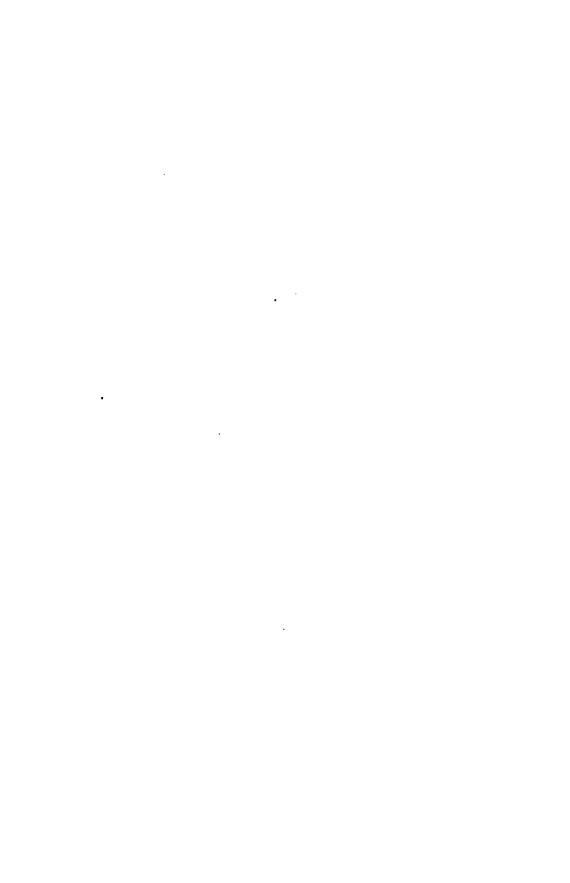



# ŒUVRES DE LEIBNIZ

TOME VII

Paris. - Typographie de Firmin-Didot frères, file et Cie, rue Jacob, 86.

# **ŒUVRES**

DE

# LEIBNIZ

PUBLIÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS

D'APRES LES MANUSCRITS ORIGINAUX

AVR

NOTES ET INTRODUCTIONS

PAI

A. FOUCHER DE CAREIL

TOME SEPTIEME

LEIBNIZ ET LES ACADÉMIES. LEIBNIZ ET PIERRE LE GRAND

## PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C'O

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT, RUE JACOB, 56

1875

Droit de traduction et de reproduction reservé.

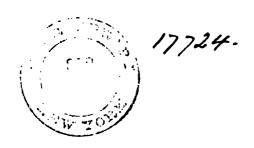

•

.

.

•

MACV WALLS

# INTRODUCTION

Le septième volume des œuvres de Leibniz paraît après une assez longue interruption, dont je n'ai point besoin de dire les causes. La cessation de nos rapports scientifiques et littéraires avec l'Allemagne, et les événements désastreux qui suivirent, suffisent à l'expliquer.

Ce nouveau volume est intitulé: Leibniz et les Académies. Il est, pour la plus grande partie, consacré à ces fondations ou à ces projets de fondations que des circonstances étrangères à la volonté de l'auteur ont seules empêché d'être suivis d'une réalisation immédiate.

Leibniz, esprit universel et vraiment encyclopédique, avait conçu de bonne heure le projet de réunir les différentes sciences et de grouper les savants autour d'un centre commun. Les premiers projets attestent, par leur étendue et leur généralité non moins que par leur caractère théorique et moral, du mouvement d'idées philosophiques qui l'agitaient alors.

Il est même un de ces écrits qui révèle une sorte de préoccupation étrange et qui fait songer à cette société d'alchimistes dont il avait été reçu membre à Nuremberg, et à celle des Rosecroix à laquelle il paraîtrait que fut affilié Descartes (1). C'est ainsi qu'on s'explique le langage qu'il y parle et les règles qu'il y trace pour les initiés. La Société des Frères-Amis (Societas Philadelphica) avait été conçue par Leibniz sur le plan des ordres monastiques et, pour tout dire, de l'institut des Jésuites. Les membres, ne pouvant entrer en communion absolue comme les RR. PP. de la Société de Jésus, devaient se lier par des serments terribles et pratiquer la règle d'o-

<sup>(1)</sup> Descartes avait été Rosecroix. Leibniz avait été initié et reçu comme lui à Nuremberg. C'est un très-curieux épisode de sa jeunesse qu'on pourrait intituler: Leibniz alchimiste. Il les paya de leur monnaie et fit un discours de récipiendaire dont notre Molière n'aurait pas manqué de tirer parti. (Voir Guh-rauer, t. I.)

béissance passive. Rien n'est plus curieux que ces instituts. Leibniz les ramène suivant son ordinaire à quelques principes sublimes et d'une logique incontestable : la vraie politique dont le but est l'utilité; Dieu dont il faut suivre en tout la volonté, cette volonté qui est la perfection de l'univers et par conséquent du genre humain, dont le but est de croître en sagesse et en puissance.

Ces vues si particulières à Leibniz s'accusent et se précisent davantage dans un manuscrit plus étendu et de la même période, intitulé: Esquisse pour le plan de la création d'une Société des arts et des sciences en Allemagne. Ce projet est très-intéressant au point de vue moral et économique: l'amour du bien public y domine, et, à côté d'idées très-pratiques, très positives même, on y remarque encore un côté d'utopie morale et religieuse qui est propre à ce grand homme; il cherche avec un optimisme un peu confiant, c'est lui-même qui le dit, le ciel sur la terre: cœlum in terris. On trouve, dans ce précieux document, des définitions merveilleuses de la foi, de l'espérance et de la charité, de la raison pratique et de la paix d'une bonne conscience.

Ces vues si élevées ne sont que la préface d'un projet tout moderne pour exciter ses compatriotes à faire des découvertes, et à concourir ainsi à la félicité du genre humain. Il y développe cette pensée, qu'une nouvelle invention fait plus pour l'honneur de Dieu que bien des sermons, des poëmes et des homélies; que c'est l'adorer en philosophe que de découvrir une nouvelle harmonie dans l'art ou la nature; que, si les poëtes et les philosophes rendent un culte à la divinité par leurs œuvres, les moralistes et les politiques seuls l'imitent par les leurs. On y rencontre enfin cette belle définition des manufactures qui sont « des aumônes perpétuelles, croissant sans fin, se reproduisant sans cesse, et qui peuvent servir à des milliers d'hommes ».

Un autre écrit de cette même période est intitulé: Réflexions sur l'établissement d'une Société des arts et des sciences en Allemagne. C'est un traité plus pratique, d'un caractère plus national et tout patriotique. On peut le comparer sous ce dernier rapport à son « Exhortation aux Allemands pour cultiver leur langue », manuscrit publié par Grotefend.

Leibniz cherche à démontrer dans le nôtre que

ses compatriotes ont pénétré, plus avant qu'aucun autre peuple, dans la connaissance de la nature et l'art de lui dérober ses secrets; il revendique historiquement pour sa patrie l'esprit d'invention, les expériences utiles, les termes techniques et les adresses des arts et des métiers que les Allemands ont transplantés jusqu'en Thrace et en Orient. La liste des découvertes qu'il leur attribue, des noms propres, qu'il cite depuis Albert le Grand et Paracelse jusqu'à Kepler et Copernic, est bien longue et souvent erronée. Nous ne pouvons la reproduire ici. C'est un plaidoyer fort curieux, que l'on pourra trouver paradoxal, mais qui n'en est pas moins appuyé sur des faits et des exemples nombreux. L'éloge de la renaissance allemande, avec ses conséquences pratiques, avec son caractère si distinct de la renaissance italienne, ces écoles de mineurs et de mécaniciens dont s'enorgueillissaient Nuremberg et Augsbourg, au seizième siècle, les mémorables découvertes astronomiques auxquelles reste attaché le nom de Kepler, cette émulation pour le commerce et la navigation qui donna naissance à la ligue hanséatique, méritent d'attirer l'attention. On apprendra avec quelque surprise que les arts mécaniques, les sciences expérimentales, la chimie, la médecine, le commerce, la navigation, l'industrie, doivent leurs progrès aux Allemands. La thèse n'est point d'ailleurs exclusive. Elle peut se résumer ainsi : l'Italie est très-supérieure dans les arts du dessin, et la France n'a pas de rivale dans les arts intellectuels; mais l'Allemagne l'emporterait dans les arts utiles, si elle savait, comme les deux autres, réunir les fruits de son expérience dans des Académies et les féconder par ses Sociétés des sciences. Et encore cet éloge ainsi restreint est-il mêlé de sévères critiques; il gourmande l'inertie et la paresse de ses contemporains, qui se laissent enlever la palme à laquelle ils ont droit. L'Allemagne néglige sa propre gloire; elle ne paraît pas se soucier de ses titres à l'admiration et à la reconnaissance des autres hommes. « Il n'est pas honorable, s'écrie-t-il à la première page de ses réflexions, il n'est pas honorable pour nous Allemands, qui avons les premiers découvert les arts et les sciences mécaniques, naturelles et autres, que nous soyons maintenant les derniers à contribuer à leur accroissement et à leur progrès, comme si la gloire de

nos ancêtres suffisait à conserver la nôtre (1). » Cette double tendance encyclopédique et nationale s'accuse de plus en plus dans les écrits qui suivent.

Leibniz n'est pas seulement un grand esprit : c'est aussi un esprit très-pratique, trèsappliqué, très-exact. A mesure qu'il avançait en âge, il semble avoir mieux senti le vide de la théorie pure, bien qu'il n'y renonçât jamais. Mais il éprouve le besoin d'une philosophie plus réelle, plus positive. Il dit de lui-même: Les actions valent mieux que les paroles, et le meilleur moyen de comprendre et d'adorer Dieu, c'est d'imiter ce bienfaiteur universel. » Les dernières années de sa vie (1700-1716) vont nous le montrer à l'œuvre.

Sans doute Leibniz n'avait pas attendu sa cinquantième année pour être convaincu de l'utilité des Sociétés entre savants. Le volume que nous publions en est la preuve. Outre les trois manuscrits si intéressants que nous avons cités, il est rempli d'autres documents de la même époque qui n'ont pas moins d'importance. L'archiviste et le bibliothécaire y paraissent tout occupés de plans ingénieux pour

<sup>(1)</sup> P. 64,

la réforme de la librairie, l'établissement des archives et des bibliothèques (1). Ses tendances pratiques se font jour dans la consultation sur la manière d'appliquer les connaissances naturelles aux usages de la vie (2). Sa correspondance avec Paulini (3) nous le montre déjà très-ardent et très-tenace pour la fondation d'un collége historique dont il énumère les avantages et dicte les statuts. Mais ces pensées encore un peu vagues prirent un corps dans la période où nous entrons. Ici Leibniz ne se contente plus du rôle d'excitateur scientifique : il passe résolûment à l'application. Il donne des règles, prépare des diplômes au nom des trois ou quatre potentats de l'Allemagne, et rédige de véritables chartes pour la fondation des Sociétés des sciences qu'il veut créer : il s'inquiète surtout, détail bien mince en apparence, mais très-important par ce temps de guerre et de dépenses ruineuses pour les souverains de l'Allemagne, il s'inquiète de leur procurer un fonds convenable et des ressources suffisantes.

<sup>(1)</sup> P 1, 127, 138, 155, 567.

<sup>(2)</sup> P. 93.

<sup>(3)</sup> P. 172 et suiv.

Quatre grandes fondations de ce genre l'occupèrent ainsi jusqu'à sa mort avec des fortunes diverses et des résultats très-inégaux : ce sont les Académies de Berlin, de Dresden, de Vienne et de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Quelques mots sur chacune d'elles sont nécessaires pour nous faire bien apprécier ses efforts et le but qu'il poursuivait.

On savait que Leibniz avait été le fondateur et le président de l'Académie de Berlin: mais les historiens, en nous parlant de cette fille du grand philosophe, ne nous ont point dit combien l'enfantement fut laborieux et ses destinées d'abord précaires. Une femme, une princesse, illustre entre toutes, s'est acquis des titres à la reconnaissance des savants par le concours qu'elle lui donna.

La reine de Prusse, Sophie-Charlotte, la fille de la duchesse Sophie de Hanovre, l'élève et l'amie de Leibniz, avait conquis ce trône si ardemment convoité par l'Électeur de Brandebourg, en y faisant asseoir, comme on l'a dit, la majesté et l'amour:

Majestas et amor in una sede morantur.

C'était une des femmes les plus accomplies de

son temps. Elle tenait avec une grâce charmante, à cette cour de Berlin, le double sceptre de l'esprit et de la beauté. Son estime singulière pour le philosophe de Hanovre le lui avait attaché par les liens d'une véritable amitié. Leibniz la ravissait sans la satisfaire toujours par le ton aisé et naturel de sa philosophie. Elle ravissait Leibniz par son amour de la vérité et les grâces incomparables de sa personne. C'est de leur entretien qu'est née l'Académie de Berlin.

Un jour, à un dîner où elle recevait à sa table quelques intimes, « S. A. É. Madame estant venue à parler à un des prédicateurs de la cour au sujet de l'Académie des peintres et sculpteurs, et de ce que cela commençoit à aller si bien, a adjouté qu'il seroit bon qu'on établît aussi un observatoire, comme il y en a un Paris. Sur cela, on pense à y travailler, et comme on n'aura qu'à élever un peu un certain pavillon des nouvelles écuries et de l'accommoder pour les observations, les instruments se trouveront, et des observateurs aussi, de sorte qu'on espère que cela réussira. »

La nouvelle dont le prédicateur de la cour,

Yablonski, fit part au premier président, de Dankelman, parvint aux oreilles de Leibniz, qui écrivit, en novembre 1697:

« V. A. É., estant fille de Madame l'Électrice (ce qui est tout dire), a toujours eu de grands et beaux sentimens qui peuvent faire honte à ceux des plus excellens hommes. Je m'asseure même qu'elle étend sa curiosité encore aux autres matières qui ne sont pas moins importantes et moins belles que celles de l'astronomie, et qui pourroient estre, aussi bien que cette science, l'objet d'une Académie électorale des sciences, capable de tenir teste avec le temps à celles de Paris et de Londres, pour faire honneur non-seulement à l'Électeur, maistre et fondateur, mais encore à toute l'Allemagne. Si j'estois plus asseuré que V. A. É. y prend goust, j'entrerois dans un plus grand détail. » C'est ce qu'il fit dans un Mémoire, pour les deux Électrices, vers la fin de cette année; il offre ses services, et manifeste l'intention de se faire attacher à la cour de Berlin par quelque mission confidentielle (1).

<sup>(1)</sup> Ce Mémoire et la Lettre que nous avons cités se trouvent sous le n° 133 dans l'édition allemande du D' Klopp, t. VIII. (Voir

C'est ce projet si souvent repris, accru par les observations de Leibniz et agréé par la reine, qui finit par réussir après bien des difficultés et des traverses. Leibniz avait sans doute un autre but que de plaire à la reine, mais le désir de lui plaire ne fut certainement pas étranger à la réussite de ce projet. Sophie-Charlotte montra, de son côté, dans la poursuite du but commun ce que peut l'amitié d'une grande reine pour aider les savants même les plus illustres. Sans elle l'Académie de Berlin serait restée, comme les autres, longtemps encore, à l'état de projet; Leibniz ne fût jamais parvenu à lui obtenir ses lettres de naturalisation. Il eut à lutter pour lui assurer même un semblant d'existence, et il fut un instant sur le point de quitter Hanovre et d'aller s'établir à Berlin pour veiller sur son œuvre(1). Après la

le Mémoire pour des personnes éclairées et de bonne intention que nous avons publié dès 1854 dans les Lettres et Opuscules inédits de Leibniz.) Voir aussi trois Mémoires très-curieux sur cette Académie à l'appendice, p. 599. C. f. Guhrauer: Deutsche Schriften.

<sup>(1)</sup> Leibniz eût été à Berlin pour y occuper la place d'historiographe de Brandebourg. Mais le conseiller M. Fuchs, écrit-il, n'a pas été assez puissant pour mener à bonne fin ce qui regardait le traitement. Toujours la question d'argent! Du reste, à partir de 1701, Leibniz ne se gêna plus, et ses fréquents voyages à Berlin indisposèrent contre lui l'Électeur de Hanovre. « Au moins, dit-il un jour à sa mère, il devroit bien me dire où il va

mort de la princesse, Leibniz tomba dans une sorte de disgrâce, et ce ne fut qu'en 1711 que l'on fit l'inauguration de la Société.

Le 18 mars 1700 dut être un beau jour pour Leibniz, et sans entrer en enthousiasme avec Guhrauer qui s'écrie : « Le 11 juin 1700 fut le jour qui vit jeter en Prusse les fondements d'un nouveau développement de l'esprit humain, » il faut s'arrêter un instant à ces deux dates. Ce fut le 18 mars que l'Électeur de Brandebourg prit la résolution de créer l'Académie des sciences et de s'en déclarer le protecteur, et ce fut le 11 juin que sortit enfin la charte de sa fondation. L'heureuse nouvelle de la résolution prise fut aussitôt communiquée à Leibniz par Yablonski, et il eut le plaisir de l'annoncer à Sophie-Charlotte qui se trouvait alors à Hanovre auprès de la duchesse Sophie, sa mère. Leibniz, à ce sujet, adressa deux écrits au prince de Prusse, et les statuts ne furent adoptés que lorsqu'il fut lui-même arrivé à Berlin sur l'invitation de son maître. Le

quand il s'esloigne. Je ne sçay jamais où le trouver. » Cependant, vers le mois de juin 1700, Leibniz lui écrivait qu'il était à Berlin, où a M<sup>gr</sup> l'Électeur le fait consulter sur la Société des sciences qu'il fonde ». Il pourrait bien y avoir eu un peu de jalousie dans la mauvaise humeur de Georges-Louis.

11 juin 1700, la nouvelle Société sut définitivement constituée d'après ses plans; et, le 12 juillet suivant, les lettres patentes qui le nommaient président surent octroyées par l'Électeur (1).

Le programme de Leibniz se distingue par certains traits essentiels de ceux qui avaient été donnés aux Académies de Paris, de Londres et de Florence, ou plutôt il cherche à les comprendre tous en un seul en le frappant de son cachet particulier : cachet de nationalité et d'utilité dont il voulut que son œuvre portât en tout l'empreinte. La conservation de la langue dans sa pureté, comme à Paris et à la Crusca, le progrès des sciences par l'observation et l'expérience, comme à Londres et à Paris, enfin la connaissance des langues et de la géographie des peuples étrangers par les missions, tels sont les trois objets qu'il embrasse d'abord dans ce plan : mais le caractère d'utilité pratique et national devait y dominer, à ce point que la philosophie en fût exclue: exclusion sévère qu'on pourrait croire

<sup>(1)</sup> Ces lettres patentes, ainsi que le discours en français de Leibniz, qui figurent dans le tome VII de l'histoire de l'Académie de Berlin, sont reproduites sans dates, tome V de Dutens, p. 175 et suiv., ce qui nous a empêché de les donner ici.

peu digne de Leibniz: mais nous savons qu'il fut consulté. Et il ne faut voir dans cette mesure qu'une précaution prise contre le piétisme, peut-être aussi un gage donné à ces tendances pratiques, à cet amour du réel dont Leibniz s'était déclaré le partisan. Il semble qu'il prît ainsi ses sûretés contre lui-même.

La constitution de l'Académie ne pouvait du premier coup réaliser tous ses plans, j'allais dire ses rêves, pour le bonheur de l'Allemagne: la prudence était commandée par la politique, et l'amitié de Sophie-Charlotte ne put pas toujours le mettre à l'abri de certaines cabales; il fut même supplanté dans la présidence après la mort de la Reine (1). Toutefois Leibniz ne transigea pas sur les

<sup>(1)</sup> Dans une lettre à l'Electrice Sophie, sans date, mais de 1707, Leibniz, tout en reconnaissant la générosité du Roi, qui vient de faire reprendre les travaux des bâtiments de l'Académie, suspendus depuis la mort de la Reine, ne se dissimule pas qu'on a donné au Roi des préventions défavorables contre lui, mais il s'en console par la satisfaction d'avoir fait son devoir et la facilité avec laquelle il peut réfuter ses ennemis, s'il veut se donner la peine de dresser des Mémoires. Ces cabales n'étaient pas seulement des intrigues de cour : il y en avait aussi dans le sein de l'Académie, et il en fut la victime. Guerrier nous apprend qu'on l'avait mis complétement de côté : aussi, lorsqu'en 1711 l'Académie eut besoin de lui auprès du Czar et lui adressa son protocole, Leibniz lui écrivit de bonne encre et lui rappela ce qu'il avait fait pour elle. (Voir cette Lettre dans Guerrier, p. 195, Moscou.)

points essentiels. Son Académie devait se distinguer de toutes les autres par ce caractère pratique et national qui lui composait une physionomie et une originalité propre et lui assurait une sorte d'indépendance. Sans être en rapport direct avec les universités allemandes, elle devait agir de concert avec elles pour toutes les questions qui regardent le développement intellectuel. Ce n'était point une simple reproduction de cette Académie des arts (peinture, sculpture et architecture) qui avait vu le jour cinq années plus tôt. Ce n'était même pas une simple copie des Académies de Paris et de Londres. Leibniz marquait ses œuvres du sceau de son génie. Si l'Académie de Berlin lui fut plus tard infidèle, il n'est que juste de la ramener à ses origines et de la contempler dans cette période de formation.

Leibniz ne s'en tint pas là. Pour assurer le succès de sa fondation, il voulut lui créer des ressources propres. De 1700 à 1710, il s'est constamment occupé de lui procurer le privilége de la vente des almanachs et le double monopole de la vente des livres et du commerce de la soie. Nous publions un des nombreux écrits de Leibniz relatifs

à la plantation de mûriers pour l'élève des vers à soie en Prusse; sur ce point comme sur beaucoup d'autres, il avait devancé son temps. Ses essais, bien que multipliés, furent infructueux; le succès des plantations fut médiocre: mais Frédéric le Grand reprit ce projet, comme il hérita de cette Académie ellemême. Et, grâce à ce prestige du nom et de la puissance auquel il semble que rien ne résiste, il réussit là où le génie initiateur et obstiné de Leibniz avait échoué.

Ce sont ces mêmes obstacles qui se retrouveront partout sur ses pas et qui l'empêchèrent de tirer de son œuvre tout le parti qu'il en espérait. Il ne se découragea point toutefois, et, en 1710, parut le premier volume des Miscellanea Berolinensia, auquel il avait pris une large part. « Leibniz se montre ici, dit Fontenelle, sous ses différents aspects, comme historien, antiquaire, étymologiste, physicien, mathématicien, et même orateur. » Mais déjà Leibniz était négligé, et, lorsque le 3 juillet de la même année eut lieu l'installation définitive de la Société avec un discours latin du ministre d'État et une réponse de Yablonski, Leibniz n'était point présent. Il n'avait point été con-

voqué. Il s'en plaignit. Mais de nouveaux éléments étaient entrés dans la Société et en avaient modifié la composition. Une médaille commémorative fut frappée à quelque temps de là : cette fois Leibniz assista à la cérémonie et prononça même des vers latins qui sont parvenus jusqu'à nous.

Il n'entre pas dans le plan de cette introduction de suivre les destinées de cette Académie au-delà du rôle qu'y joua Leibniz et de la part éclatante qu'il prit à sa fondation. Des critiques lui furent adressées plus tard par ceux qui avaient altéré peut-être le dépôt qu'ils en avaient reçu. C'est ainsi qu'après lui avoir retranché son caractère si éminemment national et civilisateur, Formey, l'historien de l'Académie, put dire que « les dispositions que l'on avait prises pour donner une forme à cette Société n'étaient pas propres à en assurer la durée, et que l'on sera très-certainement surpris de voir qu'un de ses objets fut la propagation de la foi chrétienne et des missions étrangères ». Ce reproche montre bien le nouvel esprit dont étaient animés ses successeurs. Cette réaction ne s'arrêta point là. En 1745, à la suite d'un concours sur la Monadologie, l'Académie, prenant parti pour Euler contre Wolf, couronna Justi, auteur d'un mémoire où une critique très-vive était dirigée contre cette philosophie. On connaît les querelles de Maupertuis avec Kœnig, l'un des derniers leibniziens. Frédéric le Grand, qui rendit à l'Académie un peu d'éclat, fut plus juste pour ce grand homme. Il avait coutume de l'appeler « les Leibniz » et de dire « qu'à lui seul il valait une Académie (1) ».

Leibniz, qui avait réellement le feu sacré pour les sciences et leur propagation, ne se rebuta point, et dès 1703, c'est-à-dire trois ans après la fondation de l'Académie de Berlin, il s'occupait du plan d'une Académie en Saxe, à Dresden, de concert avec l'Électeur de ce pays. Il semble même que les choses marchaient à souhait, à en juger par le diplôme que nous publions et qui est tout entier de la main de Leibniz: « Nous voulons, faisait-il dire à S. A. S. l'Électeur de Saxe, que cette Société soit solennellement constituée, que le diplôme (in vim sanctionis pragmaticæ perpe-

<sup>(1)</sup> Voir, pour les destinées ultérieures de l'Académie de Berlin, le livre excellent de M. Christian Bartholmess: Histoire de l'Académie de Berlin. 2 vol.

tuæ) ait toute sa force. Nous voulons qu'elle ait un président, qu'elle se compose de membres ordinaires et d'autres personnes auxiliaires; nous la pourvoirons de locaux pour les réunions: un observatoire, un laboratoire, une bibliothèque, un théâtre de la nature et de l'art; nous lui fournirons les instruments nécessaires et tous les appareils dont elle aura besoin, ou du moins on fera en sorte qu'elle ait les fonds suffisants pour se les procurer. »

L'objet de la Société n'était pas moins vaste, et même plus compréhensif encore : « Le champ de notre Société, dit Leibniz, doit être illimité et comprendre les objets des différentes Sociétés ou Académies créées jusqu'ici; » et il indique l'histoire d'Allemagne et principalement de Saxe, la législation, l'hygiène et la médecine, l'économie politique, la mécanique de la paix et de la guerre (génie civil et militaire), les sciences physiques, la linguistique et les antiquités. Il lui soumet les écoles supérieures et inférieures, la recommande aux fonctionnaires administratifs, et lui donne pour but suprême d'éclairer et d'améliorer les hommes. Enfin il cherche à lui assurer des moyens d'action aussi variés et des ressources égales,

sinon supérieures, à celles de l'Académie de Berlin.

Les origines de l'Académie de Dresden, l'histoire des négociations qui la préparent, les noms des personnages qui jouèrent un rôle dans cette affaire, rappellent les débuts de l'Académie de Berlin. Sophie-Charlotte (sa main est partout dans l'œuvre de Leibniz) présida à sa naissance et la tint en quelque sorte sur les fonts baptismaux. C'est elle et sa mère, la duchesse Sophie, qui gagnèrent à sa cause le confesseur du roi, le célèbre mathématicien le père Vota. Il montrait le plus grand enthousiasme pour la duchesse Sophie et pour sa fille. La reine lui fit un accueil des plus gracieux à la cour de Berlin, dans les premiers mois de 1703 et la même réception l'attendait à Hanovre. Ainsi préparé, comment n'eût-il pas bien accueilli les projets de Leibniz de former une Société des sciences à Dresde? Le père Vota le présenta au roi de Pologne, qui l'accueillit trèsfavorablement. Plus tard même on envoya Eckart en Pologne pour suivre l'affaire. Mais les malheurs de cet infortuné souverain et l'issue de la guerre avec Charles XII vinrent arrêter l'élan qui était donné. Leibniz eut beau

lui envoyer son *Projet de l'éducation d'un* prince, celui de la réforme des écoles, l'Académie de Dresde, objet de tant de décrets, de chartes et de diplômes, est restée un pieux désir de ce grand homme.

L'Académie de Vienne sera-t-elle du moins plus heureuse? Ce fut dans le but de l'établir que Leibniz passa une grande partie des seize dernières années de sa vie dans cette capitale de l'empire (1700-1716); et cette période est l'une des plus fécondes de sa carrière, non-seulement pour la politique, pour la réunion projetée des catholiques et des protestants, mais aussi pour le but sans cesse entrevu et toujours poursuivi de l'établissement de Sociétés scientifiques et d'une sorte de restauration et de renaissance des lettres et des sciences par les Académies. Il y consacra tous ses efforts à partir de la fin du dix-septième siècle. Il semble qu'il pressentît et hâtât autant qu'il dépendait de lui les destinées du dix-huitième. Il faut le voir dans cette partie la plus ignorée et la plus féconde de son existence à Vienne où il passa, en différentes fois, plusieurs années avec son pied malade, sa santé très-délabrée, la peste qu'il y brava seize

mois, occupé de travaux et de plans de toutes sortes pour la grandeur politique, économique et scientifique de l'Autriche. J'ai pu dire, en me fondant sur des documents nombreux retrouvés récemment, que Leibniz avait deviné l'économie politique dans cette période de Vienne. Il y développa aussi une énergie et une activité extraordinaires pour la fondation d'une Académie qui devait surpasser les deux autres.

Ce projet, si amoureusement caressé et plusieurs fois près de réussir, ne put aboutir par des circonstances indépendantes de sa volonté. Après avoir reçu le meilleur accueil des plus grands personnages de la cour de Vienne et les précieux encouragements de l'empereur Charles VI, il fut traversé par les jésuites auxquels Leibniz était suspect et dut échouer devant leur influence occulte, mais prépondérante. L'histoire de ses travaux, de ses négociations et de ses écrits de cette époque n'en forme pas moins une des parties les plus intéressantes de sa vie scientifique. Mais le plus bel épisode de cette histoire peu connue est sans contredit sa liaison avec le prince Eugène de Savoie.

J'ai raconté devant l'Académie de Vienne cette histoire si intéressante, si honorable pour le philosophe de Hanovre, et j'ai pu dire sans être démenti par ses membres actuels, en leur faisant part de cette précieuse collection : « L'Académie de Berlin, qui l'avait eu pour président à vie, n'est pas dans un rapport plus intime, plus direct avec lui que l'Académie de Vienne, qui a été fondée plus d'un siècle après celle de Berlin, mais dont il avait eu le premier l'idée, dont il avait le premier conçu le plan, et dont la fondation l'a occupé si longtemps. Vous en avez la preuve dans sa correspondance avec Paulini dans le but de former un collége historique impérial, et dans cette série de projets et de plans relatifs à la fondation d'une Société des sciences pour toute l'Allemagne dont le siége et le centre eussent été Vienne. Oui, messieurs, vos lettres de noblesse se trouvent dans cette collection si curieuse, et quels parchemins vaudraient ce lien qui vous rattache à la pensée d'un des plus grands esprits des temps modernes! Je mets sous vos yeux dix manuscrits: tous se rapportent à cette Académie, à sa constitution, à sa charte, à son but, à sa composition,

à son règlement intérieur, et même au payement de ses honoraires. Vous y trouverez les lettres adressées par lui à l'empereur Charles VI à côté de ces deux remarquables mémoires destinés au prince Eugène de Savoie, son protecteur et son ami (1). »

Cette fois, Leibniz avait définitivement arrêté ses idées sur la constitution de la Société. Il la partage en trois classes: la littéraire, la mathématique et la physique. La première comprend l'histoire et la philologie; la seconde ne s'appliquera pas seulement à l'analyse pure et la plus sublime, mais à la géométrie pratique, à l'astronomie, à la géographie, à la navigation, à l'architecture civile et militaire, à la mécanique, à l'hydraulique et aux mines; enfin la troisième et dernière embrassera les trois règnes de la nature avec toutes les sciences qui s'y rapportent, chimie, botanique, anatomie et médecine. C'est une division toute moderne.

La composition et l'apparat de la Société ne sont pas réglés avec moins de soin. Nous avons retrouvé la part corrélative assignée à chaque

<sup>(1)</sup> Consultez Mémoires de l'Académie de Vienne (octobre 1857), vol. XXV, p. 129.

État de l'empire dans le fonds commun de 40,000 florins qu'il avait jugé d'abord nécessaire pour l'établissement de cette Société, mais dont il rabattit bientôt les trois quarts en présence des difficultés de toute sorte que rencontrait son œuvre. Leibniz, qui mettait une ténacité singulière dans la poursuite de ses desseins, eut beau insister, prier, supplier: les scrupules dont nous avons parlé l'emportèrent. Il obtint de l'empereur qui l'aimait un diplôme de conseiller aulique avec un brevet et un traitement de 2,000 florins, mais il ne put installer définitivement la Société pour laquelle il s'était donné tant de peine. Le pouvoir absolu, même le mieux disposé, est parfois bien faible lorsqu'il se trouve en contact avec certaines influences. Le prince Eugène avait recommandé personnellement le projet de Leibniz à l'empereur, et, lorsqu'il quitta Vienne pour l'armée en 1714, l'empereur, l'impératrice et les ministres lui donnèrent l'assurance que suite serait donnée à cette affaire. A son retour de Hanovre, Leibniz pressait M. le comte de Bonneval d'en finir. « Je désire, lui disait-il, que les choses marchent afin de n'être pas obligé de tout recommencer.

Je suis dans un âge où je dois chercher à me hâter le plus possible: je crains qu'il ne m'arrive, comme à Moïse, qui n'a pu voir que de loin la terre promise. » Les révérends Pères y mirent bon ordre et eurent soin de le retenir sur le mont Horeb; il semble qu'ils aient voulu mettre un prix à l'obtention du diplôme: sa conversion. Leibniz parut flatter un moment leur manie, puis, voyant qu'il n'obtiendrait rien d'eux, il se détourna; et sa mort, arrivée en 1716, vint confirmer sa triste prophétie.

#### DES RAPPORTS DE LEIBNIZ AVEC PIERRE LE GRAND.

Tout ce que l'on savait jusqu'ici des rapports de Leibniz avec Pierre le Grand est extrait du bel éloge de Fontenelle dont il faut citer ce passage.

« Il s'ouvrit à lui, en 1711, un champ plus vaste et qui n'avait point été cultivé. Le czar, qui a conçu la plus grande et la plus noble pensée qui puisse tomber dans l'esprit d'un souverain, celle de tirer ses peuples de la barbarie et d'introduire chez eux les sciences et les arts, alla à Torgau pour le mariage du prince, son fils aîné, et y vit et y consulta beaucoup M. Leibniz sur son projet. »

C'est cette histoire des entretiens de Torgau auxquels il faut joindre ceux qu'ils eurent ensuite à Carlsbad, à Herren-Hausen et à Pyrmont, que nous avons racontée d'après de nouveaux documents pour la plupart inédits. Il y a là une page peu connue de la vie de ce philosophe, un rapprochement entre un savant illustre et le fondateur d'un puissant empire, et enfin une source d'informations utiles pour la connaissance de la Russie et de l'Orient à cette époque, comme pour les vues si élevées de cet empereur et les plans civilisateurs de Leibniz (1).

Fort heureusement les documents ne nous manquèrent pas pour l'accomplissement de cette tâche. Guhrauer, auteur d'une biographie estimée de Leibniz, avait signalé, dès 1846, la présence de pièces curieuses aux archives de Moscou. Le conseiller d'État, Tourguenief,

<sup>(1)</sup> Nous ne pouvons reproduire ici ce Mémoire très-étendu, que nous avons lu devant l'Académie des sciences morales et politiques, et qui a été imprimé dans ses comptes rendus, n° de mai, juin et juillet 1874, sous ce titre: Leibniz et Pierre le Grand. Un tirage à part a paru à Paris, chez Germer-Baillère, in-8° de 155 pages.

qui a écrit sur l'histoire russe, lui avait montré, en 1840, à Breslau, la copie de manuscrits allemands de la main de Leibniz. Ces écrits, adressés au Czar ou à ses ministres et à ses conseillers, étaient relatifs au progrès des sciences, à des réformes administratives, à des projets économiques et à la fondation d'une Académie à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Depuis lors, un écrivain allemand au service de la Russie, Maurice Posselt, dans un ouvrage dédié à Son Excellence le Ministre de l'instruction publique, Sergei Semenowitsch Uranoff, avait utilisé ces manuscrits et composé avec eux une histoire des relations de Pierre le Grand et de Leibniz.

Lors de mon séjour à Göttingen, sur les indications de M. Rossler, j'ai trouvé quelques documents nouveaux qui complètent nos informations. Je les ai communiqués à l'Académie de Vienne, dans sa séance du mois d'octobre 1857, époque à laquelle je fus admis à lui faire une lecture sur les origines de cette Académie et la part qu'y prit Leibniz. Ce mémoire fut traduit par M. Joseph Bergmann, l'un de ses membres, et est inséré dans le Recueil de ses actes, t. XVII.

La correspondance avec la duchesse Sophie, électrice de Hanovre, et sa fille, Sophie-Charlotte, reine de Prusse, renferme aussi quelques pages curieuses sur leur entrevue avec Pierre le Grand. Celle qu'il entretenait avec les savants du temps, Veissière de la Croze, bibliothécaire du roi de Prusse, Ludolph, célèbre orientaliste, Cuneau, conseiller de Frédéric Ier, puis avec Witsen, bourgmestre d'Amsterdam, Sparvenfeld, célèbre polyglotte, et Huyssen, jurisconsulte engagé au service du Czar, est également à consulter pour l'intelligence de ses plans et les négociations dont ils ont été l'objet.

Enfin la bibliothèque de Hanovre, à laquelle il faut toujours en revenir lorsqu'il s'agit de Leibniz, renfermait sur ses rapports avec Pierre le Grand une série de documents qui viennent de voir le jour, grâce aux soins éclairés de M. Guerrier, Français d'origine, professeur à l'université de Moscou, également versé dans l'étude du français, de l'allemand et du russe. Ces pièces, qui sont au nombre de 244 lettres, mémoires et projets de lettres dans le recueil qu'il a publié, attestent de la manière la plus convaincante les efforts faits par Leibniz pour

conquérir Pierre le Grand à son projet et les résultats qu'il obtint.

On trouvera dans ce volume toutes les pièces relatives à ses entretiens avec le Czar à Torgau (1711), à Carlsbad (1712), à Pyrmont (1716).

La série des documents que nous avons recueillis et traduits, et qui remplit toute la seconde partie de ce volume, établit ainsi la continuité et la persévérance de ses efforts jusqu'à la dernière heure. Il rappela au Czar, dans une note, tous les points qu'il avait touchés précédemment : 1º progrès de l'histoire et de l'ethnographie par des recueils polyglottes et des essais de linguistique comparée (1); 2º progrès de la religion et de la civilisation par les missions; 3º progrès de la navigation par les observations magnétiques (et il compose plusieurs notes spéciales sur ce sujet qui intéresse le Czar); 4º progrès de l'astronomie par les observations; 5º progrès de la géographie par une expédition vers le pôle nord; 6° progrès dès sciences

<sup>(1)</sup> Notre publication contient ces essais de linguistique comparée et ces premiers recueils de mots et de phrases comprenant les divers idiomes de la Russie. Max Müller a rendu un éclatant hommage à ces essais de Leibniz.

naturelles par des collections de plantes, d'animaux et de minéraux; 7° progrès de la culture générale par des traductions en russe de nos encyclopédies de sciences, arts et métiers, et par des établissements d'enseignement de tous les degrés, dont le couronnement devait être une académie et un conseil supérieur de l'instruction publique (1).

C'était son testament. On peut dire qu'il est résumé dans les quelques pages magistrales d'un dernier écrit sur la réforme de l'éducation et l'avancement des sciences qui termine notre collection et où il indique ses vues sur l'organisation de l'instruction publique et la charte des écoles en Russie (2).

<sup>(1)</sup> Voir à ce sujet de très-curieux détails, p. 479, 492, 516.

<sup>(2)</sup> Voir ce Mémoire étendu et unique dans l'œuvre de Leibniz, p. 567 de ce volume.

## ACADÉMIES.

### Leibniz' Bemühungen

um ein faiferlich Privileg

### für den Plan seiner Semestria.

1668 unb 1669.

1. Die Direction des deutschen Bucherwesens an Churmain; ju giehen (1668).

Es ift befand und am tage, daß jeziger Beit hohe häupter sonderlich daran zu senn pflegen, wie ihre juris-

### **EFFORTS**

FAITS PAR LEIBNIZ POUR OBTENIR UN PRIVILÉGE IMPÉRIAL
POUR

LE PLAN DE SES SEMESTRIA.

1º Pour faire attribuer à l'Électorat de Mayence la direction de tout ce qui concerne les livres en Allemagne (1668).

Il est bien connu et certain qu'à l'époque actuelle les hauts personnages ont particulièrement souci de conserver

dictionalien und regalien erhalten ober vermehrt und erweitert werben mogen.

Meil nun Churf. Sn. zu Mannz ohne daß für allen andern Reichsständen in gemeinen Reichssachen große hohe Regalien und Herrlichseiten vermöge ihres Erz-Canzler-Amtes besizet, als ift nicht zu zweiseln, daß sie dero hocherleuchtetem Verstande nach nichts unterlaßen werden, was zu immer wehrendem nuzen dero Erzstisstä und vermehrung solcher hohen gerechtigseiten gereichen fan, sonderlich in den sachen, welche dem Erz-Canzler-Umt nahe anverwandt und mit desto größern schein und nachdruck dazu zu ziehen, wozu sich denn jezo eine gewünschte gelegenheit ereignet und an die Kand giebt.

Nehmlich ich bin durch vertrautes schreiben eines guthen freundes aus Wien verständigt worden, was maßen man zu Wien überdrüßig worden der schimpf-lichen streitigkeiten, welche die bende zum Bucher-Com-

leurs juridictions et leurs droits réguliers, ou de voir à les augmenter en étendue.

Or, comme S. A. l'électeur de Mayence possède déjà plus que tous les autres princes de l'empire de grands et hauts droits régaliens et seigneuriaux dans les affaires ordinaires de l'empire en raison de sa charge d'archichancelier, il n'y a pas à douter que, par sa haute et illustre intelligence, il ne négligera rien de ce qui peut contribuer à l'avantage constant de son archevêché et à l'extension de ses hauts droits de juridiction, spécialement dans les affaires qui touchent de près à la charge d'archichancelier, et dont elle tirera un éclat et une puissance plus grande; et il se présente et on a sous la main maintenant une occasion telle qu'on la souhaiterait.

Savoir : par une lettre confidentielle d'un bon ami de Vienne, j'ai été informé combien on est dégoûté à Vienne de la polémique injurieuse que poursuivent l'un contre l'aumiffariat zu Frankfurt verordnete burch einen injurienprocess gegen einander ausüben, und badurch sowohl ihres amtes autoritat, als Raiserl. M. respect hindan fegen und in viele mege ben fremben in verachtung bringen. Dabehr man faft ju Wien nicht ungeneigt fich folcher angelegenheiten und importunen anlaufs zu ent= ichlagen, einem naher gelegenen ftand, fo beffer einschen haben tonne, (bie Sache) ju übertragen, fonberlich aber Chur-Manny, als beffen Archi-Cancellariat es ohne das verwandt, und so ohne das sonften in folchen fachen mit commissionen bemuhet wird, bergeftalt daß folches amt an bas Corpus des Mannzischen hofrathes feste gemacht, einer gewißen person baraus, wie ohne bas bisweilen gefchehen, aufgetragen und baburch bie oberdirection des gangen Buchermesens und rei literariæ durch gang Teutschland an Manns gezogen murbe. Woran bann gewislich ein großes und merkliches gelegen (mohl

tre, par un procès en diffamation, les deux personnes formant le commissariat des livres à Francfort, qui par là nuisent, tant à l'autorité de leurs fonctions qu'au respect dû à la Majesté de l'Empereur, et à beaucoup d'égard les exposent au mépris de l'étranger. C'est pourquoi on n'est presque pas éloigné à Vienne de s'affranchir de pareilles affaires et des désagréments qu'elles entraînent, en transportant la matière à un État de l'Empire plus rapproché, qui pourrait ainsi mieux la surveiller, mais plus spécialement à l'Électorat de Mayence, comme étant celui qui, en raison de son archicancellerie, l'aurait plus naturellement dans son ressort, et ainsi dispenserait d'avoir à s'occuper de donner des commissions pour de telles choses; de telle façon que ces fonctions seraient assignées au Conseil aulique de Mayence. confiées à une certaine personne, membre de ce Conseil, comme on l'a fait quelquefois, et, par là, on attribuerait à Mayence la direction supérieure de tout ce qui concerne la mehr als an ber ober-inspection über bie Refler, fo pfalz fich zueignet), benn baburch enbtlich Manng ber Religion und geiftl. Furften, auch bes heil. Reiches nugen befto nachbrudlicher beobachten, bamiber lauffenbe schrifften mehr und mehr einfpannen, ben buchführern und buchbrudern gewiffe maße vorschreiben, und summa bas gange Regale ber direction best buch und Eruditionwesens im Romischen Reich durch folgerung und consequenz an fich gichen fondte. Weil fie nun zu Wien felbft dazu geneigt, die gemuther aber des orthe bisweilen fehr mankelmuthig, ber process auch zwischen benben injurianten zweifelsohne vor der oftermeffe zu ende lauffen, und unterdeffen vielleicht gar ein britter, und etwa wie man nachricht hat, Defterreicher bagwischen fommen, und fich hinein flechten mochte, als ift feine zeit zu verlieren, fondern man hat aus tragender unterthanigster devotion habenbe nachricht ihr hochw. gnaben bem hern Dom-

librairie et la res litteraria dans toute l'Allemagne. Ce qui est certainement d'une grande et sensible importance (plus grande sans aucun doute que l'inspection supérieure sur les chaudronniers que le Palatinat s'attribue), car par là Mayence pourrait ensin surveiller d'autant plus énergiquement les intérêts de la religion et des princes spirituels ainsi que du saint empire, mieux mettre un frein aux écrits qui les attaquent, prescrire aux éditeurs et libraires de certaines règles à suivre, et en somme attirer à soi, en agissant avec suite et conséquence, l'entier droit régalien de la direction des livres et de l'érudition dans l'Empire Romain. Maintenant. comme on y est disposé à Vienne même, mais comme dans cette ville les esprits sont parfois très-versatiles; comme le procès entre les deux diffamateurs se terminera indubitablement avant la foire de Pâques; et comme dans l'intervalle il peut bien se présenter un tiers, et peut-être, comme on en a avis, un Autrichien qui pourrait s'en emparer; il n'y a

propft und Stadhalter ben zeiten entbeden wollen, die sache zu Ruhm und nuzen Churf. Gn. und bes Erzstiffts nachbrudlich einzurichten und zu sobern, damit je eher je beger an ein glied bes Mannzischen Gofrathes das commissariat sest gemacht werde, ber dem werd abwarten könne und wolle. Wozu dann allerhand zum gemeinen Besten und ruhme des Erzstiffts dienende vorschläge alstann sich thun laffen werden.

#### 2. NOTANDA das COMMISS, betr.

Buverberft ift nothig Churf. Gn. zu Mannz zu disponiren, daß sie sich der Sach annehmen: Und bann auch zu Wien es also angreiffen, daß man baselbst über verhoffen feine difficultaten sinde.

Bei Manny ju gebenden.

donc pas de temps à perdre, et l'on a, par un humble dévouement qui vous est dû, voulu découvrir en temps opportun cette nouvelle à M. le prévôt du chapitre et lieutenant de Son Altesse Électorale, pour qu'il suive et organise avec énergie cette affaire, dans l'intérêt et pour la gloire de S. A. Électorale et de l'archevêché, de telle sorte que le commissariat soit assigné, et le plus tôt sera le mieux, à un membre du Conseil aulique de Mayence, qui puisse et qui veuille se charger de cette mission. Dans ce but il y aura lieu de faire des propositions de toute espèce qui contribueront au bien public et à la gloire de l'archevêché.

#### 2º Notes concernant le commissariat.

Tout d'abord il est nécessaire de disposer S. A. l'Électeur de Mayence à prendre à cœur l'affaire; et ensuite de

- 1. Daß dieses werd von großer consequenz sen mehr als es sich euserlich ansehen laße.
- 2. Daß dadurch Churf. In. und dero Erzstifft jura und Regalia vermehrt werden.
- 3. Churpfalz mache ein so groß wesen bavon, baß er ber Resselstider protector von wegen bes reichs sen: viclmehr sen directio rei librariæ et literariæ zu æstimiren. Wenn andere Chur- und sursten diese gelegenheit, nahe, und ratione officii, wie hier, Archicancellariatus colorem dazu hatten, wurden sie gewislich diesem werd mit allem eiser nachsezen. Zumahlen durch kanserl. Myt jezige eigene inclination zu dieser Sache (wie man denn gnugsame Nachricht hat, daß selbige nach vorsommenen vielen slagen und fastidien das Commissariat betr. sich proprio motu verlauten laßen, daß sie mittel verlangen derselben abzusommen), und andere guthe conjuncturen

négocier à Vienne de telle sorte qu'on n'y rencontre aucune difficulté imprévue.

Pour Mayence, il faut insister sur ce que:

- 1° Cette chose est d'une importance bien plus considérable qu'elle ne paratt au premier abord.
- 2º Que par là les droits souverains et la juridiction de Son Altesse Électorale et de son archevêché se trouveront augmentés.
- 3° Que le Palatinat Électoral se fait un grand honneur d'être protecteur des chaudronniers de par l'Empire; mais la direction de la res libraria et litteraria est à estimer bien davantage. Si d'autres Electeurs et Princes en avaient l'occasion comme ici, et de plus pouvaient invoquer pour motif leurs fonctions, en raison de l'archicancellerie, ils poursuivraient certainement cette affaire avec la plus grande ardeur. De plus, l'inclination propre de S. M. Impériale pour cette affaire en ce moment (car on est suffisamment averti que

cine folde occasion sich ereignet, so die posterität nicht so dald wieder haben möchte.

- 4. Es sen nicht nur eben umb Bucher privilegien zu thun, beren sich bisher die Commissarii sast einzig und allein angenommen, und ihre jurisdiction in deren examination, und daraus entstandenen quæstionen exercirt, wiewohl auch dieses an sich selbst nicht zu verachten,
- 5. fondern das commissariat begreiffe in sich die ganze inspectionem rei literariæ, so viel dieselbe in publico durch den Druck erscheinet,
- 6. und obgleich das Commissarii officium auf Francfurt gerichtet, so geschicht doch solches per accidens, dieweil Francssurt eben das universale emporium literarum durch Teutschland ist.
- 7. Ja dieses komt vielmehr Mannz wohl zu statten, dieweil ihm Frankfurt am nachsten und besten gelegen,

Sa Majesté, après les nombreuses plaintes et les contrariétés qu'a occasionnées le commissariat, s'est exprimée de son propre mouvement, en disant qu'elle aviserait à des moyens d'y remédier), et d'autres bonnes conjonctures fournissent une occasion telle qu'on ne pourra pas de sitôt la retrouver dans l'avenir.

- 4º Il ne s'agit pas non plus simplement des priviléges des livres, dont jusqu'à présent les commissaires se sont occupés presque uniquement et exclusivement, et sur lesquels ils ont exercé leur juridiction pour les examiner et pour décider les questions s'y rattachant, quoique ce ne soit pas déjà chose tant à mépriser; mais
- 5° Le commissariat comprend l'inspection de la res litteraria tout entière, en tant qu'elle se produit devant le public par la voie de l'impression, et,
- 6º Bien que le bureau des commissaires soit établi à Francfort, cela n'a lieu que fortuitement, parce que Francfort est

und vermittelft seiner Meffen bas ganze Buchwesen an sich ziehet,

- 8. baraus erscheinet, daß das Commissarii amt sen providere ne quid Republica per rem literariam detrimenti capiat, gehöret also vor denselben für allen bingen censura librorum, damit nichts schädliches spargiret werde.
- 9. Man weis, was bisweilen ein paar bucher für schaben gethan. Der Hippolytus a Lapide vor biesen, ber Monzambanus unlängst haben gewislich die gemüther verstört und exulcerirt, wie denn auch einen particulares controversias und interesse publicum, auch in actis publicis edendis eine gewise sonderlich Mannz vorträgliche erste nachricht und aussicht hierben gar nöthig were.
- 10. So werden auch noch nachträglich von Staats und Religionsfachen allerhand theils schädliche, theils gefähr-liche dinge spargirt, darinnen bisweilen kanserl. Wyt und

précisément l'universale emporium literarum en Allemagne.

7º Il conviendrait même d'autant mieux de l'établir à Mayence, que Francfort en est voisine et placée très-commodément, et qu'elle attire par ses foires tout ce qui concerne les livres;

8° Il en résulte que, les fonctions des commissaires étant de providere ne quid Respublica per rem litterariam detrimenti capiat, la censure des livres doit aussi leur appartenir avant toutes choses, pour qu'il ne soit publié rien de nuisible.

9° On sait combien de mal font parfois quelques livres. Il est certain que dans le temps le *Hyppolitus a Lapide* et dernièrement le *Monzambanus* ont bouleversé et ulcéré les esprits; et il serait très-nécessaire d'attribuer pour cela la première communication et l'inspection des livres à Mayence surtout; de même, pour ce qui concerne les controverses

das reich, bisweilen fremde potentaten angegriffen und schimpflich tractire werden.

- 11. Es wird nicht über ein Jahr senn, daß ein franzos ben ber obrigkeit sich angeben, und sogar wegen seines Königs legitimirt, umb auf allerhand wieder seinen König und andere hohe Personen spargirte satyrische schriften zu inquiriren.
- 12. Ists also nicht eben bamit allein gethan, baß man die bücher, aber zu spat, wenn sie bereits in der Welt herumblaussen, consiscirt, sondern man mus ben zeiten auf die bücher kundschafft legen, damit der Commissarius nicht der legte sen, der erfähret, was jederman weis.
- 13. Welches benn bes jezigen Commissarii thun ganz und gar nicht ist, der auch von dergleichen dingen keine profession machet, wie doch das werd ersodert.
- 14. Bubem werben bisweilen mit offentlichen confiscationen bie bucher nur mehr befand und gefucht, ba sie

particulières et l'intérêt public, comme aussi la publication des actes publics.

- 10° C'est ainsi qu'il est encore répandu toutes sortes de choses, en partie nuisibles, en partie dangereuses, concernant les affaires de l'État et de la religion, dans lesquelles on attaque et on insulte parfois Sa Majesté Impériale et l'Empire, et parfois des souverains étrangers.
- 11° Il n'y a pas un an qu'un Français a été signalé à l'autorité, qui s'était même appuyé du nom de son roi, et qui avait mis sur la sellette son roi et d'autres personnages élevés par toute sorte d'écrits satiriques répandus contre eux.
- 12º Il ne sert de rien de confisquer les livres; on arrive trop tard quand ils courent déjà le monde; il faut avoir des renseignements sur les livres en temps opportun, pour que le commissaire ne soit pas le dernier à apprendre ce que tout le monde sait.
  - 13º Ce que font donc les commissaires actuels n'est abso-

boch offt anfangs mit guther manier, indem bisweilen faum wenig exemplaria in die meß fommen, in der stille supprimirt werden konten, wenn nur acht barauf gehabt wurde.

- 15. Und were daben frenlich die bescheibenheit zu gebrauchen, damit nicht etwa bloß propter religionis negotium einige contradictiones dem friedensschluß zu entgegen erreget, und wohl gar den statibus protestantibus ursach und gelegenheit gegeben wurde, umb adjunction einer Person ihrer religion anzuhalten.
- 16. Wie benn daß sie dieses werd nicht gering achten, auch baraus zu sehen, daß unlängst sie sich in ipsis Comitiis über den Commissarium beschwehret, und solche ihre querel nicht allein in dictaturam sommen, sondern auch gar durch öffentlichen Druck gemein machen lassen.
  - 17. Dahehr man acht zu geben, daß sie es nicht enbt-

lument rien; celui qui ne ferait pas sa profession de ces choses la en pourrait faire autant; ce n'est pas ce qu'exige cette mission.

14º Outre cela, par les confiscations publiques, les ouvrages ne sont que plus connus et plus recherchés, tandis que souvent, en s'y prenant bien dans le commencement (attendu que parfois il n'en vient que peu d'exemplaires à la foire), on pourrait les supprimer sans bruit, pourvu seulement qu'on y sit attention.

45° Il faudrait, il est vrai, agir avec circonspection, pour qu'il ne s'élevât pas quelques faits contraires à la paix conclue simplement pour les affaires de la religion, et pour ne pas donner peut-être aux États protestants un motif et une occasion de demander l'adjonction d'une personne de leur religion.

16° On peut voir aussi qu'ils n'ont pas cette question en médiocre estime, par ce fait qu'il n'y a pas longtemps, in ipsis comitiis, ils se sont plaints du commissariat, et ne se

lich machen wie einsmahls, so man sich vielleicht noch erinnert, zu Spener geschehen, alba als bismeilen die Cammer Canzlen nicht allerdings der gebühr versehen gewesen, Sie solches alsbald ressentirt, und von den ihrigen dazu gewisse Personen vorgeschlagen. Welches denn beger ben zeiten verhuten, als erwarten, und dann erst mit mühe ableinen.

18. Anjezo zu geschweigen, was Shurf. Gn. sonsten, wenn sie sich ben diesem werd stabilirt, für allerhand dem gemeinen besten nüzliche, ja nothige dinge, ordnungen und Anstalten, die bücher, Authores, buchführer, correctores, buchdruder und studia betr., præhabitis consiliis et correspondentia eruditorum, so sich selbst etwa eines und das andere suggeriren und wündschen werden, so bishehr gemeinet, daß niemand sen, der ihre concepte secundire, durch habende autorität, und mit andern in- und ausländischen sursten und ständen guthe

sont pas bornés à exposer leurs griefs de vive voix, mais encore les ont rendus publics par l'impression.

47º Il faut donc y faire attention, pour qu'à la fin ils ne fassent pas comme il est arrivé jadis à Spire (ainsi qu'on s'en souvient peut-être encore), où quelquefois la chancellerie camérale n'avait d'ailleurs pas eu pour eux la considération voulue; ils ont aussitôt vivement ressenti l'injure, et ils ont proposé quelques personnes des leurs pour en faire partie : chose qu'il vaut mieux prévenir à temps, plutôt que d'attendre qu'elle ne se produise, pour avoir ensuite à l'aplanir avec difficulté.

18º Maintenant, on doit passer sous silence que S. A. Électorale, quand elle se sera fortifiée dans cette œuvre, pourra faire toutes sortes de choses, d'ordonnances et d'institutions utiles à l'intérêt commun et même nécessaires, concernant les livres, auteurs, libraires, correcteurs, imprimeurs, et d'études, après avoir pris les conseils et l'avis des érudits, se-

verständtnuß im nahmen Kanserl. Mant und mit deren gänzlicher approbation einführen könten. Maßen auch ben buchsührern vielleicht selbst annehmliche und nüßliche vorschläge an die hand zu geben, sie vor theils liederlichen, theils gesährlichen chartequen ab-, und hingegen zu zusammentretung in compagnien, wo opera zu groß, und sonst zu verlegung realer werde, und wie vor dem Kriege geschehen, dadurch der Frankfurter buchhandel sehr floriret (so jezo Hollander, Gensser und Knoner sast an sich gezogen) zu nachdruckung und versionibus frember rarer curieuser und nüzlicher hauptbücher zu bringen und anzulocken. Auch ehstens durch nüzliche specimina, accurate catalogos, auch andere ein liecht in publicum gebende cæpta die gemüther zu encouragiren und zu gewinnen.

19. Bu geschweigen, daß vermittelft solcher gelegenheit bie gelehrten und curieusen burch Teutschland sowohl

lon que cela pourra être suggéré et désiré par l'un ou par l'autre; et comme jusqu'à présent ils ont pensé qu'il n'y avait personne pour seconder leurs idées par son autorité, Son Altesse pourra les faire introduire, en bonne intelligence avec d'autres princes et souverains de l'Empire et de l'étranger, au nom de Sa Majesté Impériale et avec son entière approbation. Par là aussi peut-être, en faisant aux libraires des propositions agréables et utiles, on pourra leur fournir l'occasion de renoncer aux publications en partie immorales, en partie dangereuses, et par contre les engager à s'associer pour la publication d'ouvrages trop grands et autres ouvrages sérieux, et, comme cela se faisait avant la guerre, à publier des réimpressions et des traductions de livres étrangers, rares, curieux ou utiles, chose par laquelle florissait le commerce de Francfort (branche dont la Hollande, Genève et Lyon se sont aujourd'hui presque complétement emparés); et enfin encourager et gagner le puexempel anderer nationen zu correspondenzen, communicationen, näherer verständtnüß aufgemunsert und dedurch zur conservirung und vermehrung vieler sich soust mit den autoridus verlierenden nüzlichen und neuen gedanden, vorschlägen, inventionen und observationen, bendes in naturalidus, mechanicis, manufacturen, commerciis, mathematicis, als auch historicis, politicis, juridicis und anderen die dahn gebrochen würde, zu welchen occupationen auch die jugend auf universitäten und sonsten den zeiten zu gewöhnen, weit nüglicher, als daß sie sich unzeitig, ehe sie in rechtschaffenen studiis genugsam sirmiret, sich auss rabuliren legen und damit dem vaterland mehr schädlich als nüzlich senn, ja ihre eigene promotion verderben.

20. Magen ohne bas ben ben gelehrten sich alles allmahlig zu folcher verbefferung disponirt, und ber

blic par des spécimens utiles, des catalogues faits avec soin et d'autres choses qui flattent et répandent la lumière.

49 Sans compter que, par la même occasion, les savants et les amateurs de l'Allemagne seront, à l'exemple des autres nations, encouragés à correspondre, à communiquer entre eux, avec les universités voisines et d'autres, à s'entendre ensemble, et par là contribuer à la conservation et à la multiplication de beaucoup de pensées, de propositions, d'inventions et d'observations utiles, tant sur les sciences naturelles, les machines, les manufactures, le commerce, les mathématiques, que sur l'histoire, la politique, le droit, lesquelles autrement meurent avec leurs auteurs; et en habituant à temps à ces occupations la jeunesse dans les universités et ailleurs, elle emploierait ainsi son temps bien plus utilement qu'à présent, où elle se met hors de propos à raisonner avant que d'être fortifiée par de sérieuses études.

Englischen societat, ber Florentinischen neuen Academie, des Roman und Parisischen Journals zu geschweigen, die Eruditi in Teutschland ein gleiches zu thun sich allmählich schicken und ferner schicken möchten, könte also mit der zeit solches vorhaben sowohl zu Kanserl. M. als Eminentissimi und anderer eurieuser herren nicht geringer ergösligkeit gereichen.

- 21. Dieses alles sind fruchte, so aus diesem werd, basern Churf. On. es an sich ziehen und mit ihrer autorität secundiren wurden, suo tempore, wie man dem hierinnen frenlich piano zu gehen hat, erwachsen könten, dadurch nicht allein gemeiner nuzen gefördert, sontern auch Churf. On. und dero Erzstiffts jura und hohe regalia, wo nicht in se ipsis, maßen solches vielleicht ohne das de jure dazu gehören mag, doch ratione exercitii, vermehrt und extendirt werden können.
  - 22. Denn es nicht ohne ift, daß das Jus Cancella-

et par là est plus nuisible qu'utile à la patrie, et nuit même à son propre avancement.

20° Sans cela d'ailleurs, chez les savants, tout tend peu à peu vers cette amélioration, et sans parler de la Société d'Angleterre, de la Nouvelle Académie Florentine, du Journal de Rome et de Paris, les érudits en Allemagne se disposent et pourraient se disposer peu à peu à en faire autant; et avec le temps, une telle organisation pourrait être très-agréable tant à Sa Majesté Impériale qu'à Leurs Éminences et autres personnages et curieux.

21° Tels sont les fruits que peut produire cette œuvre avec le temps, car il faut.évidemment procéder avec lenteur, pourvu bien entendu que Son Altesse Électorale veuille bien l'attirer à soi et la seconder de son autorité; par là non-seulement Son Altesse contribuera au bien public, mais encore les droits et hautes régales de son archevêché pourront être augmentés et étendus, sinon en eux-mêmes,

riatus Supremi vielleicht ein folches von felbsten mit sich bringet. Diemeil Cancellariatu alles mas briefe, fchriften, Uhrfunden betrifft, ja mas nur papyr heißt, es fen bedrudt ober beschrieben, seine dependenz hat. Und ba= ber an Chur Main, Die hochfte direction ber Reicheund Comitialfachen, auch Reichs-Archivi als Oberften Churfurften und collegii decanum, ber Beiftlichen und Religions-Geschäffte als Primatem, (weil ohne das vor alters bic cancellarii regnorum gemeiniglich bischoffe gewesen), bie Juftigsachen sowohl zu Wien als Spener als oberften Cangler jebergeit gewiesen worben, wie noch werben. Aus welchem principio auch Chur-Manny directionem et protectionem postæ imperialis exercitt, und beffen bediente vor anderen auf der post frenheit haben. Da boch bas postwesen ber Canglen, Juftig, Direction ber Reichssachen, und Religion ben weitem fo nahe als res literaria nicht verwand, und ohne das be-

car peut-être ils le seraient sans cela de jure, pour le moins ratione exercitii.

22º Car il n'est pas invraisemblable que le jus cancellariatus supremi ne la comprenne en lui-même. En effet le cancellariatus a dans sa dépendance tout ce qui est lettres, écrits, documents, tout ce qui s'appelle seulement papier, soit écrit, soit imprimé. Et c'est pourquoi la direction suprême des choses ou affaires de l'Empire et des Comices est assignée à l'Électorat de Mayence, de même que lui sont attribuées les archives de l'Empire, comme le premier des princes électeurs et doyen du collége, les affaires ecclésiastiques et de la religion comme primat (car.sans cela depuis des siècles les cancellarii regnorum ont généralement été évêques), et les choses de la justice, tant à Vienne qu'à Spire, comme chancelier suprême. C'est d'après ce principe aussi que l'Électeur de Mayence exerce la direction et la protection de la poste impériale, et que ses employés ont avant tous

fand, daß vor alters Universitäten und Schuhlen ad curam Episcopi gezogen worden, und baher gemeiniglich Episcopi vicinarum universitatum Cancellarii gewesen, und an manchen orthen noch senn. Ob nun gleich die principes jeden in seinem Territorio sich solcher Dinge sowohl als der religion prætextu juris territorialis bemächtiget, ist doch dem reich und dessen directori die general direction, sonderlich in reichs städten (sowohl als die general direction der Posten, ob gleich ein jeder fürst seine landpost in suo territorio haben mag) undenommen, sondern vielmehr gehörig, und daher des habende recht in übung und stand mit gutem glimpf zu bringen, nicht zu versaumen.

23. Die guthe gelegenheit nun bestehet barin, baß gegenwärtiger Commissarius nicht allein sich bes wercks sonderlich nicht annimt, ober füglich annehmen kan,

autres le droit de franchise postale. Or la poste n'est pas de beaucoup aussi rapprochée que la res litteraria du domaine de la chancellerie, de la justice, de la direction des affaires de l'Empire et de la religion; comme sans cela il est connu que les universités et les écoles ont toujours été assignées ad curam episcopi, et que c'est pour cela que les évêques ont été communément jadis, et sont encore dans bien des endroits, chanceliers des universités voisines. Maintenant, bien que les princes, chacun dans son territoire, se soient emparés de ces affaires, tant sous le prétexte de la religion que sous celui de la juridiction territoriale, cependant la direction générale en est restée intacte entre les mains de l'Empire et de ses directeurs, notamment dans les villes impériales (de même que la direction générale des postes, bien que chaque prince puisse avoir sa poste territoriale dans son propre territoire), et elle est reconnne lui appartenir. Donc il ne faut pas dans les conjonctures actuelles négliger la bonne occafenbern auch bin und wieber burch viele ganderenen, freitigleiten, und contradictiones sich außer nothiger autoritat und Rachbrud gefest, ju einer und anbern extremitat mit ber ftabt Frandfurt fommen, bagu, maßen notorium, bringet ober bringen fan.

- 24. Darumb benn wohl gar ein ganglicher abgang und aleichsam obliteration eines an sich selbst so nugliden werds erfolgen, ober jum wenigstens ein tertius, fo barauf achtung geben mochte und von Manny feine dependeng hatte, sich bermahleins barein flechten und von Bien die concession erhalten durffte.
- 25. Solchem allen nun vorzutommen, und fich in exercitium feines habenben, nicht wenig importirenden juris via quam lenissima et contradictionibus (bie wenn man anfangs einige plenipoten; und perpetuität fuchen follte, nicht ausbleiben burfften) minus obnoxia ju bringen, were unmasgeblich nichts anders anfangs ju

sion de faire valoir et d'exercer ce droit implicite que possède Son Altesse Électorale.

23º La bonne occasion dont il s'agit consiste en ce que le commissaire actuel, non-seulement ne s'intéresse pas avec ardeur à l'œuvre ou ne peut pas s'en occuper convenablement, mais encore, par des contestations multipliées, des différends et des contradictions, s'est privé de l'autorité nécessaire et a éloigné le respect voulu; ce qui, étant notoire, amènera ou pourra amener à des extrémités avec la ville de Francfort.

24º C'est pourquoi, ou bien il arrivera en même temps déconsidération totale et oblitération d'une œuvre en ellemême si utile, ou bien il arrivera au moins qu'un tiers qui y portera son attention, et ne dépendra point de Mayence, interviendra et pourra en obtenir la concession à Vienne.

25° Pour prévenir maintenant tout cela et se mettre dans l'exercice d'un droit d'une grande importance que Son Al-VII.

thun, als baf Churf. In. bem Beren Reichs-vice-Cangler burch ein schreiben zu verftehen gaben, masmaßen fie nachricht hatten, daß das Commissariat zu Francfurt zimlich außer autorität, respect und execution sowohl gegen Magistrat als buchführer fommen, und baher fernere weiterung zu verhindern, eine nachdrudliche commission nothig fen. Und weil Churf. In. nachft geseffen, bisweilen auch interessirt, auch sonft in diesen Sachen gemeiniglich angelanget, und mit Commissionen beleget zu werden pflegten, als wurden fie fich nicht entgegen senn laffen; bafern einer generalis commissio ad exequendum bas Commissariat betr. (fo bem commissario und beffen adjuncto am geringsten nicht eintraglich, fondern beforberlich mare, und gur execution und murdligfeit bie hand bieten murbe) von Ranferl. M. diefes so nothige werd wieder in vigorem zu bringen an fie gerichtet murbe. Welches benn burch ben Berrn

tesse Électorale possède, il serait, par une voie très-douce el moins exposée aux contradictions (qui ne manqueront sans doute pas de se produire, si on voulait dès le principe réclamer des pleins pouvoirs et la perpétuité), indispensable pour commencer que Son Altesse fit entendre par une lettre au vice-chancelier de l'Empire, qu'il a appris que le commissariat à Francfort a perdu en autorité, en considération et en pouvoir d'exécution, tant auprès du magistrat de la ville que sur les libraires, et que par conséquent, pour empêcher que cette situation ne continue à s'aggraver, une commission énergique est nécessaire. Et parce que Son Altesse Électorale réside dans le voisinage, qu'il y est parfois intéressé, et d'ailleurs que de tels objets rentrent communément dans ses attributions, et qu'il est d'ordinaire chargé de commissions, Son Altesse verrait sans objection qu'il lui fût adressé de la part de S. M. l'Empereur, pour remettre en vigueur cette institution, une commissio generalis ad

Reichs-vice-Canzler ben Ranserl. M. anbracht, und auf erhaltenes placet die Commissio subdelegandi von ihr alsbalbt ausgefertigt werden konte.

exequendum concernant le commissariat (ce qui ainsi ne serait en rien nuisible au commissaire et à son adjoint, mais leur serait utile et permettrait de prêter main-forte à l'exécution et à l'efficacité de leurs actes). Cela une fois obtenu par le vice-chancelier de l'Empire de S. M. l'Empereur, ce dernier pourra, sur le placet qu'il recevra, expédier promptement la commissio subdelegandi.

### DE VERA RATIONE REFORMANDI REM LITERARIAM MEDITATIONES (1668).

- Si Elector Moguntinus obtinuerit a Cæsare curam hujus rei, suggeri ei varia possunt :
- 1. Ut duos subdelegatos adhibeat, alterum Tridentinæ, alterum Augustanæ confessionis. Ne suspectus sit statibus Evangelicis et consilia exitu destituantur, imprimis autem ne in Lipsiensibus nundinis contra eatur.
- 2. Ut eos subdelegatos sinat esse consiliarios et Cæsaris et suos, et aliorum, si lubet, statuum, idque dignitatis negotii intererit, ut qui in eo occupantur, Cæsarei consiliarii habeantur.
- 3. Imprimis cum Electore Saxone communicet, nundinarum Lipsensium causa.
- 4. Ordinationem librariam concipi faciat, qua Bibliopolæ, fowohl die Berleger, als herumbtrager und Rramer, dann auch Buchbinder und Buchdrucker teneantur.
- 5. Ordinationem illam faciat approbari in hodiernis comitiis.
- 6. Tentet ea ratione Archi-Cancellariatui alligare totam rei literariæ administrationem.
  - 7. Rei literariæ stabiliendæ causa faciat formari

societatem eruditorum Germaniæ, cujus ipse sit director, regatque eam per suos deputatos.

- 8. Hujus societatis curæ sit commissum corresponsum eruditorum universalem sustinere.
- 9. Eadem curet congregari Bibliothecam Universalem.
  - 10. Eadem societas curet fieri indices universales.
- 11. Eadem societas mutuas operas jungat societatibus Regiis Gallicæ et Anglicæ, et Academiis Italicis.
- 12. Eadem soc. rem medicam ad perfectionem evehere tentet.
- 13. Eadem soc. mathematicis experimentis invizilet.
- 14. E. s. locos communes curet fieri, experimentaque colligi.
- 15. E. s. congregationes habeat in certo loco, puto Francofurti.
- 16. E. s. nihil se immisceat rebus ad religionem pertinentibus, membra tamen particulatim suam in ea re causam agere nihil ad societatem pertineto.
- 17. Viri magni, opulenti, curiosi, honoraria societatis membra esse poterunt.
- 18. Experimentorum ac doctrinæ commercium esto.
- 19. Minime omnium edatur diurnale : serventur hæc suo tempori.
- 20. Certus personarum numerus esto : qui ultra eum recipi velit, cum onere sustineto.
- 21. Qui intra numerum sunt, iis de futuro salaria præbeantur.
  - 22. Sed unde vero? Scilicet qui vix 12 Assessores

Cameræ sustentare potuerunt post sesquisecularem deliberationem, ii hominibus, ut ipsi putant, supervacuis stipendia præbebunt? — Sed accipe rationem: vectigal papyraceum, quale in Hollandia et Palatinatu, universaliter introducatur.

- 23. Ejus vectigalis dimidium principum, in quorum territorio charta venditur, dimidium societatis esto.
- 24. Hoc vectigal parum gravabit Rempublicam, quia agricolis atque opificibus, qui cæteris tributis maxime gravantur, minimum detrahet. Gravabit tantum mercatores, litigantes, eruditos, homines si cum incredibili labore miseræ plebis comparentur, otiosos, qui numquam excitabunt rebellionem.
- 25. Nullus sit exemtus, ne princeps quidem aut ministrorum quispiam. Quod enim ita principes solvunt, centies recipiunt, prorsus ut Elector Moguntinus itidem solvit vectigal pontis, das Brūdengelb.
- 26. Eo vectigali imposito multorum scribacitas frenabitur. Imprimis mercatoribus hoc decedere nihil nocet Reipublicæ, cætera fere in litigantes redundabunt.
- 27. Societas etiam inspectionem habeat manufacturarum et commerciorum.
- 28. Mala Rei librariæ multa magnaque sunt et Reipublicæ admodum damnosa. Consistunt autem in eo, quod optima quæque non imprimuntur, imprimuntur multa perniciosa, plura supervacua, omnia confusa. Impressa vero vix venduntur, nisi exigua aut ridicula, omnino etiam perniciosa.
- 29. Rationes igitur ineundæ sunt, quibus probibeatur librorum malorum distractio, superfluorum

sistatur, optimorum adjuvetur. Par est ratio de impressione.

- 30. Nullus liber imprimatur, in quo non autor indicet in præmisso aliquo loco, quid præstiterit Reipublicæ utile ab aliis ignoratum. Et illud ipsum intus in libro signet, ut excerpi integrum, si opus, possit. Si quis librum totum suis speculationibus, vel experimentis plenum habuerit, exprimet tamen quod præ ceteris scitu utile patet. Hoc multos a scribendo inepta continebit.
- 31. Rein Drucker foll ein Buch zu brucken über sich nehmen, es sen bann bie consur baben.
- 32. Censura foll barin bestehen, ne quid liber contineat contra pietatem et bonos mores.
- 33. Censores sollen senn die nächste universität im selben territorio, darinnen der truck geschieht, oder, ist teine universität darinnen, eine nächste universität.

### Der Saron 3. C. von Soineburg an den Reichs-Vice-Kangler Grafen Königseck.

Mainz, Ende 1669.

Das Concept ift von Leibnig.

(Der Anfang in der Sache übereinstimmend mit dem Schreiben von Leibniz an Gudenus, daß er seine Bunsche auf die Erlangung eines Druck-Privilegs beschränke. Dann fährt Leibniz-Boineburg in diefem Schreiben fort:)

Man solte ja gewislich noch Salaria geben jemand zu finden, der bergleichen vornehme, gefchweige benn daß man privilegia sparen solte, da sid jemand umbsonft felbst offerirt. 3ch stehe in ben gebanden, baß zu Reputation Teutscher nation, und ju inflammirung der gemuther ben uns zu nüzlichen studien nach erempel ber auslande nicht leicht ein bienlicher werd tonne erbacht werben. Dahehr auch die luft kommet, die ich bazu, und wie ich achte, alle fo die wifenschafften lieben, maffen ich Ihre Ercelleng zu thun weis, tragen. Daher fie mich mit beforberung beffen absonderlich und höchlich obligiren wird. Glaube auch nicht, baf man in foldem bergeftalt fundirten begehren cinige unbilligfeit, die nicht aus der vernunfft und exem= pel ander privilegien abzuleiten, zeigen wird. Schließlich ich will folch zu reinem besten gerichtetes vorhaben E. Ercelleng, fo febr als es mir felber baran gelegen, gu geneigter beforderung recommendirt und im übrigen mich in bero fernere affection befohlen haben.

### Ch. Sudenus an Ceibnig.

Wien, 9. Januar 1670.

Bohlebelft und hochgelehrter insonberf hochgeehrter herr.

Sein fernerweiteres vom 26. nechstvorigen monathst babe sambt dem einschluß ahn hr. Lambeeium wohl erhalten, und diesem also balt selbst überliffert, welcher denn nochmahlen alle mögliche assistentz versprochen und deswegen mit des H. R. V. Cantzlars Excell. weiter reden wurde: bat mir solchemnach den Benschluß ben gleich jezo abensender post zugesendet, welchen mein hochg. derr bestens zu überreichen wissen wurde, zue dem ende solchen dienste: recommendire auch den Ihrer freiherl. Sind. meine wenigkeith in guter recommendation zu erhalten bitte; was ferners vorgehet, werde jederzeit ohngesaumbt berichten und verbleibe immittelst necht Göttlicher empsehlung

Meines hochgeehrten herrn

Dienftgefliffenfter

C. Gubenus.

P. S.

Ihre Excell. herr R. V. Cantzlar haben mit voriger post von Ihrer gnaden bem herrn Frenherrn von Boineburg abermahl ein schreiben empfangen, sich auch gegen mich erklaret, bag in biefer fache thun werden, was immer möglich fein werbe.

#### P. S.

Als eben daß schreiben schließen wollen, sendet herr Lambecius zue mir und last sein schreiben wieder abfordern, mit vermelden, das noch etwas daben zuesegen vorgefallen, vermeine also das es mit nechster Post folgen werde (1).

<sup>(1)</sup> Ces deux lettres, l'une préparée par Leibniz pour la signature de Boinebourg, et l'autre qui est la réponse de Gudenus, sont une recommandation et une promesse de s'intéresser à l'affaire, auprès du vice-chancelier de l'empire, le comte de Königseck, auquel s'était adressé Boinebourg.

### Grundriss

eines Bedenckens von aufrichtung einer Societät in Centschland ju aufnehmen der Künste und Wissenschaften.

- § 1. Die Stud bieses bebendens sind 1) o b, 2) wie sie aufzurichten. Wiewohl mas man sagen wirb, wie sie aufzurichten, dienen wird zu beweisen, daß sie aufzurichten. Soviel man von ihrer Natur und Sigenschaft gedenken wird, so viel wird man Exempel ihrer wirdung und nuzens erzehlen muffen.
- § 2. Fragt sich nun, ob sie aufzurichten, ant= wortet: Ja, und zwar sowohl umb ber Stiffter berselben, als gemeinen bestens willen. Die Stifftende seze ich also beschaffen zu senn, daß sie hohen Standes,

### PLAN

# de la création d'une Société des arts et des sciences EN ALLEMAGNE.

- § 1. Nous allons voir 1° si, 2° comment ce plan peut être exécuté, en faisant observer que ce que l'on dira de la manière dont on formera cette Société servira en même temps à montrer qu'on peut la former, car, en parlant de sa nature et de ses propriétés, on sera forcé de citer des exemples qui montreront ses bons effets et son utilité.
- § 2. Demande-t-on si on peut la former, je répondrai : oui, tant à cause des fondateurs qu'à cause du bien général. Les fondateurs doivent être des personnes haut placées,

vermogens und anfehens wegen, nichts bedürffen als authes gewißen und unfterblichen ruhm, ben ben unbetrüglichen Richtern, Gott und der Posteritat. Bende werden gwar erft funfftig ihr Urtheil fallen, boch fan auch in Diefem leben hohen Perfonen und fonberlich genereusen Menschen, die vor noth burfft nicht forgen burfen, und ber Leibeswollufte über nothburfft fowohl conscienz als gefund heit wegen, nicht achten. nichts fußeres, ja nichts zu ihrer gefundheit bienlicheres senn, als das contento, die freudigkeit, die ruhe des gemuths und mit einem wort das cœlum in terris, fo ihnen ber unbetriegliche vorschmad funfftiger Gludsceligkeit, wo anders ein Gott und eine Posteritat zu glauben und zu hoffen ift, fcohn anjezo und ber fruchte ber Ewigkeit bem gemuth in einem blid gleichsam auf ein= mal contentirt vorstellet. Schließe also, daß solche Gefellschaft 1. Gewißens, 2. unfterblichen Ruhms

ayant de la fortune et de la considération, et qui ne recherchent que la satisfaction d'une bonne conscience et d'une gloire immortelle aux yeux des juges les plus intègres, Dieu et la postérité. Ils devront d'abord prononcer leur jugement comme artistes. Il peut arriver cependant que ces hauts personnages qui ne manquent de rien et jouissent de tous les agréments de la vie, trouvent, tant à cause de leur conscience qu'à cause de leur santé, qu'il n'est rien de plus utile pour cette même santé que le contentement, la liberté, le repos de l'esprit, et, pour tout dire en un mot, cælum in terris, ce qui leur donne cet avant-goût non trompeur d'une félicité à venir, et montre tout d'un coup à leur esprit les fruits de l'éternité. J'en conclus que la Société doit être créée 1° pour la satisfaction de notre conscience; 2° pour l'immortelle réputation de ses fondateurs; 3° par amour du bien général. Une œuvre si louable et si agréable à Dieu et aux hommes profitera, il est vrai, à ses fondateurs et sera

ber Stifftenden wegen, und bann 3. umb gemeinen befiens willen aufzurichten. Wiewohl der gemeine nuz eines
fo löblichen Gott und Menschen angenehmen wercks den
nuzen der Stifftenden grundet, und des guthen gewißens
sowohl als unsterblichen Nahmens, wahre unsehlbare
Ursach ist. Welches anjezo von Puncten zu Puncten zu
erweisen.

- § 3. Gutes gewißen ift, daß ichs so zu sagen definire, eine freude des gemuths wegen hofnung ewiger
  Sludsecligkeit. Soviel nehmlich, wie sich dann selbst verstehet, deren versicherung in menschlicher macht ift, wenn
  er alles thut, was ihm muglich ift, und das übrige der
  unsehlbaren versprochenen Gnade des grundgutigen und
  zugleich gerechten Gottes anheimstellet.
- § 4. Die Sofnung ift ein glaube bes Bufunftigen, gleichwie ber glaube fo zu fagen eine Sofnung bes vergangenen. Denn glauben ift foviel als hoffen, baß

une des causes réelles de leur bonne conscience et de leur réputation. Mais il faut prouver cela article par article.

- § 3. On peut définir bonne conscience la joie du cœur espérant une félicité éternelle. On comprend par cela même que l'on aura une bonne conscience quand on fera tout son possible pour bien faire, en abandonnant le reste à la grâce de Dieu et à sa justice.
- § 4. L'espérance est une foi en l'avenir, comme la foi est, pour ainsi dire, l'espérance du passé; croire, c'est espérer que le passé est vrai. La vraie foi et la vraie espérance ne consistent pas seulement à parler ou à penser, mais à penser pratiquement, c'est-à-dire à agir comme si les choses étaient vraies. Croire en Dieu, espérer en lui, c'est croire que l'amour de Dieu nous a été offert en réponse au nôtre, par l'intermédiaire de Notre-Seigneur et Médiateur, et que son amour éveille le nôtre en nous; c'est espérer que, si nous l'aimons de tout notre cœur, il en résultera une amitié insé-

das Bergangene sowie man sagt wahr sen. Der wahre glaube nun und die wahre hosnung aber ist nicht nur reden, ja nicht nur denden, sondern practice denken, das ist thun, als wenns wahr were. An Gott glauben, zu Gott hossen, ist glauben, daß Uns Gott liebe und seine liebe zu erweckung unser gegenliebe durch unsern Heiland und Mittler uns angetragen; und dann hossen, daß wenn wir ihn von ganzem Herzen wieder lieben, dahehr eine unzertrennliche freundschafft und amicitia vera et weterna entstehen, und dann unaussprechliche unendtliche Nießung in jenem leben solgen werde.

§ 5. Ift also Hofnung und Glaube gegründet auf Liebe, und alle dren auf erkanntnuß. Liebe ist eine freude des Gemuths aus betrachtung der Schönheit oder Bor-treffligkeit eines andern. Alle Schönheit besteht in einer Harmonie und proportion, die schönheit der gemuther oder Berstand habender Dinge in der proportion zwi-

parable, amicitia vera et æterna, dont nous goûterons les indicibles et éternelles douceurs dans la vie à venir.

§ 5. L'espérance et la foi sont donc basées sur l'amour, et toutes trois sur la connaissance. L'amour est la joie du cœur, qui considère la beauté et l'excellence d'un autre cœur. Toute beauté consiste en harmonie et proportion; la beauté du cœur ou de l'esprit consiste en la proportion entre l'esprit et la puissance, ce qui, dans ce monde, constitue le fondement de la justice, de l'ordre, des mérites et même de la forme de l'État: chacun comprend ce qu'il veut, et ne veut que ce qu'il comprend. Si la puissance est plus grande que la raison, celui qui la possède est ou un agneau qui ne sait point s'en servir, ou un loup et un tyran qui ne sait pas bien s'en servir. La raison est-elle plus grande que la puissance, celui qui la possède en est accablé. Ces deux excès sont inutiles et même nuisibles. Si donc la beauté des esprits consiste dans la proportion de la science

schen verstand und macht, welches auch in diefer welt bas fundament ber Gerechtigfeit, ber orbnung, ber meriten, ja der form ber Republick ift, baf ein jeder versiehe mas er vermag, und vermoge foviel als er verftebet. Ift bie macht größer als ber Berftand, fo ift ber fie hat entweder ein einfältig schaf, wo er sie nicht weiß ju brauchen, ober ein Wolf und Enrann, wo er sie nicht weis wohl zu brauchen. Ift der verftand größer als macht, fo ift ber ihn hat, vor unterdrudt zu achten. Benbe find unnug, ja auch wohl schädlich. Bestehet nun pulchritudo mentium in scientiæ et potentiæ proportione, so bestehet pulchritudo summæ et infinitæ mentis in einer infinitat sowohl der Macht als Beisheit, und folglich bie Liebe Gottes, bes hochften guthe, in ber unglaublichen freude, so man (auch anjezo bereits, ohne visione beatifica) fchopfetaus ber betrachtung beffen Schonheitober proportion, bas ift infinitat ber Allmacht und allweisheit.

et de la puissance, la beauté du souverain esprit et de l'infinie raison consistera en une infinité tant de puissance que de sagesse, et par suite l'amour de Dieu, du souverain bien qui se tire, sans vision béatifique, de la considération de leur beauté, proportion, est l'infinité de la toute-puissance et de la toute-sagesse.

§ 6. A leur tour, la foi, l'espérance et l'amour, par cette connaissance et la certitude de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu, se trouvent singulièrement fortifiés. Comme Dieu est la souveraine sagesse, il est certain qu'il est si juste et si bon qu'il nous a déjà aimés, nous ses créatures, et qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui (c'est-à-dire tout ce que permet l'harmonie universelle sans faire tort à notre volonté libre) pour que nous l'aimions aussi, et c'est sur cela que repose la foi. Mais, comme il est en même temps la souveraine puissance, il est certain qu'il fera jouir de son amour ceux qui l'auront aimé, c'est-à-

§ 6. Binwiederumb wird Glaube, Bofnung und Liebe burch die Erfanntnug und Gemigheit ber Allmacht und Allwiffenheit Gottes munderbarlich befestiget. Denn weil er die bochfte weisheit, fo ift gewiß, baß er fo gerecht und guthig fen, und Uns fein Geschopf also bereits geliebt habe, baß er alles gethan, mas an ihm ift (nehmlich soviel die Universal-Harmoni der Dinge leibe, und fich thun lagen, ohne unfern frenen Willen tobt zu thun) umb zu machen, baß auch wir ihn lieben, worauf ber Glaube ruhet. Ift er aber auch jugleich Die hochfte Macht, so ift gewiß, bag er die so ihn wieber lieben, feiner Liebe genießen zu lagen, das ift ewig gludlich gu machen, frafftig genug fen. Welche Betrachtung bie Bofnung grundet, und wenn fie recht ju Berg gefafet, alleine genug ben Menschen gludfeelig, ihm auch unglud, armuth, verfolgung, verachtung, frandheit, marter, tobt, ju nicht, ja fuß zu machen.

dire qu'il les rendra heureux éternellement et leur en donnera la puissance. Voilà quelle est la base de l'espérance, et, quand elle a bien pénétré dans le cœur, elle suffit à elle seule pour rendre l'homme heureux, et même pour lui faire regarder comme rien, comme une douceur, le malheur, la pauvreté, la persécution, le mépris, la maladie, le martyre et même la mort.

§ 7. Il ne faut pas croire et espérer superficiellement, mais penser pratiquement, c'est-à-dire agir comme siil était vrai que Dieu nous aime (§ 4). Aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer superficiellement, mais vouloir pratiquement, c'est-à-dire faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le lui prouver. La réalité de l'amour consiste à faire ce qu'aime l'objet aimé. Nous devons savoir, autant que cela nous est possible, ce que Dieu aime, car, de même que notre connaissance de sa toute-puissance et de sa sagesse (§ 6) est cause que nous devons l'aimer, de même la connaissance de ce qu'il aime,

- 3 7. Aber gleich wie glaub und hofnung ist nicht nur obenhin, sondern practice benden, das ist thun, als wenns wahr were (sup. § 4.), daß Gott uns liebe, so ist auch Gott lieben, nicht nur obenhin, sondern practice wollen, das ist alles thun was in unsern träfften ist, umb wahr und würdlich zu machen, daß auch wir ihn eußerst lieben. Die würdligkeit der Liebe bestehet darin, daß wir thun, was dem Geliebten lieb ist. Was Gott lieb sen, mus wiederumb deßen erfanntnüß, soviel es in unserm vermögen, geben. Denn gleichwie die Erfanntnüß, daß er allmächtig und allwissend sen, so ist die Erfantnüß, wie er allweis und allmächtig, soviel wir bahin gelangen können, die Richtschur, wie wir ihn sollen würdlich lieben.
- § 8. Die Erfaninuß Gottlicher Natur ift naturlicher Weise aus nichts anders zu nehmen als aus der wahren Demonstration seiner Existenz. Solche muß

autant que cela est en notre pouvoir, doit nous faire comprendre comment nous devons l'aimer.

- § 8. La connaissance de sa nature divine ne peut naturellement être tirée que de la démonstration de son existence. Et cette existence est basée sur ce que, sans lui, il n'est pas possible d'avoir une cause. Or rien n'existe sans cause : on ne pourrait expliquer pourquoi les choses qui pourraient n'être pas sont, et pourquoi les choses qui pourraient être à l'état confus et embrouillées sont dans une si belle et ineffable harmonie. Ceci fait qu'il doit être luimême et la ratio ultima rerum, ou la puissance suprême, et la harmonia maxima rerum, ou la suprême sagesse.
- § 9. Il s'ensuit incontestablement que caritas, amor Dei super omnia, et la vraie contrition, et l'assurance du bonheur, n'est autre chose que amare bonum publicum et harmoniam universalem, vel quod idem est gloriam Dei intelligere et quantum in se est facere majorem; car, entre l'harmonie

hauptsächlich dahehr geholet merden, daß zusörderst ohne ihn nicht möglich ist eine uhrsach zu haben (da doch nichts ohne Ursach ist) warumb die dinge so doch könten nicht senn, eswaß senn; und denn serner, warumb die dinge so doch könten confus und verworren senn, in einer so schoenen, unaußsprechlichen harmonie senn. Ienes macht, daß er senn muß Ratio ultima rerum und also die höchste Wacht; dieses daß er senn muß Harmonia maxima rerum und also die gröste weißheit.

§ 9. Hieraus folgt unwiedertreiblich, daß Caritas, daß Amor dei super omnia, und die wahre Contritio, an der der Seeligkeit versicherung hanget, nichts anders sen als amare bonum publicum et harmoniam universalem; vel quod idem est gloriam Dei intelligere et quantum in se est facere majorem, denn zwischen der Universal Harmoni und der Shre Gottes ist kein unterschied als zwischen Sorper und Schatten, person und bild, radio directo et reslexo, in dem

universelle et la gloire de Dieu, il y a la même différence qu'entre corps et ombre, personne et image, rayon direct et réflexe, par cela que ce que l'un est par le fait, l'autre l'est dans l'âme de ceux qui le connaissent. Car Dieu n'a créé les créatures raisonnables que pour être un miroir où viennent se refléter et se multiplier à l'infini les rayons de l'harmonie infinie. La connaissance complète et l'amour de Dieu consisteront dans une vision béatifique ou joie céleste, qui amènera la concentration de la beauté infinie en un petit point de l'âme. Les miroirs brûlants en sont un exemple.

§ 10. L'amour de Dieu par-dessus toutes choses, la contrition, la béatitude éternelle, consisteront à saisir, chacun selon la capacité de sa raison, la beauté de Dieu et l'universelle harmonie, et à la réfléchir sur d'autres; et, proportionnellement à notre puissance, nous éclairons les hommes et

daß was jene in ber that, diese in der Seelen ist derer die ihn kennen. Denn Gott zu keinem andern End die Bernunstligen Creaturen geschaffen, als daß sie zu einem Spiegel dieneten, darinnen seine wiendtliche Harmonie aufunendtliche weise in etwas vervielfältiget wurde. Maßen and die vollkommen gemachte erkanntnuß und liebe Sottes zu seiner Zeit in der visione beatisica oder unersinnlichen freude, die die bespiegelung und auf gewisse maße contentrirung der Unendtlichen Schönheit in einem fleinen Punct unser Seelen mit sich bringen wird, bestehen mus. Wie denn dessen bernnspiegel oder Brennspiegel oder Brennspieger ein naturlich vorbild senn.

§ 10. Bestiehet nun barin Amor dei super omnia, Contritio, Beatitudo æterna, daß man die Schöhnheit Gottes und Universal-Harmonie, jeder nach seines verstandes fähigseit faße und wiederumb auf andere reslectire, und denn auch nach proportion seines vermögens beren hervorleuchtung in Menschen und anderen Creatu-

les autres créatures. Il s'ensuit que ceux qui sont prodigues d'ombres, c'est-à-dire doués d'une raison et puissance inférieures, ne doivent servir aux autres que comme d'instruments mécaniques; et cela suffit s'ils se laissent employer comme les instruments de la gloire de Dieu, ou, ce qui est même chose, du bien commun, de l'instruction, de l'utilité, découvertes, recherches, amélioration des créatures ex prascripto potentiorum et sapientium. Ils satisferont leur conscience.

§ 11. Ceux auxquels Dieu a donné la raison sans puissance, ceux-là ont droit de conseiller, de même que ceux qui ont la puissance doivent écouter patiemment, ne pas jeter au vent les bons conseils, en pensant que les bons mais méprisables donneurs d'avis, devant les juges les plus savants, même tacendo, seront pour eux exprobratores ignavix vel

ren befördere und vermehre, so folgt daraus daß alle diejenigen, welche die etwas sparsamere natur, umb die welt
bunt zu schattiren, mit einem geringern grad des
Berstandes und macht begabt, daß sie nur anderer
instrumenta velut mechanica senn mußen, gnug thun,
wenn sie sich als instrumenta der Ehre Gottes, und
welches eins ist, des gemeinen Nuzens und ernehrung,
erleichterung, commodität, unterweisung und erleuchtung ihres Neben Menschen, ja entdeckung, durchsuch ung und verbesserung der Creaturen, ex præseripto potentiorum et sapientiorum brauchen lasen:
ihrem Gewißen gnug thun.

§. 11. Welche mit Verstand ohne Macht von Gott verschen, benen gebührt zu Rathen, gleichwie die benen die Macht gegeben, gebühret güthig gehöhr zu geben, guthe vorschläge nicht in wind zu schlagen, sondern zu gedenden, daß gute aber verachtete rathgeber vor dem allwisenden Richter bermahls eins, auch tacendo, ihnen

maliciæ. Les suspects, mais raisonnables conseillers, au contraire, ne doivent rien tenter ultra consilia; mais penser que Dieu leur réserve de meilleurs jours.

§ 12. Ceux auxquels Dieu a donné en même temps la raison et la puissance à un haut degré, ceux-là sont des héros créés par Dieu pour être les promoteurs de sa volonté, comme instruments principaux; mais malheur à eux si cet inestimable trésor vient à être enfoui : corruptio et ex nimio torpore putrefactio optimi pessima est. C'est un point important et d'où dépend le bonheur et l'honnêteté en ce monde, que de se servir comme il faut de sa raison et de sa puissance pour la gloire de Dieu. Je crois qu'un homme consciencieux ne devra jamais chercher la pierre philosophale sans crainte ni sans trembler, afin qu'il n'entende pas un jour cette dure parole : « Sois damné avec ton argent. »

als exprobratores ignaviæ vel malitiæ zum schrecken stehen werden. Hingegen gebühret verachteten, obwohl verständigen Rathgebern ultra consilia nichts zu tentiren, sondern zu gedenden, daß Gott das guthe vorhaben einer bestern Zeit vorbehalten, und deswegen aus seinem verborgenen rath ihnen keine dem verstande gleiche macht gegeben, dahehr sie auch keineswegs solche zu erlangen auf verbotene, den Staat turdirende machinationes, wort und thaten, umb auch guthe consilia auszusühren, sich legen sollen.

§ 12. Welchen aber Gott zugleich verstand und macht in hohem grad gegeben, dies sind die helben, so Gott zu aussuhrung seines willens als principaliste instrumenta geschaffen, deren unschäsbares Talent aber, so es vergraben wird, ihnen schwehr gnug wird fallen. Corruptio et ex nimio torpore putrefactio optimi, pessima est. Es ist ein wichtiger punct, daran die Secligkeit und endtliche Rechenschafft hanget, seinen verstand

<sup>§ 13.</sup> On peut employer la raison et la puissance en l'honneur de Dieu de trois manières principales, de la même manière que je peux rencontrer un homme sous trois formes différentes: avec de bonnes paroles, de bonnes pensées et de bonnes œuvres ou bienfaits. Quand il s'agit de Dieu, ces choses se nomment d'abord laudes et sacrificia, puis spes cum fide, et enfin bona opera vel obedientia vel caritas efficax. Caritas est melior fide nuda; obéissance est meilleure que sacrifice, fides melior sacrificiis laudibusque, de ceux qui ne l'honorent qu'avec les lèvres. Unde Deum colimus vel ut oratores et sacerdotes, vel ut philosophi naturales, vel ut morales seu politici.

<sup>§ 14.</sup> Il s'ensuit que ceux qui honorent Dieu avec louanges et sacrifices sont les orateurs et les prêtres, sauf le soin des âmes et les sacrements, afin de soulager les

und macht recht zu Gottes ehre brauchen. Daß ich glaube, es solte ein gewissenhafter Mensch den Lapidem Philosophorum, mit so schwehrer condition, so aller großen macht unablößlich anhasstet, ohne furcht und zittern nicht annehmen, damit er nicht einmal die harte wort, daß du verdammet senest mit deinem Gelde, höhren muste.

§ 13. Verstand nun und macht kan zur Ehre Gottes, auf dreyerlen Weise hauptsächlich, gebrauchet werden, gleichwie ich einem Menschen auf dreyerlen weise wohl begegnen kann, nehmlich mit guthen werten, guthen and denken und guthen werken, oder wie mans den Menschen nennet, wohlthaten. Ben Gott heißt erstlich laudes et sacrissieia, und endtlich bona opera, vel obedientia vel caritas essicax. Caritas est melior siche nuda; gehorsam ist bester denn opser, siedes melior sietis sacrissieis laudidusque deren, die Gott nur mit den Lippen ehren. Unde Deum colimus vel ut oratores et

Ames. Du reste, chez les anciens, les prêtres étaient en même temps philosophes et rectores rerum publicarum, ce qui, pour bien des raisons, devrait encore être aujour-d'hui. Ils sont orateurs par leurs paroles, prêtres par les cérémonies. Mais c'est une œuvre grande et sublime que de répandre la gloire de Dieu et d'enflammer les cœurs de son amour; et voilà pourquoi tout ce qui est fondé dans ce but s'appelle absolument fondé en l'honneur de Dieu; car, quoique tout bien tende à l'honneur de Dieu, cette manière particulière de l'honorer est plus sensible à l'honneur de Dieu avec des mots qui lui conviennent. Tout ce qui est fondé dans ce but aussi se nomme κατ' ἐξοχήν, et absolute une bonne œuvre. Je citerai, entre autres, les sermons, la musique, la composition de sublimes et émouvants cantiques,

sacerdotes, vel ut philosophi naturales, vel ut morales seu politici.

§ 14. Danach find biejenigen fo Gott mit Lob und Opfer verchren, an sich selbst oratores et sacerdotes, (curam animarum und sacramenta benseits gesezet, bamit fie ben Scelen nug fenn, und gur britten Claffe gehörig, ju gefchweigen auch bas ben ben alten die sacerdotes augleich philosophi und rectores Rerumpublicarum gewesen und vieler Urfachen megen von rechtswegen noch fenn folten). Oratores nun find fie mit morten, sacerdotes mit Cæremonien. Welches aber vor fich ein großes herrliches werf Gottes Ehre auszubreiten, und jeberman mit beffen Liebe gleichsam anzugunden. Daher was bagu gestiftet, pflegt man absolute gur Ehre gestifftet zu nennen, benn obgleich alles guthes zur ehre Gottes gerichtet ift, fo laufft boch biefe art Gott zu ehren bem gemeinen Mann meiften in augen und ohren, weil fie bie Ehre Gottes immediate mit worten barinn fie be-

auxquels les Hébreux et même les païens s'appliquaient plus que nous, les cérémonies, les ornements d'église, les simples et élégantes cathédrales, qui servent à augmenter la vénération. Et certes, si toutes ces choses sont employées convenablement, elles ne sont pas à dédaigner. Je me souviens, à ce sujet, que lorsque, en France, Richelieu, pour faire fleurir la langue, fonda l'Académie, un homme pieux me demanda, entre autres choses, qu'on insérât dans le règlement que chaque membre de ladite société devrait chaque année composer quelque chose en l'honneur de Dieu. Je ne sais pourquoi on négligea cette proposition.

§ 15. Ils adorent Dieu en philosophes, ceux qui découvrent une nouvelle harmonie dans la nature et l'art, et font voir d'une manière sensible sa puissance et sa sagesse divines. De la vient que Moïse, Hiob, David et d'autres prirent

ftehet, nennet. Wie bann auch, was bagu gestifftet, ins gemein κατ' έξογήν und absolute ein bonum opus genennet wird. Das nun ju Gott wohlgefälligem opfer, ju predigten und Music, ju componirung herrlicher beweglicher Lobgefange, damit fich bie alten Bebraer ja auch die Beiden weit mehr und beffer als wir ergozet und geübet, zu wohlanftandigen Ceremonien und Rirchen-Bierath, zu herrlichen Tempeln und Rirchen, fo ba eine mehrere veneration ju erweden bienen, für mittel gewiedmet, wenn fie wohl gebrauchet werben, unzweifentlich wohl angelegt zu achten. Daben mir einfallet, baf ben aufrichtung ber frangosischen zu aufnehmen und zierde ihre Sprache vom Cardinal Richelieu angerichteten Academie ober Societat ein gottseeliger Mann unter anbern in die leges einzuruden begehrt, daß ein jedes Blied etwas jahrlich zum Lobe Gottes zu componiren schulbig fenn folte, ift aber, weis nicht warumb, verblieben.

§ 15. Als Philosophi aber verchren Gott biejenigen,

en grande partie pour matières de leurs cantiques les merveilles naturelles des créatures, et les miracles que Dieu fit pour le salut de son peuple : comment, par exemple, il imposa des bornes à la mer, fit la voûte du ciel, les nuages, fit entendre le tonnerre, jaillir les eaux, croître les plantes, et comment les animaux trouvent leur pâture en temps voulu.

§ 16. Il est donc certain que, autant un homme connaît de merveilles, autant il possède en son cœur d'images de la majesté de Dieu s'il les rapporte à l'original. Et, sous ce rapport, je trouve dignes d'éloges les magnifiques pensées du P. Spée, de la Soc. de Jés., qui proposa de ne point laisser passer, autant que possible, la moindre des choses sans réflexion en l'honneur de Dieu, et encore moins les merveilles, afin que les créatures louent Dieu.

fo eine neue Harmonie in der Natur und Runft entbeden, und seine Allmacht und Weisheit sichtbarlich zu
spüren machen. Dahehr Moses, Hiob, David und andere
meistentheils sowohl von natürlichen Wundern, die
Sott in die geschöpf gepslanzet, als die er zur
erlösung seines Bolds gethan, materi ihrer Lobgesange zu nehmen pslegen. Wie er dem Meere seine
grenzen gesezet, den Himmel gewöldet, über den wolden
dahehr sahre, seinen donner erschallen, ströme quellen,
träuter wachsen, die thiere ihre nahrung und speise zu
rechter Zeit sinden lasse.

- § 16. Dahehr vor gewis zu halten, daß soviel einer wunder der Natur weis, so viel besize er in seinem herzen Bild nuße der Majestat Gottes, wenn er sie nur dahin und also zu ihrem Original reslectivet: Und sind daher zu loben die herrlichen Gedanken des Patris Spee Soc. Jes., eines tresslichen Mannes, welcher einen Borschlag gethan, wie man sich gewöhnen solle, fast nichts soviel
- § 17. C'est à cause de cela que je crois que les plus grands moralistes et politiques, qui ne connaissent ni n'observent les merveilles de la nature, perdent une grande partie de la vraie observation, de la vraie connaissance, de l'ardent amour de Dieu et aussi de la perfection de leur âme, quand, grâce à leur science excellente et au bon usage de l'art de connaître les hommes et de les gouverner, ils n'évitent pas cet écueil. Personne donc ne peut louer Dieu avec plus de zèle et plus énergiquement que celui qui joint à l'éloquence et à la poésie la connaissance de la vraie philosophie, et qui dépasse les limites de la science ordinaire.
- § 18. En particulier, les hommes doivent estimer beaucoup, et sans aucun doute Dieu les comble de ses grâces, ceux qui louent le Créateur avec bonne intention et qui

möglich ohne reflexion zur Ehre Gottes vorben passiren zu laßen; vielweniger die herrliche Wunder, bamit ihn die Creaturen stillschweigend zeigen und loben.

§ 17. Derowegen ich in der Meinung din, daß auch den grösten Moralisten und Politicis, die aber ganz teine Naturalisten, sondern der Wunder der Natur weder erfahren senn, noch achten, recht ein großer theil der rechten verwunderung, der wahren erfentnüß und brünftigen Liebe Gottes und also der perfection ihrer Seelen abgehe, wo es nicht durch excellente Wissenschung das sie en und zu regiren ersezet wird. Kan derowegen niemand Gott mehrerm eiser und größerm nachdruck loben, als wer den seiner Eloquenz und Poesie auch in der wahren philosophie die grenzen gemeiner wißenschafft überschriften.

§ 18. Sonberlich aber find biejenigen ben Menfchen hoch zu halten, und ben Gott außer Zweifel in gnaben,

découvrent une merveille de la nature ou de l'art, que ce soit une expérience ou une harmonie bien fondée, et qui pérorent et poétisent ipsis factis en l'honneur de Dieu. De même on peut préférer les empiriques aux oratores ou historici, et les theorici aux poêtes réels, parce que les premiers ne créent des hypothèses que sur des expériences certaines, et les seconds sur des apparences, et les uns et les autres honorent Dieu avec une telle harmonie.

§ 19. Toutes les fois, certes, qu'un habile anatomiste découvre un nouveau vaisseau par expérience, ou bien que l'usage d'un vaisseau déjà longtemps connu est mis au jour, c'est éclairer la puissance et la sagesse de Dieu des couleurs les plus vives, et un homme raisonnable admirera plus la sagesse, craindra davantage la puissance de son créateur, ainsi que sa bonté, en voyant ses merveilles, qu'en enten-

die mit guther intention den Schöpfer zu loben und dem Nech sten zu nuzen, ein herliches wunder der Natur oder Kunst, es sen nun eine Experienz oder wehlgegründete Harmonie entbeden und gleichsam ipsis sactis Gest zu ehren peroriren und poëtisiren. Wie denn die Empirici vor Oratores oder Historicos, die Theorici vor Poetas reales zu achten, dieweil jene gewisse Experienzen, diese aber scheindare, der Natur wohl einstimmende und auf die Experienzen sich reimende Hypotheses ersinnen und mit deren concinnität die weisheit Sottes preisen.

§ 19. Gewislich so offt von ben nunmehr fleißigen Anatomisis ein neues Sefäß per modum experimenti entdeckt, oder ein bisher unbekannter gebrauch ber längst bekandten Gefäße per modum hypotheseos ersonnen wird, so offt wird die allmacht und weisheit Gottes gleichsam mit lebendigen Farben illuminiret, und ein verständiger Man zur ver wunderung der weis-

dant mille discours, vers, ou même lectures et homélies; car une invention peut donner lieu à mille espèces de louanges et matière à quantité de critiques.

§ 20. Il est aujourd'hui vrai, et c'est une expérience ou un théorème digne d'observation et d'étonnement, quoiqu'on n'en puisse faire un problème, et qu'il ne soit pas lucriferum, mais luciferum, que, si l'on découvrait un nouveau miroir de la beauté de Dieu il serait plus précieux et d'un prix plus inestimable que le plus brillant diamant; tout homme raisonnable et craignant Dieu considérera aussi tout perfectionnement apporté, soit dans les recherches, soit dans les arts réels, comme une œuvre pie et fondée en l'honneur et la vraie gloire infinie de Dieu. Je ne parle pas de l'avantage que la plupart en retireraient si notre mauvaise constitution, notre négligence, nos retours, n'avaient pas rendu inu-

heit, furcht ber macht, und Liebe ber übereinstimmung benber, bas ift ber Schohn- und Gutigkeit feines Schopfers mehr bewegt, als burch taufend orationes, carmina, auch wohl bisweilen lectiones und homilias. Maßen ein einig dergleichen Inventum vieler 1000 schohner Lobgefange materie und quelle senn kan.

§ 20. Daher eine jegliche wahrheit, ein jegliches Experiment oder Theorema, so verwunderungs- und betrachtungswürdig, obgleich sein problema daraus gemacht werden könte (so doch selten) ob es gleich nicht gleicht lucriferum, sondern nur luciferum ware, als ein neu erfundener Spiegel der schöhnheit Gottes vor unschäzbar und höher als der kostbare Diamant zu achten, dahehr auch, was auff ehrliche, Gottesfürchtige und verständige leute zur perfectionnirung der Natur-Rundigung und realen Kunste gewendet wird, pro piissima causa und stifftung zur unerschöpslichen wahren ehre Gottes gehalten werden mus. Bu geschweigen, daß die meisten einen Nügen

tiles toutes les réelles et utiles découvertes qui ont eu lieu dans notre siècle. La preuve en est que la chimie et la médecine, malgré la nouvelle découverte des vaisseaux lacteorum et lympathicorum, de la circulation et de beaucoup d'autres conduits, n'ont point été améliorées, et que les méthodes de guérir sont en plus mauvais état que jamais dans les mains des praticiens qui ne désirent que de l'argent.

§ 21. La troisième manière d'honorer Dieu, celle des moralistes et des politiques, en qualité de gouverneurs de la chose publique, est donc la plus parfaite : car les hommes qui l'emploient ne s'efforcent pas seulement de rechercher l'éclat de la beauté de Dieu dans la nature ; mais ils veulent l'imiter. Aux louanges, aux pensées, aux paroles ou aux idées, ils ajoutent les bonnes œuvres. Ils ne contemplent pas uniquement ce qu'il a fait de bien, mais ils s'offrent et se

im menschlichen Leben haben wurden, wenn unsere übele anstalt, nachläsigkeit und umbwege nicht alle so reale und nüzliche ersindungen, beren unser seculum nicht wenig gehabt, uns unnuz machten. Wie denn die medecin der seu ersundenen vasorum lacteorum und lymphaticorum der Circulation, und so vieler ander ductuum, auch des von der Chymie in der Natur angezündeten Lichtes dischehr noch wenig gebessert ist, und der methodus medendi dergestalt bei denen nur allein geldesbessierigen Practicis in so schlechtem stande blieben, als er zuvor jemahls gewesen.

§ 21. Derowegen ist die dritte art Gottes Ehre zu suchen, deren nämlich so ihm dienen als moralistæ, als politici, als Rectores Rerum publicarum die vollstommenste, als welche sich bemühen, nicht allein den Glanz Söttlicher Herrligseiten in der Natur zu sinden, sondern auch durch imitation nachzuah men und also nicht allein mit loben andenden, oder mit wort und gedanden, sondern

sacrifient comme instruments, afin de mieux contribuer au bien général et à celui des hommes en particulier.

§ 22. Oui, ce sont ceux-là qui ont découvert les merveilles de la nature et de l'art, qui ont inventé les médicaments, les mécaniques et les commodités de la vie, qui ont trouvé les matériaux pour soutenir et nourrir le pauvre, détourner les hommes de l'oisiveté et des crimes, exciter à la justice, aux récompenses, aux punitions, à la conservation du repos général, au bien de la patrie, à la suppression des temps de chèreté, de la peste et de la guerre, autant qu'il est en notre puissance et de notre devoir, qui ont répandu la vraie religion et la crainte de Dieu par tout le monde, et qui ensin n'ont cherché que le bonheur de l'humanité, et à imiter ce que Dieu a fait sur la terre.

§ 23. Une telle félicité de l'espèce humaine serait possible

auch mit guthen werken ihn zu ehren: nicht allein zu betrachten, was er gutes gethan, sondern auch sich ihm als
instrumenta aufzuopfern und darzustellen, dardurch mehr
guthes zu gemeinen und sonderlich des menschlichen Seschlechts nuzen, als dem zum besten alle sichtbaren Creaturen, in welche wir zu wurden macht haben, geordnet,
geschaffet werde.

§ 22. Dieß sind die, welche die erfundenen Bunder der Natur und Kunst zur arznen, zur mechanik, zur Commoditat des Lebens, zu materi der arbeit und nahrung der armen, zu abhaltung der leute von Müsiggang und laster, zu handhabung der Gerechtigkeit, zu belohnung und Strafe, zu erhaltung gemeiner ruhe, zu ausnehmung und wohlfahrt des Vaterlandes, zu exterminirung theurer Zeit, Pest und Krieges, soviel in unser macht und an uns die schuld ist, zu ausbreitung der wahren religion und Gottessucht, ja zu Glückeeligmachung des menschlichen Geschlechts so viel an ihm ist, an-

si l'on s'entendait, et si un tel accord et conspiration ne comptait pas parmi les chimères, avec l'Utopie de Thomas Morus, la Cité du Soleil de Campanella et l'Atlantide de Bacon, et si les conseils donnés par nos plus puissants maîtres n'étaient pas trop éloignés de la recherche du bien général. La raison, la justice, la conscience, nous disent que chacun doit faire son devoir dans sa sphère d'activité: afin que le tribunal de Dieu et celui de la conscience nous acquittent. Si non possumus quod volumus, velimus quod possumus. On trouverait peut-être des moyens qui seraient petits, coûteraient peu et qui cependant pourraient être employés pour le bien général, pour l'entretien et la conservation des hommes, et cela en honneur de Dieu.

§ 24. Je compte au nombre de ces moyens (faire beaucoup à peu de frais) l'établissement d'abord sûr, modeste, d'une

wenden, und was Gott in der Welt gethan, in ihrem bezird nachzuahmen sich besleißen.

§ 23. Solche Gludsceligfeit menschliches Geschlechts ware muglich, wenn eine allgemeine conspiration und Berfiandnif nicht inter chimæras zu rechnen und zur Utopia Mori, und Civitate Solis Campanellæ und Atlantide Baconi ju fegen, und gemeiniglich ber alkrgröften herrn consilia von allgemeiner wohlfahrt ju weit entfernt weren. Nichtsbestominder bringet Die Bernunfft, die gerechtigfeit, bas gewiffen mit fich, baß ein jeber bas feine in feiner Sphæra activitatis thue, baburch er vor Gott und bem Tribunal seiner conscienz entschuldiget sen. Si non possumus quod volumus, velimus quod possumus. Magen vielleicht Mittel zu finden, die bem ansehen nach gering, auch von nicht großen Roften, und bennoch zu gemeinem Rugen, ju aufnehmung bes Baterlandes, ju vieler Menschen unterhalt und conservation, zu ehre Gottes und ent-

société ou académie, comme étant le plus facile et le plus important. Les Allemands, excités par l'exemple de leurs voisins, feraient une conspiration plus vaste; une correspondance plus étroite entre les savants s'établirait; bien des belles pensées, inventions et expériences qui se perdent si souvent, seraient conservées et utilisées. Les théories seraient unies avec l'empirisme felici connubio; on suppléerait à ce qui manque; on établirait un seminarium artificum et une officina experimentorum, dans lequel chacun pourrait faire facilement ses expériences; on trouverait le moyen (si toutefois on avait au début un fonds, si mince qu'il fût) de nourrir les expériences par elles-mêmes et de les accroître, et on donnerait les moyens de procurer des subsistances au pays. On fonderait des manufactures, et par conséquent on amènerait le commerce. On ferait des maisons de correction

bedung feiner Munder große wurdung haben fondten.

§ 24. Unter folden Mitteln (mit fleinen Roften großen Mugen zu schaffen) wird bie Aufrichtung einer wiewol anfangs fleinen boch wohl gegrundeten Societat ober academie eines ber leicht= und importanteften fenn. Daburch die Ingenia ber Deutschen nach bem Erempel aller ihrer Nachbaren, benen fie es verhoffentlich bevorthun follen, aufgemuntert, eine mehrere Conspiration und engere Correspondenz erfahrener Leute erwedet, viele ichone nugliche Sebanden, inventiones und experimenta, so oft zu Grunde und verloren geben (weil die habende Bertraulichkeit zu communiciren und wieber bagegen zu erfahren, gelegenheit und anftalt auszumachen, mittel und verlag ins große zu thun, und anders mangelt) erhalten und zu nuz gemacht, Theorici Empiricis felici connubio conjungiret, von einem bes andern mangel suppliret, ein seminarium artificum und gleichsam officina experimentorum stabilirt, art und vortheil experimenta se ipsis alendi, imo augendi (wenn nur anfangs ein geringer fundus ba ift) gefunden, ja mittel an die Sand gegeben werden, die Nahrung im Lande zu behalten.

pour les oisifs et les malfaiteurs. Des magasins seraient construits. On se pourvoirait en temps utile de tous les matériaux nécessaires, et jamais on n'attendrait la dernière extrémité pour se les procurer.

On exterminerait sans defense ni ombrage les mauvaises fabriques étrangères. Jamais une matière ne sortirait brute du pays. On achèterait les marchandises étrangères brutes, et on les confectionnerait chez nous.

## Künfte und Willenschaften

ju vermehren und
ju verbessern,
die ingenia der Teutschen auszumuntern,
nicht allein in commerciensachen anderen nationen
zum raub blos zu stehen,

und nicht allein in cultivirung der scientien dahinter ju bleiben, fondern

ber Englischen, französischen, venetianischen, Romanischen

Societaten und Journalen exempel zu folgen, ja ihnen es verhoffentlich alsbald zuvorzuthun, ebenmäßig ein Journal anzufangen

und darin zu ausnehmen der wissenschafften, eigner reputation und mutueller correspondenz was ohne consequenz ist, zu publiciren,

mehrerer conspiration und engere correspondenz erfahrner Leute zu erweden,

gleichsam einen handel und commercium mit wisenschafften anzusangen, welches vor allen andern den vortheil
hat, daß er unerschöpflich ist und expendendo nichts
verleuert,

meritirender leute lob und vitas,

adversaria, diaria, fliegende gedanden, schedas posthumas, so nach ihrem tode verloren zu gehen pflegen, vor untergang zu bewahren, welches verhoffentlich mancher per ultimam voluntatem begehren wird,

Müzliche gedanden, inventiones und experimenta,

so mancher wegen Dissidenz, amtegeschäffte,

nachrebe, umb vor keinen laboranten geacht zu werden fastidien und plauberen ber Sandwergsleute, abgelegenheit ber örther,

mangel ber mittel und verlags,

nachläßigkeit der obrigkeit, der folche fachen als gegen competens oder unterhalt vergebens angetragen werden, mit sich sterben lässet,

zu erhalten,

auszumachen und mit modellen und proben zu verfuchen,

oder da es wichtig mit besterer anstalt als ein particulier thun wurde, ins große zu nuz zu machen,

Theoricos Empiricis felici connubio zu conjungiren und mit einem bes andern defecte zu suppliren,

burch zusammen nehmung unterschiedlicher experimente und inventionen singulas, so an sich selbst incomplet, zu nuz zu bringen,

ein Seminarium artificum,

und officinam, niederlage und stapel-stadt experimentorum et inventionum dadurd anzurichten.

art und vortheil experimenta se ipsis alendi et augendi zu finden, wenn nur anfangs in etwas ein fundus ba ift.

#### Rem literariam ju verbegern,

Auf bas buchwesen sonderlich ein wachendes auge zu haben,

bie hand darin und einige direction zu haben suchen, nicht allein nomine Cæsaris,

mit Archi-Cancellarii imperii,

fondern auch durch fournirung des verlags an die buchführer, sie zu obstringiren, mehr ins fünstlige der raison zu folgen, und mit chartequen und maculatur die welt nicht zu füllen, dadurch fast alles, was hauptsächlich und verlegenswerth, wegen verlags und schönen druckes in die frembde gehet,

mit vortheil eigne druderenen, und papyrmuhlen aufzurichten, catalogos fast aller bucher zusammenzubringen, sonderlich zu ersahren, was in ständigen publiquen Bi-

bliothequen ftede,

eine eigene Bibliothec, so nichts als kern und realität sen, aufzurichten und bei hollandischen Auctionen vigiliren zu lagen,

Manuscripta: relationes, diaria, itineraria, schedas perituras, nuzliche correspondenzbrief, und andere cimelia literaria, so offt von der abgestorbenen Erben verachtet und verschleudert werden, zu sammeln,

anstalt zu machen, daß der kern aus den büchern gezogen und vortheilhaffte leichte loci communes gemacht werden,

alles in ordnung und indicibus zu haben,

also armen studiosis unterhalt zu schaffen ihre studia zu continuiren und boch baben mit ihrem und ber societat nuzen ihr brobt zu verbienen,

auch wohl begüterter pupillen erziehung und administration ihrer güther gegen gewiffe recognition zu übernehmen, damit sie nicht offt durch freunde und Tutores muthwillig und mit fleis übel erzogen und debauchirt werden und noch dazu von der schnur zehren, das ihrige nicht genießen, ihren vormündern kostgeld geben, also

duppelt elend und sowohl an qualitaten als mitteln arm werben mußen,

ja gar ein unumbschränktes waisenhaus, darin alle arme waisen und sindelkinder ernehret, hingegen zur arbeit und entweder studien oder mechanick und commercien erzogen wurden, aufzurichten,

und also nun hoc onere pias fundationes particulares auf sich zu transseriren, und Hospitale, stipendia, maisenhäuser, communitaten, landschuhlen, ja gar universitäten zu versehen. Alles mit mehrer universalität, nachdrud und richtigseit, als jezund geschieht.

Wo feine find, von der obrigfeit des orths ftifftungen bazu außzuwurden und über fich zu nehmen,

und also badurch immer mehr und mehr gottesfürchtiger und ehr-liebender hoher und niedriger standes-personen legata, donationes, bentrag und fundationes zu
erwecken,

sich also zu guberniren, daß ein jeder verständiger ohne der religionen unterschied es pro pia causa halten muße,

die Schuhlen zu verbeffern,

barein compendia, richtigkeit und ordnung einzuführen,

bie jugend nicht sowohl auf poeticam, logicam et philosophiam scholasticam, als realia: historiam, mathesin, geographiam und physicam veram, moralia et civilia studia zu leiten,

ganze compagnien reisende, wenn sie dazu tuchtig worden, mit einander auszuschicken und mit probatis directoribus zu verschen, dadurch kosten zu erspahren, die jugend vor debauchen zu præserviren, und doch dabei der societat affairen zu thun, ju haus guthe Sprach- und Exercitienmeister zu halten,

ja rechte ritterschuhlen aufzurichten und zu verlegen, bamit man nicht solcher binge wegen, so man zu hauß haben können, sein halbes patrimonium in der frembde verzehren und mit seinem eigenen verderben zu verarmung des Baterlandes cooperiren musse,

Runst- und raritaten, Schilberen auch Anatomiæ-Eammern, anders als jest geschicht bestellte Apothecen, Hortos medicos completos.

Thiergarten,

und also theatrum naturæ et artis,

umb von allen bingen lebendige impressiones und connoissance zu befommen, anzurichten.

Nach der fremden exempel vornehmen Herrn, dem Zeutschen Abel, von ihren mitteln lebenden leuten und sonderlich wohl bepfründeten Geistlichen appetit zur curiosität entweder zu machen, oder da er vorhanden, solche mit lust und ohne mühe auszuüben gelegenheit zu geben. Und mit solchen innoxiis, ja summe utilibus occupationibus nicht allein brutalität, schwelgeren, und sünde zu verhüten, sondern auch zu verhindern, daß mancher aus geiz oder saulheit sein talent und habende mittel nicht vergrabe; wenn etliche, so von autorität, angesangen, werden die andern cum tempore solgen müssen.

## Rem medicam et chirurgiam zu verbellern.

unzehlig Anatomiren an thieren und Menschen zu thun, und bazu feine gelegenheit zu verfaumen,

Exactissimas historias medicas, nicht allein von raritaten ber fraucheiten, da und boch bie currenten beschwehrungen mehr tribuliren, sondern auch gemeine, aber nur zu wenig unterfuchte sachen zu annotiren,

Exactissima interrogatoria Medica per artem combinatoriam zu formiren, damit feine circumstanz noch indication ohne reflexion entwischen tonne,

ber temperamentorum differentias veras, so ben weitem nicht in combinatione qualitatum peripateticarum besteht, sondern mehr von der humoren gleichsam chymischen reactionen und sermentationen hehrrühren, ad minutias et ultimas subdivisiones usque so viel müglich genau zu constituiren,

nicht nur morborum und curationum, wie bisher bie medici gethan, sondern auch graduum sanitatis et ad morbos inclinationum, das ist temperamentorum indicationes et contra-indicationes in regeln zu bringen,

Und zu dem ende alle minutias, darin ein Meusch in compagnie eßen, strinden, schlassen, postur, gestibus, lineamenten eswas sonderbahres und eignes hat, anzumerden, gegen einander zu halten, mit dem was ihm vorhehr an seinem Leib begegnet, compariren, auf das was ihm hernach begegnet, achtung geben, einem jeden historiam naturalem seines lebens nach vorgeschriebenen interrogatoriis formiren und gleichsam ein journal halten lassen, oder da er nicht kan, ihm darin die hand bieten,

baburch in furzer zeit connexio indicationum inter se et cum causis et effectibus, seu temperamentis et morbis vielfältig erhellen und ein unglaublicher apparatus wahrer aphorismorum und observationum entstehen wird,

geschweige wie burch bie moralis und politica, beren

großes theil die tunst der leute sowohl natürlichen genium mb inclinationen, als gegenwärtige temporale passioma zu ertennen, zu perfectioniren.

Belches alles aber nicht wohl müglich als ben einem convictu, orden und societät, auch nosocomiis zu thun.

Und vielleicht läßt sich auch anstalt machen, wie armen leuten mit rath und that, medico und medicin, ohne entgelt benzuspringen, der leute gewogenheit zu gewinsen, sie dadurch vertraulicher zu negotiiren und ad augendas observationes medicas zu nuz zu machen, ihre wisenschaft der simplicien, die bisweilen ben Bauern und alten weibern bester als bei gelehrten, und anderen ihre erfahrung in funsten, ackerdau, judicio de meteoris etc. auszuloden und in ærarium hoc scientiarum utilium publicum einzutragen. — Was diest in kurzer zeit für effect haben werde, ist nicht mit wenig worten auszusprechen. Sintemahl puppen werd dagegen, was die England- und französische Societäten ihren institutis und Legibus nach ausrichten können.

## Die Manufacturen ju verbeftern.

Die handwerge mit vortheilen und Instrumenten zu erleichtern,

ftets werendes untöftliches seuer und Bewegung als fundamenta aller mechanischen wurdungen zu haben,

also in continenti alle einfalle und concepte, eigne und andrer probiren, und sich damit nicht lang schleppen burfen.

Mit Muhlwerd, brechselbanden, glasschleifen und Perspectiven,

allerhand Machinen und uhren, waßerfunften, schiffsvortheilen, Mahleren und andern figurirenden funften, weberen. glasblafen und bilben, farberen, Upotheferfunft, Stahl- und andern metallischen werden, Chymie und wohl gar einigen tuchtigen, ohne anstalt aber unausträglichen particularien, mit neuen nuglichen anftalten frembe pflangen, und thiere im land zu zichen, und die habenden zu befern, bergwerge mehr zu nugen, und in summa mit vielen andern nuzlichen richtigen inventionen, so theils in handen, theils zu haben, theils zu hoffen, allen mit handarbeit sich nehrenden Menschen zu hulff zu fommen.

## Die Commercien zu verbellern.

Nahrungen im lande zu schaffen,
leute im lande zu behalten,
leute hinein zu ziehen,
Manufacturen darin zu stifften,
commercien dahin zu ziehen,
frembbe liederliche manufacturen gemächlich, auch
ohne verbot und ombrage zu exterminiren,
die rohe wahre nie unverarbeitet aus dem lande zu laßen,

frembde rohe wahre ben uns zu verarbeiten, werd-

und zuchthäuser,

die mußigganger,

bettler,

frupel und spital-maßige übelthater anstatt ber schmiebung auf die Saleren und niemand nuzen todesstraffe, ober zum wenigsten schädlichen fustigation,

in arbeit zu ftellen, anzulegen;

Magazine und faufhauser aufzurichten,

mit allerhand materialien sich zu rechter zeit zu versehen,

niemahl an nothigen bingen mangel zu haben, noch bis auf ben nothfall zu warten,.

alfo hungerenoth und theuerungen vorzufommen,

ein Kospital aufrichten, so sich selbst erhalte, benn keiner so lahm ist, daß er nicht auf gewiße maße arbeiten könne (vid. supra).

Ein werchaus zu haben, barin ein jeber armer Mensch, tagelohner und armer Handwercks-Geschl, so lange er will arbeiten, und seine tost auch wohl etwas zur zehrung weisterzugehen, verdienen könne, daß also baselbst alle handswercke geschenkt weren. vide von armen waisenkindern.

Dermahleins den rentenirern zur anlegung ihrer gel= der ein sicher banco zu formiren,

nach gelegenheit in neue Compagnien sich zu begeben, ben ber eits bestellten actien zu erhandeln,

mit leuten und herren, so lust und ruhe suchen, in amodiationes,

und leibgebinge ju treten,

die aufgenommenen gelder höher als umb's interesse zu nuzen,

bie juben in zwang und devotion zu haben, auf alle vortheil ber auslander und vaganten, auch einheimische, so zu schaden handeln, und arbeiten achtung zu geben,

von allem, was handel und wandel betrifft, genaue relationes und überschläge zu formiren,

fonderlich mungfachen zu unterfuchen,

allerhand Policenordnungen zusammenzubringen und zu nuz zu machen,

auf ben handel zur See ein wachendes auge zu halten, bei den hansestädten sich einzurichten, zu beren wiederbringung zu cooperiren,

Privilegia im lande auf alles, die auslandische auszuschließen und boch nichts theurer zu geben,

Privilegia außer Landes auf alle handlung und manufacturen, so neu und zuvor daselbst nicht gethan noch getrieben worden, zu erhalten,

und also zu richten, daß man alles wohlseiler als anbere gebe, und dergestalt auch ohne privilegia sie ausschließen könne (weil alle manufacturen der wohlseilen kost wegen, wenn nur anstalt da ware, in Teutschland wohlseil, mehr als in Holland zu machen),

und also durch einen stets werenden eireulum den fundum zu conserviren und zu vermehren, auch alle obgeschriebene Gott gefällige, dem Baterland nüzliche, den Fundatoren rühmliche vorhaben immer fort und sort zu treiben.

§ 25. Dieß sind rechte beständige, ja continuirliche Almosen, so ohne Ende machsen, sich selber mehren und

§ 25. Ce sont là les aumônes vraies, constantes, continues, qui croissent sans fin, se multiplient par elles-mêmes viel tausend Menschen nuzen können, so nullis limitibus eireumseribirt seyn, so nicht wie andere fundationes, da das interesse der genießenden und Directoren mit der sundation bestand, ausnehmen oder doch Zweck nicht allemahl verdunden, misbräuchen unterworssen, so nicht leicht durch frieg sterben und andere Landplagen zu ruiniren, so zur höchsten Shre Gottes und lauter realen dingen gerichtet, so applausum universalem, sa fautores und besörderer, so ewige benediction und dank der nachsommen, die deren noch vielleicht über lange Zeit genießen können, nach sich ziehen; dazu Gott viele schöne conjuncturen verliehen, welche zu versaumen unverantswortlich seyn dursste; so Gott verhossentlich segnen, ja wohl umb was pie angesangen auszusühren, mit gesundeheit und Lebenserlängerung und endlich, welches aller vers

et peuvent servir à bien des milliers d'hommes où elles sont sans limites. La société ne serait point pareille aux autres fondations, car les intérêts du plus petit seraient ceux mêmes du directeur et de la fondation; la guerre, la mort ou d'autres fléaux du pays ne la ruineraient pas facilement; il ne s'agirait que de la gloire de Dieu et des plus hautes réalités, qui auront l'applaudissement universel et une bénédiction éternelle de la postérité qui jouirait de ces avantages.

Dieu du reste nous a déjà accordé de belles conjonctures, qu'il serait honteux de laisser échapper. Dieu aussi bénira une œuvre pie commencée, afin qu'elle se termine heureusement, et prolongera notre santé et notre vie, et enfin, ce qui est le désir de tout honnête homme, il nous donnera en récompense une félicité éternelle, ainsi qu'à toutes ces ames qui, grâce à notre institution, sont arrachées à la misère et à leur perte. Je terminerai en disant que celui qui se sent assez de force pour travailler à cette œuvre doit se hâter, aussi bien pour l'acquit de sa conscience et la gloire de Dieu que pour se faire une réputation immortelle.

stånbigen höchster wunsch, mit ewiger gludseeligkeit ber unsterblichen Seele belohnen und des gebeths, Seegens und Zeugnusses so vieler Seelen, die dadurch aus elend und verderben gerisen und am lesten Belohnungstage auftreten können, genießen laßen wird. Schließe berowegen diesen Punct, daß wer macht hat, etwas ben solchem werd zu thun, umb der Shre Gottes und seines gewissens, sowohl als unsterblichen ruhms, ja eigenen Nuzens willen, reslexion darauf zu machen nicht unterlaßen solle.

Sed ante omnia efficiendum est, ut conciliati sint cum Ecclesia Romana omnes protestantes bujus societatis, saltem ut Græci conciliati Romæ et Venetiis. In eam rem poterunt aliquæ pacificationis leges iniri, tales: 1. Evangelicos Reformatosque hujus societatis pontifex non excommunicet. aut pro excommunicatis habeat, eosque expresse excipiat ex Bulla Cœnæ. 2. Evangelici Reformatique hujus societatis non teneantur in aliquo loco Deo cultum exhibere, ideo quia ibi imago est, ita ut alias non sint æque facturi. 3. lidem non teneantur sanctos invocare. 4. Non teneantur ad professionem aliam fidei, quam Laici apud Romano-catholicos, qui contenti sunt symbolo Apostolico. Et ita professio fidei præscripta a Pio IV etiam ad eos non pertineat, qui inter Evangelicos reconciliatos sunt clerici docentque alios. Multo minus vero teneantur ad professionem Concilii Tridentini, ad quam nec docti omnes inter Romano-catholicos tenentur. Nihil igitur mutabit quoad fidem Evangelicus conciliatus, sed quoad mores vel agenda. Nam 5. teneatur omnibus contumeliis in Romano-catholicos abstinere,

non quod mutuæ refutationes sunt prohibitæ, sed at omnia verba acria, quæque adversario non solum errorem sed et nequitatem vel negligentiam vel inscitiam tribuunt, removeantur. 6. Teneatur Pontisicem Romanum, abstrahendo sitne de jure divino an non, agnoscere primarium Episcopum totius Ecclesiæ Christianæ, cuique obedientia reverentiaque Clericis omnibus debita debeatur, magis quam cæteris omnibus; et cui proinde et honor maximus Rerumpublicarum consensu et obedientia etiam in omnibus iis, quæ salva conscientia præstari possunt. neque Magistratus juribus adversa sunt, debeatur. 7. Omnes clerici Evangelicorum Conciliatorum sunto legitime ordinati ab aliquo Episcopo legitime ordinato. Et proinde ordinentur illis Episcopi, seu quod idem est, eorum Superintendentes ordinentur in Episcopos, qui omnia pontificalia habeant, sint tamen in effectu tantum wie Weihbischöffe. Maxime si in diœcesi Romano-catholici alicujus Episcopi sint tales protestantes conciliati. Sint igitur isti Superintendentes vel inspectores quasi Chor-Episcopi. Ita poterunt ordinare et omnia peragere, quæ Episcopus. Ipse autem ordinabitur ab Episcopo vel Metropolitano Romano-catholico, nullo tamen ritu in ordinatione intermixto, qui aliquid ipsis non creditum cultum, item imaginum et sanctorum contineat. 8. Clericis istis liceat habere uxores et liberos. 9. Omnes Evangelici conciliati teneantur audire missam eo tempore, quo et Romano-catholici tenentur. 10. Missa illa consistat celebratione sacramenti Eucharistiæ, retentis omnibus, quæ commode possunt de Missa Romano-catholica, et in lingua vernacula

prolatis. 11. Adoratio Dei per gratiam præsentis nullo ad species consecratas, vel non consecratas respectu fiat toto tempore missæ, nec sit elevatio aut adoratio particularis, finitis verbis Salvatoris. 12. Ne eorum sententia turbetur, qui putant extra Communionem non esse sacramentum, saltem Presbyter ipse communicet. 13. Revideantur Agendæ Romano-catholicæ ac retineantur, quæ commode possunt, ad simplicitatem tamen traductæ. 14. Confirmatio sive sacramentum sit sive non sit, fiat ta-. men illis, qui jam catechismum id est religionis summa capita tenent. 15. Sed et extrema unctio cur retineri nequeat, causam video nullam. 16. Absolutio particularis a peccatis retinetur passim apud Evangelicos, nec habet sane quicquam mali. Quin et apud Evangelicos passim receptum est, ut graviora mortalia peccata ad plenam consolationem presbytero Dei loco aperiantur. 17. Ergo illud etiam Evangelicis Conciliatis injungat suus presbyter, ut peccata graviora admissa sibi aperiant, nec aliter absolvantur. Cujus rei ratio hæc est : quod non est vera pœnitentia, nisi quis vere nolit factum, remque, quantum potest, restituat in integrum. Ipse autem, quo modo res in integrum restituenda sit. commode judicare non potest, favet enim ipse sibi in propria causa judex. Satius ergo esse aliquem Dei simul et magistratus nomine, qui æstimet, qua ratione optime damnum bono publico datum sarciri queat. Is vero non tam preculas aliquas recitandas, quam opera quædam utilia Reipublicæ injunget. Qui scandalizaverit, tenebitur alios ædificare; qui hominem occidit, ægrotis alioqui morituris con-

servandis operam dare, aliaque id genus, de quibus sacerdoti a Republica instructio danda est. Et nemo solet satis sibi ipsi durus esse, ut se ad restitutionem urgeat. Sed cum ab absolutione recessit, rem paulatim negligit. Absolutione vero ad hæc perfecte utetur, atque ita vera etiam oneris animum prementis cum nulla securitate conjuncta devolutio sequitur. 18. Evangelici reconciliati eodem ubique jure, quo Romano-catholici gaudento. In Gallia, quæ Reformatos premunt, eos non premunto; pateat illis ad officia aditus, imo de facto multi promoveantur. Qui eis se adjunget, non habeatur pro Relapso. 19. Societati paulatim ordo clericorum secularium incorporetur, quod fiet, si tota Gallia, quicunque clericus secularis esse velit, debeat esse membrum hujus societatis. Hoc in Gallia effecto, Bartholomitæ in Germania sequentur. Papa hunc ordinem confirmabit. Huic deinde ordini cæteri ordines ad bonum publicum communicare consilia cogentur, quin etiam hæc societas se offerre poterit.

Hingegen sich ihrer zu gebrauchen, sonderlich wirds am leichtesten angehen cum ordinibus qui carent generali.

## Bedencken

von aufrichtung einer Academie oder Societat in Ceutschland ju aufnehmen der Künste und Willenschafften.

- 1. Es ift uns Teutschen gar nicht ruhmlich, baß, ba wir in erfindung großentheils mechanischer, naturlicher und anderer funste und wißenschafften die ersten gemesen, nun in heren vermehr- und begerung die legten senn. Gleich als wenn unser Alt-Bater Ruhm gnug were, ben unfrigen zu behaupten.
- 2. Ich will von Truderen und Buchsenpulver nicht reben, dieß wird mir gewislich ein jeder gestehen mußen, daß sowohl Chimie als Mechanick zu der staffel, darinn sie nunnicht stehet, durch Teutsche erhoben worden. Denn weil keine Nation der Teutschen in Bergwergssachen

# RÉFLEXIONS

sur l'établissement en Allemagne d'une Académie ou Société des sciences pour faire fleurir le progrès des arts et des sciences.

- § 1. Il n'est pas honorable pour nous Allemands, qui avons les premiers découvert les arts et sciences mécaniques, naturelles et autres, que nous soyons maintenant les derniers dans leur accroissement et leur amélioration, comme si la gloire de nos ancêtres suffisait à conserver la nôtre.
- § 2. Sans parler ici de l'imprimerie et de la poudre à canon, tout le monde m'accordera qu'aussi bien la chimie que

gleichen können, ist auch kein Wunder, daß Teutschland die Mutter der Chimie gewesen. Es bezeugen die Reisenden, daß noch bis dato die termini kossorum in Asien und Thracien kast ganz Teutsch senn, welches ein gnugsames zeichen, daß man die werdleute aus Teutschland kommen lassen.

3. Aus den Teutschen Bergwerken nun haben Frater Basilius, Isaac Hollandus, Theoph. Paracelsus ihre Experienz zusammen gelesen, und als sie der Arabischen oder von den Arabern Gebro, Morieno, Avicenna das ihre habenden Alchymisten Villanovani, Lullii, Baconis, Alberti M. mehr subtilität als ersahrung habende theori zu der Teutschen arbeitsleut praxi gethan, die wahre chymie hersur gebracht, welche hernach in solche persection gestiegen, das nun jederman dasur helt, das sast die meisten innerliche functiones in der natur und sonderlich Menschlichen Leibe durch gleichsam chymische distillationes, sublimationes, solutiones, præsische

la mécanique ont été élevés par les Allemands au degré où ils se trouvent. Aucune nation n'égalera la nôtre en fait de mines; il n'est pas étonnant que l'Allemagne ait été la mère de la chimie. Les voyageurs assurent que jusqu'à présent encore les termes de mineurs en Asie et en Thrace sont entièrement allemands, ce qui est une marque suffisante qu'on a fait venir d'Allemagne les mineurs.

§ 3. C'est des mines allemandes que les frères Basile, Isaac Hollandus, Théoph. Paracelsus ont recueilli leurs expériences, et comme les Arabes ont à partir d'Avicenne leurs alchimistes, les Villanova, les Lulle, les Bacon, les Albert le Grand ont ajouté à la pratique des ouvriers allemands plus de subtilité que de théorie fondée en expériences; ce sont eux qui ont produit la vraie chimie qui est montée à une telle perfection que tout le monde est d'avis maintenant que

cipitationes, fermentationes, reactiones jugehen, und fein Medicus ohne grundflichen verstand bieser philosophischen Chymi den wahren methodum medendi beobachten fan.

4. Was gestalt Augspurg und Nurnberg die Schuhle aller Mechanicorum gewesen, und die Uhren, Wasserstunste, Dreh= und Gold- und Eircel-Schmids arbeit und unzehliche dem Menschlichen leben nuz- und annehmliche werde in Schwang gebracht, könte nach der Länge ausgessührt werden, wenn es diesem orth gemäs were. Und were zu wündschen, daß wir aller vortresslichen Leutschen Künstler leben, thun und ersindung, gleichwie die Italianer ihrer Mahler, Bildschnizer und Bildhauer thaten mit so vielen schrissten rühmen, beschrieben hätten. Aber wir sind allemahl in gestis majorum annotandis schlässig gewesen, daß auch so gar die Nordischen windel in Schottland, Schweden und Dennemarck ihre Histori weiter als wir hinauss führen können.

la plupart des fonctions intérieures de la nature et principalement du corps humain se font pour ainsi dire par des distillations, sublimés, précipités, ferments et réactions chimiques, et qu'aucun médecin sans une connaissance profonde de cette chimie philosophique ne peut observer la vraie méthode de guérir.

§ 4. A Augsbourg et Nuremberg étaient les écoles de tous les mécaniciens, d'où sont sortis les horloges, les travaux hydrauliques, ceux des tourneurs, de l'orfévrerie, de forges, de compas, et les innombrables ouvrages utiles et agréables à la vie humaine. Tout cela pourrait être décrit en détail, si c'était ici le lieu et s'il était besoin que nous décrivissions la vie, les faits et les découvertes de tous les premiers artistes allemands, comme les Italiens ont vanté dans tant d'écrits leurs peintres, sculpteurs et statuaires.

- 5. Der Italianer Runftler-Werd hat faft einzig und aflein in formirung leblofer, ftillstehender und nur wohl ansfebenber Dinge beftanben. Die Leutschen hingegen allezeit fich befliffen, bewegende Werde gu verfertigen, die nicht nur die augen fattigten und großer Gerren Curiositat buffeten, fonbern auch etwas verrichten, bie natur ber Runft unterwerffen und bie Menschliche arbeit leichter machen tonten. Und ift zu verwundern, daß eine fo geiftreiche nation einer ihrer Meinung nach weit mehr verbufferten ben ruhm ber lebendigen funfte überlagen und fid mit ihrer tobten proportion und Architectur beaniget. Ran ich alfo mit grund ber Wahrheit fagen, baß Reutschland, und sonberlich barinn Augspurg und Murnberg der funftlichen sowohl gewicht als feber Uhren, der fo trafftigen, verwunderungs-wurdigen feuerwerde, auch luffi- und mager-tunfte mutter ift.
- 6. Denn weil alle Bewegung ber Kunstwerde entweber vom Gewicht ber Erbe, ober an einander hengenber

Mais nous avons été toujours sommeilleux, et lents à annoter les gestes des ancêtres, de sorte que même les derniers coins du Nord en Écosse, Suède et Danemark peuvent faire remonter plus haut leur histoire.

§ 5. L'œuvre de l'artiste italien ne consistait presque uniquement qu'en la formation d'objets inanimés dans un état de repos complet, mais ayant une belle apparence. L'artiste allemand au contraire mettait tout son zèle à produire non-seulement des œuvres vivantes qui satisfaisaient l'œil et la curiosité des grands seigneurs, mais il cherchait aussi à soumettre l'art à la nature et le moyen de rendre plus facile l'ouvrage des hommes. On peut s'étonner qu'une nation si riche en esprit et en vie ait abandonné cet art vivant pour se contenter de proportions et d'architecture morte. Je puis donc dire en toute vérité que l'Allemagne, et princi-

unzertrennlichkeit des waßers, oder gewalt der gepreßten oder zerthrenten lufft (baher auch eine gespante seder oder bogen seine krafft hat), oder unersättlichem vielfras des seuers hehrrührt, so kan man wohl sagen, daß die Teutschen Künstler recht dieser vier Elemente Weister worden und der welt gewiesen, wie sie unter das menschliche Joch zu zwingen. Es ist puppenwerd dagegen, was andere Nationen gethan, und wers ins große gegen einander halt, wird bekennen mußen, daß was von Teutschen in diesem genere sommen, lauter realität, lauter nachdruck und sulmina gewesen.

7. Ja die Leblosen Proportionen selbst haben gewislich dem Albrecht Durer ein großes theil ihrer gegenwertigen vollkommenheit zu danden. Denn nachdem das zeichnen ein grund ist aller funste, die sich besleißigen, eine gewiße annehmliche Figur ihrer arbeit zu geben, Albrecht Durer aber gewislich unter allen mahlern der Erste gewesen, so diese sach nicht nur gründtlich aus der Geo-

palement Augsbourg et Nuremberg, est la mère de l'art de fabriquer les horloges à poids ou à ressort, les remarquables ouvrages de forge, les machines hydrauliques et pneumatiques.

§ 6. Car, puisque tout mouvement de tout ouvrage (machine) d'art provient ou du poids de la terre, ou de l'inséparabilité de l'eau, ou de la force de l'air comprimé ou vaporisé (de même qu'un ressort tendu ou un arc possède une force), ou de l'avidité du feu, on peut dire que les artistes allemands sont devenus maîtres de ces quatre éléments et ont montré au monde comment on pourrait les soumettre au joug de l'homme. Ce que les autres nations ont fait sous ce rapport est véritablement un enfantillage, et celui qui voudra en faire la comparaison en grand reconnaîtra que tout ce qui en ce genre était sorti des mains des Alle-

metri, sondern auch nüzlich und clar zum täglichen gebrauch der Handwercksleute ausgeführet, so mus man gestehen, daß auch in diesem Stud sich Italien nicht viel zu rühmen habe. Das Rupferstechen wird, wie ich nichts anders weis, einem teutschen erfinder zugelegt, und begen jungste vermehrung, so von Mannz sich ferner ausgebreitet, ist auch eines Teutschen.

8. Die Commercien und Schiffarten hat ganz Europa von den Nieder-Deutschen. Denn nachdem durch einfall der Barbaren und Saracenen nicht allein Asien, sondern auch Griechenland und Italien und Franckreich dieser ihrer Kronen beraubt worden, und man in diesen Ländern kaum mehr recht gewußt, was schiffen sen, so hat Gott die Nordischen Teutschen, so man Normannen genennet, und eine colluvies hominum von Gothen, Saren, Danen, Norwegen gewesen, auffgeweckt, welche durch ihre piraterie die Seekusten von Europa insestiret, England sich bemächtiget, ein theil von Italien und

§ 7. Oui, c'est à Albrecht Dürer que les proportions non vivantes doivent leur perfection actuelle. Le dessin à pour principe fondamental de créer une figure ressemblante à l'œuvre qu'on veut dépeindre. Mais Albrecht Dürer, le premier d'entre tous les peintres, cherchait non-seulement à produire des œuvres d'après les règles de la géométrie, mais il tâchait surtout de pouvoir les rendre utiles et même jusqu'à l'usage journalier des ouvriers, et il faut avouer que sous ce rapport aussi l'Italie ne peut guère se flatter. L'imprimerie en taille-douce a pour inventeur un Allemand, et

mands n'était que réalité et que le reste n'est que copie.

§ 8. Toute l'Europe doit son commerce et sa navigation aux bas Allemands. Car, lorsqu'après les invasions des Bar-

c'est encore un Allemand qui de Mayence l'a propagée au

loin.

Frandreich an sich gezogen und endtlich, deposita ferocia, zu Rauffleuten worden, welche sich in den Seestädten, sonderlich den Teutschen und stämischen Kusten, als alba mehr frenheit, niedergelaßen, den Hanse-Bund sormiret und lange zeit die commercia oceani allein maniiret, dis andern nationen auch die augen aufgethan worden.

9. Die Astronomie hat außer zweisel, ausgenommen was die Araber gethan, Regiomontano und Copernico, beren jener ein Franck, dieser ein Preuße gewesen, ihr aufferstehen zuzuschreiben. Und scheue ich mich nicht, Tychonem Brahe, ob er wohl ein Dane, dazu zu ziehn, desen Nachfolger und Erbe seiner gloire, Keplerus, gleichsam in dieser seienz regiret, die endslich es Gott geschicket, daß durch einen Nieder Teutschen von Alemaar oder Middelburg, denn man noch darumb streitet, die perspective uns gleichsam die in den Himmel erhoben. Und derowegen sich sehr geirret, die Galilwo diese in-

bares et des Sarrasins, non-seulement l'Asie, mais la Grèce, l'Italie et la France perdirent leur couronne, et que dans tous ces pays on savait à peine ce que c'était que la navigation, Dieu a suscité les Allemands du nord, nommés Normands, ce ramas de Goths, de Saxons, de Danois, de Norwégiens, pour infester par leur piraterie les ports de l'Europe, s'emparer de l'Angleterre, attirer à eux une partie de l'Italie et de la France, et, enfin, leur fureur apaisée, se faire marchands, s'établir dans les ports de mer, surtout ceux appartenant aux Allemands et Flamands, y proclamer la liberté, former la ligue hanséatique et posséder à eux seuls pendant longtemps tout le commerce de l'Océan, jusqu'à ce qu'enfin les autres nations soient venues à ouvrir les yeux.

§ 9. L'astronomie, sans aucun doute, à l'exception de ce

vention zugeschrieben, ob er ober Scheinerus wohl gleich die ersten gewesen senn mogen, die mit deren hulffe etwas Reues am himmel erfunden.

10. Will ich berowegen ben Italianern und Franzosen, Leoni X. und Francisco I. gern die Restaurationem cultiorum literarum gönnen, wenn sie nur gestehen, dif realste und unentbehrlichste wisenschaften, wenige ansgenommen, zuerst von den Teutschen kommen. Wie denn Thomas Sprat, des Königs in England Historieus, welche charge er verdient, nachdem er der ausgerichteten Königlichen Societät Histori so wohl beschrieden, gestehet, daß die Englander und Niederlander solche realität in commercien und manufacturen von den Teutschen, als ein Kind von der Mutter, gesogen. Daß der Niederlandische und Teutsche, dessen Krieg, jener in modo (bellandi) defensivo, dieser in offensivo, jener in belagerung, dieser in bataillen, ganz Europa in die Schule gesührt, kan niemand leugnen. Und

que les Arabes ont découvert, doit sa résurrection à Regiomontano et à Copernic; l'un était Franconien, l'autre Prussien. Et je n'ai pas honte de citer aussi Tycho-Brahé, quoiqu'il fût Danois de naissance, lui dont le successeur et héritier Kepler fut la gloire de la science astronomique, jusqu'au moment où Dieu enfin suscita un quatrième Allemand d'Alcmar ou de Middelbourg (on ne sait pas trop), qui inventa le télescope, éleva la perspective jusqu'au ciel. Ils se sont bien trompés, ceux qui ont attribué cette invention à Galilée, quoique lui ou Scheinerus eussent été les premiers qui, moyennant cet instrument, découvrirent de nouveaux phénomènes dans le ciel.

§ 10. Je veux bien accorder aux Italiens et aux Français, à Léon X et à François I<sup>er</sup>, l'honneur de la restauration des lettres, mais je veux qu'ils conviennent que les sciences les

hat man da gesehen, wie so gar nichts weber italianische tiefssinnigkeit, noch französische geschwindigkeit verfangen wollen.

11. Selbst in der Medicin muß man gestehen, daß, wie schöhne ersindungen auch Ascellius, Aquapendente, Pecquetus, Bartholinus, Ruddeckius, Harveus, Lowerus, Dionysius und andere entdeckt, so sen doch und florire wohl die Medicina practica nirgend bester als in Teutschland, so alle diejenigen, welche frembben Medicis, Apothekern und Chirurgis unter die Sande kommen, wohl zu sagen wisen. Die besten Medicamente, compositiones und Recepta, deren sich ganz Europa gebraucht, sind von Teutschen Medicis, Chymicis und Apothesern. Schon von alters hat Teutschland alle Lander mit Alchimisten und Laboranten verschen. Auch noch die dato halten curiosi nicht weniger die Teutschen zu leibguardi vor die besten. Die Teutsche und sonderlich

plus réelles, les plus indispensables, ont leur source en Allenagne. Que l'on fasse comme Thomas Sprat, ce digne historien du roi d'Angleterre, qui, après avoir écrit si consciencieusement l'histoire de la Société royale historique,
convient que les Anglais et les habitants du Midi ont tiré les
principes de la réalité de leurs commerce et manufactures
des Allemands, de même qu'un enfant suce le lait de sa
mère. Personne ne niera non plus que dans le Midi, cette
longue guerre allemande, tantôt offensive, tantôt défensive, dans laquelle tantôt on montait à l'assaut, tantôt on
se rencontrait sur les champs de bataille, ne fut comme
une école pour l'Europe entière, et on a vu comment
on a su combiner la lenteur italienne et la célérité francaise.

§ 11. S'il faut convenir aussi que la médecine est redevable

Schweizerische Kräutermanner haben die benden Bauhinos, diese die ganze welt in re Botanica informiret. Die Transsusionem Sanguinis, man streite nun auch darumb, so sehr man wolle, hat doch ein Teutscher, nemlich Robavius zuerst gesehen, ob er gleich derselben gespottet. Und sind wir Teutsche in anmerchung dieses unsers ruhms so schlässrig gewesen, daß erst ein Italianer sommen und uns unser gehöriges lob zueignen mußen.

12. Aber lender es gehet mit uns in manufacturen, commercien, mitteln, miliz, Justiz, Regierungs-form mehr und mehr bergab, da dan kein wunder, daß auch wisenschafften und Kunste zu boden gehn, daß die besten ingenia entweder ruiniret werden, oder sich zu andern potentaten begeben, die wohl wisen, was an diesem gewinst gelegen, daß man von allen orthen die besten subjecta an sich ziehe und mit menschen handle, deren einer mehr werth ist als 1000 schwarze aus Angola. Bon verbesterung unserer commercien und Justiz, von erhal-

de bien belles découvertes à Ascellius, Aquapendente, Pecquetus, Bartholini, Rudbeckius, Harvey, Lowerus, Dionysius et d'autres, nulle part la médecine pratique ne fleurit davantage qu'en Allemagne, et ceux qui sont tombés entre les mains de médecins, pharmaciens et chirurgiens étrangers peuvent l'attester. Les meilleurs médicaments, compositions et recettes, dont l'usage s'est propagé dans toute l'Europe, sont dus à des médecins, chimistes et pharmaciens allemands. Et déjà dans le temps c'était l'Allemagne qui fournissait les alchimistes et les aides à tous les autres pays. De nos jours encore les curiosi regardent ces chimistes du même œil que les seigneurs considèrent les Suisses comme les meilleurs gardes du corps. Les Allemands et surtout les Suisses peuvent encore citer les deux fameux Bauhin qui ont appris la botanique à tout le monde.

tung unserer Sicherheit, frenheit und Regierungs-form und andern will ich jezo nicht reden, dieweil theils andere. theils auch ich bavon zum theil ausführlich gehandelt; Mur foll jezo die wiederbringung, auffrichtung, verbefferung ber Wifenschafften und Runfte (wiewohl gewislich folche zur verbesterung der commercien, manufacturen, education, Juftig etc. ben grund legen fan) mein objectum fenn, bavon ich meine offtmahle gehabte gedanden, fo mir jezo bei fliegender feber einfallen, wie fie tommen, ohne meditation, ohne prælaboration, ohne methodo, ohne zierbe ber rebart, auff papyr sich, gleichsam selbsten, ehe fie verschwinden, verzeichnen lagen will. Und wird mir tein Teutscher fruchtbringenber verbenden, bag ich Deutsche, Lateinische und andere Barbarische oder gierliche worther ohne wahl, wie sie sich zuerst offeriret, jure primogenituræ gebraucht und gnug gehabt, verftanden zu werden.

13. Bas geftalt in Leutschland bie Schuhlen, Acade-

C'est encore un Allemand, Robavius, qui le premier (quoique la question soit pendante) a découvert la transfusion du sang. Et cependant nous, Allemands, nous nous sommes endormis sur notre gloire, et c'est un Italien qui a été obligé de nous l'attribuer une seconde fois.

§ 12. Mais, hélas! nos manufactures, notre commerce, nos moyens, notre milice, notre justice, notre forme de gouvernement, vont de plus en plus mal; comment s'étonner alors que les sciences et les arts périssent, que nos meilleurs talents soient ruinés ou se réfugient chez d'autres potentats, qui savent bien ce qu'ils y ont à gagner, que l'on nous attire nos meilleurs sujets, et qu'on traite avec des personnes dont l'une vaut plus que mille noirs d'Angola? Je ne veux pas parler de l'amélioration à amener dans le commerce, la justice, la conservation de notre sécurité, liberté

mien, Education, peregrination, zunffte, Runfte und wißenschafften verftellet, verberbet und verwirret, hat fcohn mancher vor mir gefagt; es haben sich auch viele gefunden, die einige vorschläge gethan, baburch man foldem Uebel abkommen tondte, aber theils find fie gu theorifd und ex Republica Platonis und Atlantide Baconis genommen gewesen, theils waren sie zu unverständt= lich, Lullianisch ober Metaphysisch, theils weit außschend und in Republica gefährlich. Mit benen wir alle nichts ju thun haben, fondern wo moglich ein mittel finden wollen, welches practicirlich und boch feinem verffandigen menfchen mit grund verbachtig fenn tonne. Die sciengen burch Lullische Terminos einzugießen, verspricht niemand, Rosencreuzerische illuminationes, ben Eliam philosophicum und andere folche rotomontaden helt man billig por narrenwerd.

14. Wir Teutschen haben allezeit den mangel gehabt, nach art der septentrionalium, daß wir andern natio-

et forme de gouvernement; d'autres en ont déjà parlé, et moi-même j'ai traité ce sujet assez longuement. Mon seul but ici est de m'occuper de la résurrection, de la rénovation, de l'amélioration des sciences et des arts (base de l'amélioration du commerce, des manufactures, de l'éducation, de la justice, etc.). Et je le réaliserai en jetant sur le papier les idées que j'ai souvent eues à cet égard, telles qu'elles me viendront, sans méditation, sans préambule, sans méthode, sans ornement. Et aucun Allemand fécond ne m'en voudra de me servir de mots allemands, latins, barbares ou agréables, sans faire de choix, tels qu'ils se présentent, les employant par droit de primogéniture.

§ 13. Plus d'un avant moi a déjà dit ce qui était la cause de la ruine, de la destruction, de l'erreur où se trouvent les écoles, les académies, l'éducation, les voyages, les com-

nen die artes corporaliores geben und wiederumb hingegen die artes mentaliores von ihnen empfangen. Selbft ben Italianern giengs mit Griechenland alfo : Græcia capta ferum victorem cepit et artes intulit 'agresti Latio. Saben wir ben Italianern und andern Europæern militarische, mechanische und bergleichen funfte geben, fo haben sie hingegen Religion, guthe ordnung und gefege, Regiments-formen und andere bergleichen subtile gemutheubung auff une bracht, und ift alfo ein gar naturlicher, benben theilen annehmlicher Lausch getroffen worden. Aus biefen fundament ift fommen, bag wenn wir etwas gefunden, fo haben andere nationen es bald zu schmuden, zu appliciren, zu extendiren, zu perfectioniren gewuft, und es uns denn wieder alfo auffgepuzet, baß wird felbft nicht mehr vor bas unfrige erkennet, zurudgeschidet; baß es uns also mit biesem Commercio scientiarum gangen, wie es fonft mit unfern trafiquen gehet, daß wir robe mahren ben frembben überlaffen und

munautés, les arts et les sciences; beaucoup même se sont trouvés, qui ont proposé des moyens pour remédier à ce mal: mais les uns étaient trop théoriques et tiraient leurs idées ex republica Platonis ou de l'Atlantide de Bacon; les autres incompréhensibles, lullistes ou métaphysiques et dangereux pour l'État. Nous ne nous en occuperons pas, mais nous chercherons un moyen qui soit pratique et qu'aucun homme raisonnable ne puisse trouver suspect. Personne ne promet de renfermer les sciences dans les termes de Raymond Lulle. Les illuminations de la philosophie d'Élias et autres rodomontades sont regardées comme œuvres de fous.

§ 14. Nous autres Allemands, ce qui nous a toujours manqué, c'est la méthode des Septentrionaux. C'est nous qui fournissons aux autres nations les arts corporels, et nous

und umb ein liederliches abschwägen laßen, die unsere hande mit großer muhe auff und auß der Erde bracht, und dem folche resinirt, polirt, geziert, daß wir sie selber nicht mehr kennen, und theuer genug wiederumb gegen rohe wahren, perpetuo damni circulo, verkausen und obtructien laßen. (Römt mir vor wie jener dieb, der das gestohlene Pferd dem Herrn verkausset, der es auch, ungeachtet ers seinem gemisseten in allen stücken ähnlich zu sern erkennet, bezahlet, nur weil dieses keinen schwanz hatte, den seines gehabt. Dieweil ohne dem alles poliren und resiniren der von der natur und rohe gegebenen dinge gemeinlich mehr in demendo als addendo bestehet: qui supersua tollit, formam debitam producit.)

15. Daß cs mit ben scientien also gehe, giebt vorige erzehlung; wir haben fast überall ben grund gelegt, aber die continuation, verfolgung, aussuhrung, das Schreiner-, Mahler- und Sipswerd an diesen philosophischen bau, und dadurch zugleich ben ruhm andern überlaßen.

leur empruntons les arts intellectuels. La même chose arriva aux Italiens à l'égard des Grecs: Græcia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Si nous avons appris aux Italiens et autres Européens l'art militaire, mécanique, etc., ils nous ont enseigné par contre la religion, le bon ordre, les lois, les règlements militaires et d'autres pratiques spirituelles, choses subtiles. L'échange a été naturel et acceptable des deux côtés. Il résulte de là que, si nous avons inventé quelque chose, aussitôt les nations s'en emparent, embellissent notre invention, l'appliquent, l'étendent, la perfectionnent, et quand elle nous revient, elle est tellement bien ornée que nous ne la reconnaissons plus nousmêmes. Et il nous arrive avec ce commerce des sciences comme avec notre trafic: nous livrons les matières brutes à l'étranger, on nous embrouille dans les paroles, ce que

Gleichwie gemeiniglich ber lezte Medieus ber beste ift, ber in statu declinationis fomt, und wenn er ber natur ein wenig hilfft, ben franden gefundt macht und baber zu feinem vorarbeiter wie jener fchimpfsweise mit authen recht fagen tan, mas ihr gefact, habe ich geerndtet. Runmehr, nachdem das licht angezündet, und bie fünfte gemein, auch alle nationen excitirt worden, sind wir biejenigen, die ba schlaffen, oder lezten, die ba aufwachen. Wir schen, daß England, seine mußigen excellente ingenia in arbeit zu ftellen und von Staats-intriguen abzuführen, eine Societat vornehmer mit verstand und mitteln begabter Berrn unter bes Ronigs Nahmen aufgerichtet, daß Francreich schohn vor des Cardinals Richelieu zeiten bergleichen gebanden gehabt, wie bann bie Academie françoise und bie conférences benm Bureau d'Adresse befand. Deren auch sowohl ben privat zusammenfunffen benm Cangler Séguier, benm P. Mersonno, ben Mr de Montmor und autoribus des Journal des

nous avons retiré de la terre à grand'peine nous revient tellement raffiné, poli, orné, que nous ne le reconnaissons plus, et nous est revendu très-cher, en l'échangeant contre les matières brutes (perpetuo damni circulo). (Cela me fait l'effet de ce voleur qui revend à son mattre le cheval qu'il vient de lui voler, et que celui-ci n'a pas reconnu parce qu'il n'avait plus de queue. Qui superftua tollit formam debitam producit.)

§ 15. Ce que nous venons de dire nous fait voir qu'il en est ainsi avec les sciences: presque partout nous avons posé les fondements; mais nous avons laissé aux autres la gloire de continuer et finir l'ouvrage du menuisier, du peintre, du maçon de cet édifice philosophique. De même qu'un général, le médecin qui arrive le dernier in statu declinationis, est le meilleur; s'il parvient un peu à aider la nature, à

Sçavans, als auch ber nunmehr autoritate Regia zu aufnehmen Rei physicæ, Medicæ et Mathematicæ privilegirten, in Bibliotheca Regis zusammen kommenden Academie den Anlass geben. Ich zweiste nicht, das Dennemarch wegen habenden ebenmäßigen interesse des Rönigs, seinen Adel mit andern als Staats-Sachen zu occupiren, dem Englandischen exempel solgen, und Schweden dergleichen auch thun wurde, dasern der Rönig marjorenn und der regierung meister were. Das des jezt regierenden Großherzogs zu Florenz herr Bater über seine lust und connoissance dieser dinge ein gleiches absehen gehabt, ist nicht zu zweiseln. Die Experimente sind alle sumtidus et auspielis des Cardinals Leopoldi de Medicis geschehen, obgleich nach des Groß Gerzogen absterden ein so nüzliches werch etwas ins steden gerathen.

16. Ben uns können wir nichts bergleichen auffweisen. Die Fruchtbringende Gesellschaft und Elbische Schwanenorden, auch von etlichen Medicis versuchte Collegium

guérir le malade, il peut dire à ses prédécesseurs, en se moquant d'eux et avec droit : «Ce que vous avez semé, je l'ai récolté. » Lorsque la lumière brilla, que les sciences devinrent communes, et que toutes les nations s'éveillèrent, nous seuls restâmes endormis, ou du moins nous nous réveillâmes les derniers. Nous voyons que l'Angleterre, pour mettre en œuvre ses excellents talents et les détourner des intrigues de l'État, a créé une société d'hommes distingués et savants, sous la protection du roi, et que la France, déjà avant Richelieu, avait eu cette idée; ex.: l'Académic française et les conférences au bureau d'adresse: les réunions particulières chez le chancelier Séguier, le P. Mersenne, M. de Montmor, l'autorité du Journal des savants, et la réunion des académies dans la bibliothèque du roi, pour la réception de ce qui concernait la physique, la médecine et les mathématiques.

naturæ curiosorum find ein zeichen unfere willene, baf wir, wie junge vogel, gleichsam zu flattern angefangen, aber auch babei unfere unvermogene und baf benen mollenben nicht unter bie arme gegriffen worben; zubem war bie fruchtbringende Gefellschaft sowohl, als Schwahnenorden eigentlich nur zu verbefferung ber Teutschen Sprachfunst angesehen, nach exempel ber Italianischen della Crusca und ber Academie Françoise, beren histori M' Pelisson beschrieben. Das Collegium Medicorum Naturæ curiosorum war also formirt, baf ein jedes. membrum eine gewiße materiam Physico-Medicam vor sich nehmen und elaboriren folte; aber biefes institutum, ob es gleich an fich felbft guth und nicht zu verachten, ift boch nicht real genugsam, benn baburch nur bereits habende binge aus andern Buchern gefammelt. nicht aber neue aus eigener experiens entdedet worben. Dahehr nicht allein die frembbe bishehr von biefem Collegio feinen Staat gemacht, fonbern auch nichts fonber-

Je ne doute point que le Danemark, dans l'intérêt même du roi, ne suive l'exemple de l'Angleterre, en occupant la noblesse d'autre chose que d'affaires d'État. La Suède l'imitera, si le roi parvient à dominer. Et l'on ne peut avoir aucun doute sur les vues du duché de Florence à cet égard. Les expériences ont toutes été faites aux frais et sous les auspices du cardinal Léopold de Médicis, quoiqu'une œuvre aussi utile soit un peu tombée en oubli après la mort du duc.

§ 16. Nous ne pouvons rien dire de semblable quant à nous : notre Société féconde, notre Ordre du Cygne de l'Elbe et notre Collège des Curieux de la Nature recherché par quelques vrais médecins sont, il est vrai, une preuve de bonne volonté; nous ressemblons à certains oiseaux qui commencent à battre des ailes : mais c'est une preuve aussi de notre impuissance et du peu de volonté que

liche darinne vorfommen, bis sie jezo das institutum geendert, und von zeit zu zeiten etsiche neue observationes Medicas herausgeben, davon sie innerhalb eines Jahres den anfang gemacht, umb in etwas zum wenigsten den Englandischen Transactionibus philosophicis, dem französischen Journal des sçavans, der Italianischen Giornale di letterati zu solgen. Es mangelt aber viel daben zu einem rechten wohlsormirten corpore, davon etwas reales gehosset werden könte; so einen gewißen fundum, union, ruf, adresse und anstalt hätte.

17. Solches nun zu erlangen, mußen wir Uns ber Englischen Königlichen Societät exempel vorstellen, beren natur, privilegia, jura, form und thaten aussührlich in einem buch, so nunmehr aus bem Englischen ins
französische hoc titulo übersezet: Histoire de la Société Royale, erzehlet werden. Ben dieser Societät thut
ber König, der Herzog von Vorck, Prinz Robert und

nous mettons à secourir ceux qui veulent nous aider. La Société féconde ne fut, à proprement parler, regardée que comme devant servir à l'amélioration de la langue allemande, imitant en cela la Crusca des Italiens, et l'Académie française, dont M. Pellisson a écrit l'histoire. Le Collegium medicorum naturæ curiosorum était constitué de telle façon, qu'un des membres devait s'emparer d'une matière physico-médicale et l'élaborer; mais une telle imitation, quoique bonne en elle-même et point à mépriser, n'est pas assez réelle, car elle ne s'occupe que de choses qu'elle tire des livres et non pas nouvelles et tirées de sa propre expérience. Aussi les étrangers n'ont-ils jamais vanté ce collége et jamais rien de particulier n'y est survenu, si ce n'est lorsqu'il prit le nom d'institut et produisit de temps en temps quelques observations médiocres

viel vornehme herren bas ihrige, nicht daß sie an beren Leges, an personliche comparition und dergleichen onerosa und folden hohen personen unanftanbige Dinge sich gebunden, sondern baß sie sumtus bentragen, auff ihre fosten burch ihre ministros sowohl status als privatos correspondiren lagen, alles, mas fie neues, rares, importantes erfahren, ber societat communiciren, bie directores ber coloniarum, bie Schiffs-Capitains, verständige Mariniers und Schiffspatrone, ja wohl fauffleute und beren consules und Factoren befehligen und anmahnen, feine gelegenheit zu verfaumen, baburch etwas neues merdwurdiges untersucht und in hoc ærarium Eruditionis solidæ publicum gebracht werben tonte. Sa sie lassen die societat Interrogatoria, Instructiones und Directoria vor reisende, vor Ministros, vor bergleute, Medicos, handwergeleute, funftler formiren, umb baburch immer tieffer in biefe unerschöpfliche

(il a commencé il y a un an), pour imiter un tant soit peu les Transactions philosophiques des Anglais, le Journal des savants des Français et le Giornale dei litterati des Italiens. Mais il s'en faut de beaucoup que cette institution soit constituée en corps dont on puisse espérer quelque chose de réel, et attendre quelque fond, union, gloire, adresse et considération.

§ 17. Pour parvenir à ce but, il faut nous représenter pour exemple la Société royale anglaise, dont la nature, les priviléges, les droits, la forme, les actes ont été consignés dans un livre, et traduits en français sous le titre de : Histoire de la Société royale. Dans cette Société, le roi, le duc d'York, le prince Robert et beaucoup d'hommes savants font leur devoir, non pas qu'ils soient astreints aux lois, aux présences et autres choses onéreuses, mais ils fournissent les fonds, permettent à leurs ministres de correspondre à leurs frais avec les États et les particuliers dans l'intérêt de la Société,

Mine ber Natur ju menfchlichem beften ju fommen.

18. Bas ift nun England gegen Teutschland, barinn foviel Fürften fenn, Die manchem Konige felbft macht und autoritat disputiren fonnen, ba foviel berühmte mit trefflichen Leuten (benen es nur an Employ mangelt) angefüllete Universitaten, beren boch in England, wenn man Schottland bavon thut, nur zwen. Teutschland an fich felbst ift ein großes sich weit erstredendes Land voller Bergwerfe, voller varietat und munder ber natur, mehr außer zweifel, als ein fo schmales enges Land wie England. Es ift alles voll von trefflichen Mechanicis, funftlern und laboranten, welche aber, weil ben Uns bie funft nach brobt gehet, und die Republique sich folder binge fo wenig annimt, entweber ihr talentum vergraben und, ba fie leben wollen, mit gemeinen minutien fich fchlagen mußen, ober aber, wenn fie nichts befto minber ihrem genio folgen, verarmen, veracht, verlagen, aban-

donnent communication à la même Société de tout ce qu'ils apprennent de nouveau, de rare, d'important, et des ordres aux directeurs des colonies, aux capitaines de vaisseaux, aux marins habiles, aux patrons des navires, aux commerçants, aux consuls et facteurs, de ne manquer aucune occasion de faire des recherches, des sujets, des choses importantes et de les apporter in hoc ærarium eruditionis solidæ publicum. Ils laissent cette société se former pour l'instruction des voyageurs, des ministres, des mineurs, des médecins, des artisans, des artistes, afin d'approfondir toujours de plus en plus la nature et d'arriver au bien-être de l'homme.

§ 18. Qu'est-ce que l'Angleterre en comparaison de l'Allemagne, où il y a tant de princes, qui ont autant d'autorité que maints rois; tant d'universités remplies d'hommes distingués (auxquels il ne manque qu'un emploi), tandis que l'Angleterre en y comptant l'Écosse n'a que deux universités? donnirt, vor Alchymisten und wohl gar entweder betrüger ober narren gehalten werden. Welche gescheid senn, gehen fort und laßen Teutschland mit samt der bettelen im stiche, welches wie ein unwiederbringlicher schade es sen, ein verständiger Politicus leicht judiciren san. Denn ingenia sind mehr vor wahren von contrebande zu achten, als gold, eisen, wassen und anders, so etwa an manchen orthen außer landes, oder doch zum wenigsten zum seind zu suhren verbothen.

19. So viel brave Ropfe nun könten im Lande behalten und gebraucht, so viel leute vor verarmung, so viel familien vor ruin, so viel schöhne concepta, inventa, vorschläge, experimenta, observationes raræ, opera posthuma trefflicher leute vor verlieren und vergesen præservirt werden, wenn sich die Republic der dinge annehme. Die Laboranten, Charlatans, Marchschrener, Alchymisten und andere Ardeliones, Vaganten und gril-

L'Allemagne en elle-même est un grand et vaste pays abondant en mines et en toutes sortes de variétés et de merveilles de la nature, et bien plus importante que l'étroite Angleterre. Elle est remplie de mécaniciens habiles, d'artistes, de laborantes, mais qui, vu que l'on est obligé de travailler pour vivre et que la république ne s'occupe pas de ces choses, ou bien enfouissent leur talent, et, comme ils sont obligés de vivre, s'occupent de minuties, ou bien, s'ils suivent l'impulsion de leur génie, sont méprisés, abandonnés, considérés comme alchimistes ou même comme des trompeurs et des fous. Ceux qui ont de la raison s'en vont et laissent l'Allemagne avec ses mendiants, et un politique judicieux voit quel dommage irréparable en résulte. Car le génie peut plutôt être considéré comme contrebande que l'or, des armures de fer et autres choses pareilles qu'il est cependant défendu d'exporter ou de faire passer à l'ennemi.

§ 19. Tant de têtes pourront être conservées et utilisées,

lenfanger find gemeiniglich leute von großem ingenio, bisweilen auch experienz, nur daß die disproportio ingenii et judicii, ober auch bismeilen bie wolluft, bie fie baben, sich in ihren eitelen hofnungen zu unterhalten, sie ruiniret und in verberben und verachtung bringet. Bewislich, es weis bisweilen ein folcher Menfch mehr aus ber erfahrung und natur gewonnene realitaten, als mancher in ber welt hoch angesehener Gelehrter, ber feine ans den buchern zusammen gelesene wißenschafft mit eloqueng, adresse und anderen politischen ftreichen gu fomuden und ju mardt ju bringen weis, babingegen ber andere mit seiner extravagance sich verhaßet ober veracht machte. Daran fich aber verftanbige Regenten in einer wohlbestelten Republique nicht fehren, sondern fich folder menschen brauchen, ihnen gewiße regulirte employ und arbeit geben und badurch fowohl ihr als ihrer talente verberben verhuten fonnen.

tant de gens préservés de la pauvreté, tant de familles de la ruine, tant de beaux concepta, inventa, propositions, experimenta, observationes raræ, opera posthuma d'hommes illustres préservés de leur perte et de l'oubli, si la république voulait s'occuper de ce sujet! Les laborantes, charlatans, alchimistes, et autres ardélions et bohêmes sont ordinairement des gens d'un grand talent et même d'expérience, seulement dont le jugement et le talent sont disproportionnés, et les désirs qu'ils ont de se voir réussir dans leurs entreprises les ruinent et leur font perdre toute considération. Certainement quelquefois un tel homme sait plus par expérience et par la nature prise dans sa réalité que maint autre qui dans le monde passe pour savant et qui, ayant appris ce qu'il sait dans les livres, sait le reproduire avec éloquence, adresse et autres ruses politiques, tandis que l'autre, par son extravagance, se fait hair. Mais des gouvernants raisonnables dans une république ne doivent point s'arrêter à cela; au contraire

20. Der berühmte Cardanus fann ein recht mufter fenn eines folden eigenfinnigen, munderlichen, extravaganten und boch mit unvergleichlichem ingenio, memoria et experientia begabten fopfe, bem nichte gemangelt, als judicium ober vielmehr ber wille und patieng, fich in die welt zu schicken und seine fachen judiciose zu mardt zu bringen. Schwehrlich ift einer gur felben zeit in ber welt ihm an wißenschafft gleich gewesen, und schwehrlich ifts-einem übeler gangen; daß man wohl im buch Pierii Valeriani de infelicitate literatorum ihn obenan fegen fan. Wenn man fein leben lieft, fo er felbft gefchrieben, wird man mit so vielen wunderlichen affecten gleichsam surprenniret, daß man sich bes lachens, bes gorns, ber verwunderung, ber erbarmung mechfelsweise nicht enthalten fan. Zweene Sohne find ihm unter des henders Sanden gestorben, er felbst ift unter ber inquisition und lange zeit im gefangnuß gewesen, welches

ils doivent employer ces sortes d'hommes, leur donner un emploi et un travail régulier qui empêche leur talent de se perdre.

§ 20. Le célèbre Cardan peut être un véritable modèle d'extravagance remarquable, et cependant il possédait un génie, une mémoire et une expérience incomparables; il ne lui manquait que la judiciaire ou plutôt la volonté et la patience de se conformer au monde et de présenter ses actes judiciose. Je doute qu'à son époque il y eût quelqu'un qui l'égalât en science, et pas un n'a été plus malheureux : ce que l'on peut voir dans le livre de Pierre Valérien de infelicitate literatorum. Quand on lit sa vie qu'il a écrite lui-même, on se trouve saisi de tant d'émotions diverses et remarquables qu'on ne peut se retenir de rire, de se fâcher, de s'étonner, d'avoir compassion. Deux de ses fils sont morts entre les mains du bourreau, lui-même s'est trouvé entre les mains de l'inquisition et longtemps en prison, et tout cela

alles sammt unzehligen anderen disgousten und verfolgungen ihn so wenig angesochten, daß er in hohem alter
ruhig und content und sua opinione selix gestorben.
Seine beste wissenschafft hat er von vaganten, alten
weibern, laboranten und dergleichen leuten zusammen
gelesen, deßen er sich selbst berühmt; und bin in der meinung, daß wir ihm deswegen viel zu danden, indem er
viel studgen auffgezeichnet und zu gemeinem besten erhalten, so sonst verlohren gangen. Und hätte Scaliger, der
ihm dieses übel deuten will, vielleicht bester gethan, wenn
er, als er über den Theophrastum de plantis geschrieben, mehr mit frautermannern und gartnern als Aristotele und Platone umbgangen wäre.

21. Cardano ift Campanella in vielen ftuden zu vergleichen und haben wir beren exempel mehr, wenn sie zu erzehlen nothig were. Wie viel 100, welches ich fuhnlich sagen barff, sind wohl andere, welche dem Cardano

au milieu de bien d'autres malheurs si peu faits pour lui qu'il est mort à un âge avancé, tranquille et heureux de son opinion. La meilleure science, il l'a acquise auprès des vagantes, des vieilles femmes, des laborantes et autres gens pareils dont il se vante; et je suis dans l'opinion qu'à cause de cela nous lui devons beaucoup, car il a retenu d'eux bien des choses qui sans cela auraient été perdues et qu'il a appropriées au bien-être général. Et Scaliger, qui lui en fait des reproches, aurait peut-être mieux fait, en écrivant sur le Théophraste de Plantis, de s'occuper davantage d'herboristes et de jardiniers que d'Aristote et de Platon.

§ 21. Campanella est comparable en beaucoup de points à Cardanus, ét nous pourrions citer bien des exemples s'il était utile de les raconter. Combien de centaines y en a-t-il, j'ose le dire hautement, qui ne sont pas, il est vrai, tout à fait comparables à Cardanus, mais en approchant, et même des illiterati dont on n'a jamais rien écrit, et dont les écrits sont

in bergleichen, wo nicht zu vergleichen, boch nahe tommen, auch wohl illiterati, von benen nie nichts geschrieben worden, ober beren schrifften verlohren gangen! Cardanus felbst erzehlet, baß einer zu Rom mit blogen freutern und simplicibus den Lapidem vesicæ gertreiben fonnen, ce sen aber bas secretum mit ihm gestorben, und thut er felbst bazu, er glaube, bag biefer man nur umb beswillen verbammet fen. Aber gewislich, es ift ber obrigfeit schuld, fo biefer leute fo wenig achtet und ihnen nicht zu begegnen weis; da doch ihr eigenes Perfonliches interesse ebensowohl daben versiret und sie nicht, wie por frieg und hunger, alfo vor francheit und fterben privilegiret fenn, fonbern vielmehr toto die an fich befinden wie so mangelhafft und eingespannet, anderer wißenschafften zu geschweigen, Die rechtschaffene gegrunbete Medicin fen, an beren reale verbefferung aber, Die sie boch in ihren handen haben, sie nescio quo fato, aut

perdus! Cardanus raconte qu'à Rome un individu, en n'employant que des perles et des simples, parvenait à faire disparaître la pierre de la vessie, mais le secret est mort avec lui et il croit que cet homme était damné. Certainement cependant c'est la faute de l'autorité si ces gens sont peu considérés et si elle ne sait pas venir à leur rencontre, quoique son propre intérêt y soit attaché. Ce n'est pas qu'elle ait à redouter la guerre ou la disette, mais elle serait garantie des maladies et de la mort, car elle doit bien voir combien les sciences seraient avancées, sans parler de la véritable médecine et d'autres améliorations réelles dont ces gens ont les secrets entre les mains. Elle y pense bien peu : nescio quo fato aut ira Dei in genus humanum. Ou bien peut-être Dieu, comme il fait en beaucoup d'autres choses, réserve-t-il tout cela novissimis temporibus.

§ 22. Plus un médecin est raisonnable, moins il se fie à son art et plus il a confiance en la nature, à l'opinion du

ira Dei in humanum genus so wenig gebenden. Es sen benn, daß Gott vielleicht wie viel anderes, also auch dieses unsern Novissimis temporibus vorbehalten.

22. Te verständiger ein Medicus ist, je weniger schreibt er seiner kunst, je mehr hingegen der natur und opinion des patienten nechst göttlicher gnade zu. Man weis, wie viele die einbildung gesund gemacht. Der berühmte Porta selbst erzehlet, daß er einer vornehmen in sindesnöthen arbeitenden frau mit etwas von der Erde aussgerafftem Sand, den er ihr als ein köstliches secretum einzegeben, von stund an geholssen. Es mangeln uns noch die principia in der medicin, zu sehen die innerliche constitution dieses so verwirreten uhrenwerds, und also desen vorstellungen und mordi sind uns großen Theils mehr effectu als desinitione causali besannt. Die bisherige methodus medendi ist nur eine Hypothesis, deren man sich brauchen mus, bis mans einzeln balb hier,

patient et même à la grâce de Dieu. On n'ignore pas combien de gens on a guéris par l'imagination. Le célèbre Porta lui-même raconte qu'il a guéri sur-le-champ une femme riche dans les douleurs de l'enfantement, en lui faisant prendre un peu de sable après lui avoir fait accroire que c'était un remède merveilleux. Ce qui nous manque trop, c'est la connaissance des principes de la médecine, pour pénétrer la constitution intérieure de ce ressort de montre si compliqué, et par conséquent nous connaissons les dérangements ou les maladies en grande partie plus par effet que definitione causali. Jusqu'à présent la methodus medendi n'est qu'une hypothèse dont on sert jusqu'à ce qu'on en ait trouvé une meilleure. Mais ils se trouvent actuellement trompés ceux qui méprisent les experiences, qui espèrent trouver les specifica medicamenta avec leur méthode, qui abandonnent les simples, que la majeure partie du temps ils ne connaissent pas, aux pharmaciens, et qui enfin croient guérir les malades

balb da bester sind. Dahchr biejenigen, die experimente verachten, specisica medicamenta mit ihrer methodo zu sinden meinen, die simplicia abandonniren, ja meisten theils nicht einmahl kennen, sondern solche wisenschafts dem Apotheser überlassen und sich contentiren, aus büchern und qualitatibus primis vel secundis und benen nach in gradus imaginarios per classes Tabulas eingetheilten medicamentis, zu curiren, — sich heslich betrogen sinden und osse, will nicht sagen von marcheschrenen, sondern alten weibern übertrossen werden.

23. Dessen erzehlt der berühmte Fioravante ein notabel exempel, daß ein ganzes collegium 12 medicorum bei einem patienten gesesen und nicht gewust was raths, auch gleichsam re desperata scheiden wollen; da sen ein altes weib hinein geschlendert kommen, so insalutato consessu recta zum patienten gangen, seinen zustand ausgestragt und dann mit ihm contrahirt, was er

en s'appuyant sur ce qu'ils apprennent dans les livres de qualitatibus primis aut secundis, et en consultant les tableanx distribués in gradus imaginarios per classes et tabulas. Il leur arrive souvent que, je ne dirai pas les charlatans, mais les vieilles femmes les surpassent.

§ 23. Le célèbre Fioravante nous cite à ce sujet ce remarquable exemple: Tout un collegium medicorum se trouvait réuni autour d'un patient et ne savait quel conseil donner, et on voulait décider d'un commun accord re desperata, lorsqu'entra une vieille femme. Elle se dirigea insalutato consessu recta vers le patient, le questionna sur son état, débattit avec lui le prix qu'elle obtiendrait, si elle le guérissait. Puis elle lui ordonna un simple pulvérisé; le patient en prit plusieurs fois et fut guéri. Les médecins, au commencement, se sont moqués de cette femme, puis, selon la coutume, ils l'ont regardée comme une sorcière. Quant à Fioravante, qui se trouvait présent à cette consultation, il se

ihr geben wolfe, bafern er geheilet murbe; barauff ihm ein gewißes pulverisirtes simplex verorbnet, bavon er repetitis sumtionibus hernach vollig genesen. Die Medici haben unfangs bes weibes gespottet, hernach aber fie nach gemeiner Saalbaderifcher arth vor eine Bere gehal= ten, er, Fioravante aber, so unter anderen gegenwartig war, that fich gleich aufangs zu bem weibe, redete freundlich mit ihr und brachts babin, baf fie ihm gegen eine recompens the secretum communicitet, so in einem eigenen unpræparirten, nur gestoßenen und in Wein eingenommenen simplice ober fraut bestanben, fo er hernach ein in dieser trancheit souveraines, unvergleich= liches remedium ju fenn befunden. Solten wir berowegen unserer eingebildeten Methodo Medendi und tarauf fundirfen compositionibus und recepten nicht ju viel trauen, sondern die Natur fleifiger consultiren und diejenigen, - ungeacht es gemeine, fonft verächtliche,

rangea de suite du côté d'elle, lui parla amicalement, et parvint, moyennant une récompense, à recevoir communication de son secret, qui consistait à se servir d'une herbe qui n'avait subi aucune préparation, et qu'on prenait dans du vin en infusion. Et il se trouva, en effet, que pour la maladie en question c'était un remède souverain. Nous ne devrions donc pas avoir une si grande confiance en notre méthode curative imaginaire et aux compositions et recettes, mais nous devrions consulter plus souvent la nature et prendre plus en considération les gens communs, même méprisables, suspects, souvent même extravagants, mais qui s'occupent de la nature plus que nous.

§ 24. Il est incontestable que l'antique méthode de guérir consistait à se servir de simples, et que nos ancêtres, mais principalement les Arabes et les Orientaux, avaient de ces simples une connaissance incomparablement plus approfondie que nous. Multæ gentes sine medicis vixere, dit Pline,

ja auch wohl narrische extravagante leute, — so mit ber natur nicht als wir umbgangen.

24. Es ist zweisels ohne die uralte art zu curiren in simplicibus bestanden, und haben unste vorsahren, sonderlich die Araber und andere Orientales, eine incomparabel bestere cognition der simplicium gehabt, als wir. Multæ gentes sine Medicis vixere, sagt Plinius, non tamen sine Medicina. So lange alse matres et patres samilias aus ihren verlegenen calendern und Memorialien, oder auch gedächtnus ihre domestiquen hausmittel hersur gesucht und ihrem sind und gesind und nachbaren damit geholssen, ist die Medicina simplicior, sed realior gewesen. Nachdem sie aber zur sunst worden, und gewise leute davon profession gemacht, umb sich zu ernehren, auch wohl mächtig und reich zu machen, sind suci, fraudes, monopolia, æmulationes, odia, procrastinationes und unzehlig andere malæ artes einge-

non tamen sine medicina. Tant que les matres et patres familias cherchèrent des remèdes domestiques dans les calendriers, les memoriales et même dans leur mémoire, et s'en servirent pour soigner leurs enfants, leurs domestiques et leurs voisins, la médecine était simplicior, mais realior. Mais lorsque cette médecine devint un art et que certaines gens en firent une profession pour gagner leur vie, nous vimes s'y introduire fraudes, monopolia, æmulationes, odia, procrastinationes et bien d'autres artes malæ, tout comme dans les autres commerces, et, cependant, vita humana doit être res sancta et nullis commerciis subjecta. Grands et petits, princes et paysans, nous sommes soumis à ces tyrans qui souvent se font la guerre entre eux, et trafiquent de notre vie, ne l'estimant pas plus que les Espagnols n'estiment les nègres d'Angola dans les mines du Potose. Nous leur servons d'instrument pour amasser de l'or et de l'argent, et cela même après notre mort! Je sais qu'il n'est pas de prince,

riffen, nicht weniger als ben andern handthierungen, ba both vita humana res sancta et nullis commerciis subjecta fenn folte. Gleichwohl muffen unterbeffen groß und flein, Fürst und Bauer, mandes nundinatoris genade leben und vielen fich mit einander ganfenden Tyrannen unterworffen fenn, bie mit feinem leben handelen und uns nicht anders achten, als die Spanier in berg Potosi die Schwarzen von Angola, so ihnen nur jum instrument bienen, gold und filber auch mit ihrem untergang aus ben minen zu langen. 3ch weis, baf fein Furft, fein großer Berr, fein reicher Man fen, ber nicht an fich ober ben seinigen bergleichen mehr, als ihm lieb, erfahren, und bennoch sind wir so blind, oder so irresolut, baß wir biefes joch abzuschutteln bas berg nicht haben, gleichwie ein pferb, fo feine fterde nicht weiß, den reuter abzuwerffen.

25. Wie Narrisch auch und Paradox der Chinesen reglement in re Medica scheinet, so ists doch weit bester als das unsrige.

Leibnig hat bier mitten auf ber Seite ben Auffat abgebrochen.

A. d. H.

d'homme puissant ou riche qui n'ait acquis l'expérience de ce fait, soit par lui-même, soit par les siens, et cependant nous sommes si aveugles, si irrésolus, que nous n'avons pas le courage de secouer ce joug, de même qu'un cheval ne sait pas employer ses forces pour renverser son cavalier.

§ 25. Quelque insensé et paradoxal que nous paraisse le règlement des Chinois *in re medica*, il vaut cependant bien mieux que le nôtre.

Leibniz a laissé ce manuscrit inachevé.

## CONSULTATIO

## DE NATURÆ COGNITIONE AD VITÆ USUS PROMOVENDA INSTITUENDAQUE IN EAM REM

## SOCIETATE GERMANA.

I.

## Quædam de Societate Philadelphica proponenda Leibnitii annotata.

- § 1. Vera *Politica* est nosse quid sit sibi utilissimum.
- § 2. Utilissimum cujusque est, quod Deo gratissimum, quia Deus est Ens potentissimum, potentissimo autem non obsequi, ejus voluntati adversari periculosissimum: contra parere cum grandis præmii spe, et quia Deus etiam sapientissimus est, certitudine conjunctum.
- § 3. Deo autem gratissimum est, quicquid facit ad perfectionem universi.
- § 4. Ad perfectionem universi facit, quicquid facit ad perfectionem generis humani, quia in universo sensibili nullum est rerum genus homine perfectius.
  - § 5. Perfectio humani generis in eo consistit, ut

sit quoad ejus tieri potest, et sapientissimum et potentissimum.

- § 6. Sapientia et potentia generis humani duplici ratione augetur, partim eo ut scientiæ artesque novæ eruantur, partim ut jam cognitis homines assuefiant.
- § 7. Assuefient homines jam cognitis artibus ac scientiis (id est praxibus et regulis utilibus), si inde usque a juventa educentur ad pietatem, sobrietatem, curam valetudinis, modestiam, laborem, omnesque omnium virtutes, si occasiones peccandi adimantur, si peccata pariter et bene gesta latere facile non possint; si pœna illis, præmia his magna certa immineant. Si adimatur hominibus potestas invicem dissentiendi, si introducatur charitatis necessitas.
- § 8. Augebuntur artes et scientiæ universali quantum fieri potest *corresponsu*, tum diligentissimis *inquisitionibus* in naturam rerum.
- § 9. Utraque et inventio et inventorum in animos instillatio et per *singulos* fieri potest, et conjunctis operis *societatis* late diffusæ.
- § 10. Manifestum est autem plus omnino fructu infinities majore præstari per societatem posse, quam operis singulorum sibi inconnexis et arenæ sine calce instar hiantibus.
- § 11. Societas talis stabiliri nulla melius ratione posset, quam religiosorum conspiratione, sed quando illa gens rationem non audit instituta tantum majorum sequitur. Frustra per illos quicquam tentaveris.
- § 12. Societas aliqua institui duplici ratione potest, partim cohabitatione et quasi communione, qualis est religiosorum, partim connexione tantum.

- § 13. Communione institui etiam politicam societatem voluit J. J. B(echer) autor scripti illius de stabilienda societate quadam, ingenio non carentis.
- § 14. Sed inter conjugatos vix ulla ratione facile stabiliri talis societas potest, unde prudenter religiosi conjugia et familiam exclusere. Et sane vix viri magni patientur se in religiosorum normam redigi cum tamen finis noster sit allicere maximos quosque.
- § 15. Igitur suffecerit societatem ejusmodi instituisse, ut quisque rem suam agat, cum dependentia tamen quadam; nunc quidem cum initio singula exacte institui non possint.
- § 16. Vinculum a quo connectantur, hoc est: ut quisque tum certam pecuniæ summam a societate accipiat tum sit ei religiosissimo sacramento astrictus, tum obligarint se absolute quod sit ficturus, sceleratus, infamis, perjurus, si in ulla re societati non obediat, quæ sit sine peccato et extrema sui ruina suorumque.
- § 17. Item societas promittat unumquemque receptum a societate sustentare si poscat, sed eo casu absolute se ei submittere tenetur.
- § 18. Demum jus excedere societate sub pæna qua dixi; idem in eum qui expelletur. Sed quando de aliqua persona damnanda quæstio est, colligantur vota tum directorii, tum provinciæ ejus.
- § 19. Divisio esto inter eos, qui sunt in officiis connexi tamen et qui in collegiis societatis quam ejus officiales.
- § 20. Sed quæritur, qua ratione primum allicere homines hæc societas possit. Id fiet primum certi-

tudine sustentationis, et ita sublata omni cura de toleranda vita.

- § 21. Deinde honore, impetrabitur enim a rebuspublicis, ut qui ex ea societate sunt aliis homogeneis præcedant.
- § 22. Denique stimulo pietatis, dirigetur enim hæc societas ad promovendam utilitatem generis humani (maxime ad medicinam) quo instituto nil sanctius.
- § 23. Sed quomodo et quibus artibus societas in eo statu locabitur, ut possit tum pecuniam tantam sibi, tum rerumpublicarum favorem impetrare, tum ut dent civibus ejus honoris privilegia, tum ut ejus sententias in cives suos exsequantur?
- § 24. Id sic fieri debet: societatis membra ubique omnia faciant gratis; fiant medici, judices, præfecti, præsides, consiliarii, advocati, professores, rectores, scribæ, gratis sine ullo salario a republica vel etiam ab hominibus quibus inserviunt recipiendo, nisi quod illis sponte donatur.
- § 25. Hac arte (exemplo Jesuitarum gratis docentium) impetrabitur ante omnia favor populi: notum enim est bonum medicum et bonum advocatum affluxum nactos totas fere civitates sibi colligatas habere.
- § 26. Hoc prætextu porro impetrabitur a republica contra hoc unum immunitas teloniorum, etc., in instituendis commerciis.
- § 27. Nam tantum reipublicæ non afferunt telonia, quantum auferunt salaria.
- § 28. Et societas a nulla re majore jure et fructu ditescere potest et fundum nancisci, quam tractis

ad se commerciis, nam manufacturas ad se trahere non potest, nisi plebem irritet; principes ne irritet omissis salariis præcavet; mercatoribus maxime carere potest respublica, et lucrum quod ipsi habent ad se trahere et ministris sibi utilissimis, id est societati pro communi bono laboranti, vindicare.

- § 30. Hoc uno medio facile in omnibus locis. ubi impostæ vigent, societas ad se trahere commercia potest, vel etiam si non in infinitum, tum ad certum terminum hoc societati indulgeri potest ubi nimirum salaria et impostæ ut in Hollandia.
- § 31. Sunt et alia privilegia obtinenda, ex eodem, ut soli præ aliis ad officia admoveantur: non enim opus privilegio dum omni gratis serviunt; eo ipso præferentur.
- § 32. Sed opus erit privilegio, ut liceat eis manufacturas exercere solis, quas noviter invenere, aut invenient incipientes, quæque nondum publice frequentantur.
- § 33. Item quoniam alias Hollandi multi indignantur societati, judices utrique saltem dent operam ut societati impetretur jus simul eo negotiandi.
- § 34. Hoc impetrato ditissimi quique Hollandiæ se adjungent societati et habebitur fundus.
- § 35. Nam omnino multas ob causas sedem quasi societatis in Batavia esse velim.
- § 36. Sed tum et aliæ artes adhibeantur, nam omnes papales consentiantur facile potest responderi, papæ præsidi catholicæ religionis proponatur regi Galliæ propagare potentiæ per hanc societatem, ut Hispanos per jesuitas facta est.
  - § 37. Ergo imperator et rex Galliæ consensum

papæ per imperium et Galliam circa quædam bona ecclesiastica instituant, vel cogant omnes, qui opimiora et minus honorata habent, certum aliquod contribuere societati, et de cætero non recipiant, nisi qui ex ea. Hinc jam satis fundi.

- § 38. Cum republica colligatio aliqua habeatur et cum Ind. Societ Jesu. prædic. et omnibus ordinibus, hoc tentandum sibi arctissime devincere; item societatem Anglicam, item respublicas per Germaniam.
- § 39. Curandum enim, ut nostri ad summa quæque promoveantur, omnia in manu habeant. Clerici ex iis fiant confessarii, ut ex bonis vacantibus iisque quæ ad hæredes non naturales transferuntur certum aliquid accedat ut juventus apud nostros in realibus educetur, alliceatur, ut paulatim liceat tentare Orientem medicinæ et matheseos prætextu, coloniasque ducere prætextu societatis Indicæ orientalis. Hac arte omnes divitiæ Hollandicæ trahi possunt ad societatem.
- § 40. Cæteri ministri societatis per orbem dirigent correspondentias et commercia; pars vivet suis reditibus, qui non poterunt ab ecclesiasticis intuitu societatis impetrari.
- § 41. Operam suam nulli vendant, nisi artificialium aut inquisitionis notabilis res sit augmento; ita facile nihilominus acquirent ab omnibus unde vivant.
- § 42. Donata tamen recipiant quæ certo collegio donata nihil ad alios, nisi ex plena potestate directorum.
- § 43. Interea vendant materiam, non operam, quia sunt liberi a teloniis; a materia hoc plus trahi potest.

- § 44. Si quod novum secretum manufacturarum invenerint, non doceant alios, sed elaborata vendant illis artificialibus instar mercis.
- § 45. Qmnes clerici hactenus seculares, sed cura animarum carentes in hanc regulam, aut ad eam contributionem cogantur.
- § 46. Aut res reducatur ad vicarios, ipsi reditus societati tam utili deputentur.
- § 47. Nullum animal rarius sit, quod non ad secandum mittatur medico societatis.
- § 48. Societas professiones academiarum et rectoratus scholarum ac collegiatus earundem habeat.
- § 49. Societas potest facile hac ratione in eo se statu locare ut non habeat amplius quem metuant et ut ad reipublicæ clavim sedeat: nam et hac causa instituta est ut seminarium non tam theologorum, qui finis Jesuitarum, quam utilium hominum reipublicæ præbeat. Possunt etiam duces militum obligari societati, præsertim cum sit fere tota in partes tracta; classes coloniæque in America: quam multi subditi, tot ibi homines non vi, sed mansuetudine adduci ad scientias nostras eaque ibi stabiliri exquisitissima respublica per terras tota Europa majores.
- § 50. Tum demum genus humanum ubique excultum erit, cum hactenus plus quam dimidia ejus pars squaluerit sceleribus; societas quin etiam nostro arbitrio bellorum exsit et facile securitatem a vi injusta orbi præstabit; cum præsertim ubique et officia primaria teneat et plebem sibi devincerit, et opes regionis in manu teneat. Quando o candidam et auspicatam generi humano diem quærere inchoabunt?

II.

De fundatione ad scientiam provehendam instituenda.

Majo 1676.

Ex propositionibus quæ rerum emendandarum causa fiunt, eas maxime amo, quarum fructus viventibus nobis percipi posse spes est. Quanquam enim et gloriæ et posteritatis rationem habeat mens generosa, juvat tamen laborum suorum præmiis frui vivum videntemque.

Certum est unum hominem non satis temporis habere posse ad omnia invenienda, quæ a ratione pendent et certa methodo possunt inveniri, neque satis habere occasionum ad ea invenienda, quæ casu atque experimentis non semper obviis discenda sunt.

Certum est, si omnia utilia, quæ saltem unius oppidi, ne dicam provinciæ, homines sciunt aut experti sunt, in unum collecta breviterque exhibita essent, Thesaurum nos incomparabilem habituros. Quid si plures nationes consentirent, imo quid si plurium seculorum scientiam collectam haberemus?

Si omnia egregia, quæ homines sciunt aut sciverunt, annotata atque cognita essent, credo felices essemus et plerisque malis atque incommodis humanam vitam urgentibus superiores: vix enim morbus est, cui non certum aliquod atque exploratum remedium aliquis ex populo nôrit.

Ex his patet, homines non nisi propria negligentia esse infelices.

439

et s'il y a quelque le des Czars, outre le ilewicz. S'il y avoit espèce de Nobiliario a de la plus-part des le la Pologne, vostre Orbis Polonus; cela ne devroit point déla nature de l'honneur der qu'on le connoisse. d'espérer une liste de relevée, qui vous tiendès le commencement avec leur qualité et avec eurs familles et charges , ce seroit déjà un bel ce, puisque cela come la grande Russie.

sieur, que M<sup>mos</sup> les Élecvé les Moscovites si aupit estre, ont bien voulu cela leur curiosité, qui que la mienne d'estre

core vous dire, Monsieur, grandes princesses avec les deux ducs ses frères leins d'admiration pour plus grand, et ils m'ont cy. Ils ont une grande ur de l'entretien qu'on tis le lendemain de bon



Si saltem omnia vere utilia atque realia, quæ in tot libris exstant, in unum collecta atque indicum in collectanea universalium ope in promptu essent, Thesaurum incredibilem haberemus.

Sæpe notavi egregia inventa, quæ pro novis habebantur, postea in libris veteribus fuisse reperta, sed neglecta aut ignorata.

Si paucorum aspectu similarium corporum natura nosceretur, ut salis communis, nitri, aluminis, sulphuris, fuliginis, olei, vini, lactis, sanguinis aliorumque nonnullorum, pateret inde natura plerorumque aliorum corporum, quippe quæ ex his componuntur aut generantur.

Credibile est, naturam corporum aspectu similarium, ut salis communis, nitri, etc., tam esse simplicem, ut a nobis facillime intima eorum structura intelligeretur, si quis angelus nobis eam vellet revelare.

Credibile est, si natura corporum ejusmodi similarium nobis innotesceret, non difficulter nos rationem reddituros omnium, quæ in ipsis apparent, imo prædicere posse omnes eorum sive per se sumptorum, sive cum aliis mixtorum effectus. Quemadmodum facile nobis est prædicere effectus machinæ, cujus structuram intelligimus.

Ex his sequitur, facile nobis fore, ex non admodum multis experimentis intimam eorum corporum derivare naturam. Nam si simplex est hæc natura, experimenta ex ea facile sequi debent; et si experimenta ex ea facile sequintur, debet vicissim etiam ipsa facile sequi per regressum ex sufficienti experimentorum numero. Talis regressus fit in Algebra, et in omnibus aliis fieri posset quodam calculi mathematici genere, si modo homines veram ratiocinandi artem tenerent. Est enim Algebræ methodus, ex ignotis deducere nota, ut æquatione ductorum ex ignotis cum datis notis facta etiam ignota fiant nota.

Vera ratiocinandi ars in rebus difficilibus et nonnihil abstrusis, quales sunt physicæ, frustra speratur, quamdiu non habetur ars characteristica sive lingua rationalis, quæ mirifice in compendium contrahit operationes mentis et sola præstare potest in physicis, quod Algebra in mathematicis.

Ars characteristica ostendet non tantum, quomodo experimentis sit utendum, sed et quænam experimenta sint sumenda et ad determinandam rei subjectæ naturam sufficientia. Prorsus, quemadmodum in vulgaribus illis artificiis, per quæ divinari solet numerus, quem aliquis sibi tacite proposuit, facile ab Algebræ perito dijudicari potest, an ea, quæ sibi ab alio dicta sunt de occulto illo numero, sint ad eum eruendum sufficientia.

Unus est modus, per quem pauci homines delecti parvis sumptibus et exiguo tempore res magnas pro scientiarum vitæ utilium incremento præstare possunt, si aliqui sint, qui accuratissime ratiocinari possint, his vero materiam suppeditent tum qui ex eorum voto experimenta sumant, tum qui res præclaras passim in libris aut apud curiosos exstantes colligant atque ordinent. Necesse est autem, qui talia moliantur, eos ab aliis curis esse solutos, et vero affectu in studia ferri, et a paucis dirigi, et Laboratorio atque Bibliotheca et cæteris ad sumptus

in aliquot mercenarios et experimenta necessariis abunde instructos esse, et de superiore loco protegi.

Cum multi adeo sint Ordines præclaræque fundationes, mirandum est, neminem unquam quicquam tale fundasse, in quo cum religione etiam humani generis præsens felicitas procuraretur.

Si quis unquam tale fundaret institutum, in supra quam credi potest, obligaret posteritatem et veram nomini suo immortalitatem pararet.

Tale genus Ordinis haud dubie in tanta seculi luce non tantum magno applausu acciperetur, sed et mox necessariis undique subsidiis, legatis, fundationibus, etc., splendesceret et ad omnes nationes sectasque facile diffunderetur et cum sapientia etiam pietatem propagaret.

Cum cœnobia nonnulla tantis abundent divitiis, optandum esset, quod ipsis superest ultra victus ac commoditatem, scientiarum verarum incrementis impendi, quibus maxime gloria Dei celebratur.

Omne præclarum naturæ artificium experimento vel demonstratione detectum hymnus est verus et realis Deo cantatus, cujus admirationem auget.

Quanquam non dubitem, fundationem, qualem dixi, incredibiles aliquando successus habituram, et venturum esse tempus, quo sapientiores quam nunc sunt homines, superfluas opes veræ felicitatis incrementis impendent: quoniam tamen sub initium monui, me de illis tantum dicturum quorum fructus viventibus nobis percipi possint, ideo hoc unum conclusionis loco adjicere suffecerit: si adhibeantur in hunc usum pauci homines sed selecti, quorum alii ratiocinandi vi, alii experiendi industria, alii

colligendi sedulitate valeant, et necessariis ad omnia in eam rem profutura sumptibus abundent, et vero affectu ad instituti incrementum conspirent: ausim dicere, plus eos uno decennio effecturos, quam aliqui totum genus humanum tumultuariis sparsisque multorum seculorum laboribus possit. Unde quis fructus omnes, quæ gloria Protectorem et fundatorem maneat, facile est judicare.

### III.

Consultatio de Naturæ cognitione ad vitæ usus promovenda instituendaque in eam rem Societate Germana, quæ scientias artesque maxime utiles vitæ nostra lingua describat patriæque honorem vindicet.

Autor hujus consultationis magno semper animi ardore prosecutus est quæcunque ad Dei gloriam et publicam utilitatem conferre possunt; eamque professionem suam sinceram esse, nullo alio magis argumento statim in ipso limine ostendere se posse putavit, quam si nomen suum supprimeret, ut neque gloriam inanem, neque privatam utilitatem quærere eum constare possit. Quin imo perseverabit in hoc celandi sui consilio, amicoque viro optimo ac doctissimo votorum suorum interprete utetur, donec re procedente successus ipse ab omni vanitatis aut captationis eum suscipione absolvat.

Porro ut Consultationem hanc emitteret, impulsus est tum proprio zelo, tum voluntate virorum magnorum, quibus non tantum animus est, sed et facultas hæc studia (et patriæ linguæ cultum) etiam ultra verba juvandi. Cum enim non ignorent, ad corpus aliquod Physicæ veræ aliquando conficiendum experimentis et scribendi edendique operis, id est sumptibus opus esse, profecto nihil in se patientur desiderari, modo spem esse videant, posse præclari aliquid effici, cujus non posteri demum, sed et nos ipsi intra paucos annos fructum aliquem Deo favente percipiamus.

Accedit Patriæ amor, quæ præstantissimorum ingeniorum et pulcherrimorum inventorum ferax, nescio quo tamen torpore gloriam suam non satis tuetur, dum exteri, nostra novo habitu producentes, nobis ipsis imponunt et labore alieno sæpe callide fruuntur. Nos vero interea non nisi ipsos citamus laudamusque, domesticæ virtutis ignari, et sub nescio quibus rhapsodiis sæpe præclara nostra cogitata obruentes, quæ alii speciosis ratiocinationibus ornata venditare didicerunt. (Addo quod soli omnium Germani linguam nostram negligimus, cujus tamen in rebus solidis minimeque chimæricis tradendis mirabilis efficacia tot experimentis comprobata est.)

Sed bene est, quod exteri licet ingeniosissimi et omnibus rebus instructissimi nobis, id quod potissimum est, adhuc quodammodo vacuum nostræque linguæ ornandum reliquere. Etsi enim multa elegantissima observata atque cogitata illis deberi, nisi ingrati negare non possimus, videntur tamen nonnulli eorum magis ad curiositatem quam usum respicere, et in mercibus eorum literariis sæpe idem quod in civilibus usu venire, ut magis placeant,

quam juvent. Itaque si dicendum, quod res: post tot eorum ingeniosa scripta et pulchras theorias et exquisitas observationes, ipsi tamen exteri negare non possunt, optimos Europæ medicos practicos, optimos chemicos, optimos mechanicos in Germania esse et optima quæque, quibus ipsi suas ratiocinationes inædificant, e Germania prodiisse.

Superest ergo, ut evigilemus tandem aliquando et bona nostra agnoscamus atque excolamus. In hunc præcipue finem comparata est hæc consultatio, ut viros ingeniosos patriæque ac boni publici amantes velut face clara ac signo dato excitemus ad conspirationem quandam animorum jucundam et gloriosam et seculo dignam.

Quoniam autem in scientia naturæ, quæ tam late patet, vix quicquam memorabile nisi sociatis laboribus præstari potest, opus est autem consensu atque ordine quodam ad societatem ineundam, et nemo quicquam melius facit, quam quod volens facit: ideo sententias plurium rogandas duxi, ut opinionibus omnibus expensis illud denique fiat, quod plerique probabunt; et quandoquidem in omni Consultatione opus est Propositione quadam, de qua deliberetur, et quæ sit totius negotii basis, id mei esse officii credidi, ut paucis exponam, de quibus cogitandum putem. Si qua tamen addant alii et in considerationem præterea venire debere ostendant, libenter morem geremus.

Ante omnia ergo Dei gloria et patriæ amor et publica utilitas Consultationis hujus suprema capita sunto, et quia nec Deo cani pulchrior hymnus potest, quam si quod naturæ miraculum patefiat, nec

afflicta patria melius reflorescet, quam si opificia et commercia et artes civiles militaresque instaurentur atque augeantur, neque generi humano post animi virtutes sanitatis auxiliis aliquid carius esse debet: sequitur Deo, patriæ, denique universis hominibus non posse aliquid præstari melius (post pietatem et justitiam) quam si rerum naturalium proprietates atque usus, quos habent in scientiis atque artibus, velut in numerato habeantur. Desiderantur ergo relationes fideles operationum naturæ atque artis, quæ vel sint utiles, vel saltem admodum singulares: utiles autem notandæ sunt, nulla raritatis aut vulgaritatis habita ratione. Modo ea omittantur, quæ cuivis artis ignaro statim patent per se sine magistro ac sine ingenio. Cæteroquin non omne, quod vulgare est, facile est, et vel sit dolabra fabri lignarii, aut lima ferrarii, multa habent observanda, vel cuivis nisi vel a magistro, vel ingenii perspicacia, vel ab experientia edocto facile in mentem ventura.

Excerpendæ ergo erunt Relationes nostræ non tam ex chartis, quam ex naturæ volumine et mentium thesauro: quia vero difficillimum est, etiam in pictura delineationem rei ab ejus aspectu naturaque petere potius quam jam alibi expressam ejus imaginem mutuo sumere: ideo utemur eo auxilio, quod nobis temporum felicitas dedit. Id est, cum ubique sit multitudo artificum excellentium, quorum studium ac diligentia magis magisque enitescit, adhibeamus eos in consilium et ex ipsorum non ore tantum, sed et commonstrationibus, instrumentis et laboribus accuratas quasdam descriptiones

exprimamus, quæ sufficiant publicæ instructioni : ut unus aliquid semel pro omnibus agat, ne quisque singulatim, quoties opus est, eadem repetere et cum damno et dispendio temporis sero discere cogatur.

Hanc ergo brevissimam et certissimam exiguo tempore in immensum proficiendi viam video, si ea ratione notitias, que jam inter homines vigent, colligamus. Frustra enim nova quærimus, dum jam in potestate posita ignoramus; quanquam illi demum ad nova invenienda quam aptissimi sunt, qui jam inventa optime tenent. Et quia librorum pariter ac rerum naturalium nimia est multitudo et libri pariter ac corpora muta sunt; libri præterea uti plerumque scripti sunt, non facile ingenerant animis veras rerum ideas : ideo nullam video compendiosiorem et solidiorem simul discendi rationem, quam si utamur quidem autoribus sed vivis, id est illis, qui in observationibus, experimentis, operibus naturæ atque artis versantur; nec refert plebeji, an docti sint; modo eos jam quæstionibus, jam oculari inspectione, jam delineationibus, jam tentamentis variis ita urgeamus, ut extorqueatur ab eis cognitio rei exacta, et descriptio conficiatur, quæ sola ad hominem attentum penitus instruendum sufficere posset.

Hac ratione etiam Scientiæ in arctum contruduntur, et quæ ex immenso naturæ campo aut petenda sunt, aut in voluminibus infinitis nequicquam quærenda essent, ultro ordine offeruntur, dummodo per hominum variis artibus naturam exercentibus vacantium genera eatur. Quorum non us-

que adeo multa esse constat. Et cum nullum oppidulum sit, ac ne pagus quidem, qui saltem opifice, vel etiam rustico aliquo, si placet, careat, a quo discere possemus, manifestum est, nemini curioso ac diligenti materiam deesse bene merendi.

Ne quis autem putet actum agi, sciendum est vix quicquam earum artium, quæ in materia versantur et cum ipsa rerum natura proprius communicant, sincere, accurate, plene et, ut verbo dicam, ita descriptum in libris exstare, quemadmodum ad hominum instructionem opus esset, id est ut descriptioni fidere ac sine magistro, sine multa sumptuum temporisque jactura, sine errore, ex formulæ præscripto rem desideratam exsequi possimus. Cujus rei causa est, quoniam descriptores fuere aut homines indocti et artem docendi, id est plene perspicueque aliquid tradendi, ignorantes; aut nimis opinione sua docti, id est fidentes suis cogitationibus et dum magna tantum et inflata moliuntur, exigua sed solida negligentes. Plerique etiam descriptores rerum practicarum sibi lectorem fingunt jam manipulationes scientem, aut quæ sibi in re præsente versantibus manifesta erant, alios imaginatione consequi posse putant; quod tantum abest a vero, ut longo post tempore ipsimet suas descriptiones sæpe non intelligant. Habent etiam plerique, qui usu potius quam ratione artes didicere, hoc malum, ut alios docere nequeant, quia confusa animi sensa evolvere non possunt. Cum tamen eorum, quæ ab hominibus constanter observari possunt, nihil sit, quod regula verbis explicabili comprehendi figurisque aut aliis modis illustrari nequeat. Qui secus opinantur, artis didacticæ ignari sunt.

Itaque artificio multiplici opus est homini curioso, nec minore patientia, ut accuratas satis atque plenas descriptiones ex vulgarium hominum sermonibus atque operibus (hæc enim conjungenda sunt) exsculpat. Danda illi opera est, ut, ubi commode licet, ipse rem sumat in manus et præscripta magistri præsentis sequi tentet : ita ex monitis ejus sibi consulet. Instrumenta quoque artis, quam describere volet, in promptu habebit; sin minus, modulos saltem sibi parabit, quantum licet. Quin et diversos ejusdem artis magistros consulet, nonnunquam et melius a puero artificis quam a magistro ipso proficiet. Sed optime sibi prospiciet, si magistros adhibeat diversarum artium sibi vicinarum, ut fabrum lignarium et scriniarium, aut fabrum ferrarium et automatarium; nam sæpe illis inter se sunt lites atque æmulationes, et ex conflictu sententiarum attento atque industrio facile veritatis lux emicabit.

In describendo autem Methodus hæc sequenda est: primum Nomenclator quidem conficiatur propriorum artis verborum phrasiumque et receptarum formularum atque sententiarum, quæ apud artifices quodammodo in proverbium abiere. His enim illi non minus nituntur, quam jurisconsulti regulis juris aut medici Aphorismis. Ordo autem harum definitionum, phrasium atque axiomatum sequendus est non alphabeticus, sed naturalis, qualem ipsa rerum connexio offert, dum a

simplicibus ad composita imus, et quæ ad cæterorum intelligentiam desiderantur, præmittimus. Adjiciendæ sunt explicationes factæ verbis popularibus. Et vero malim pleraque ista Germanica scribi lingua, quemadmodum in communi usu versantur: nam latine pleraque non satis aut commode aut proprie reddentur, eum vocabulis veterum et multo magis phrasibus eorum aptis destituamur, et nihil causæ sit, cur non eundem linguæ nostræ honorem asseramus, quem alii suæ. Illud autem potissimum observandum est, ut schemata quam exactissima descriptionibus accedant, et cum res quæ describitur admodum composita est, ea nunc dissoluta nunc paulatim reconjuncta spectetur, variæ ejus facies ususque ac status exhibeantur, servatis ubique literis iisdem.

Definitionibus autem explicatis subjiciendi sunt Aphorismi quidam et Canones et observationes generaliores; item subjectorum naturalium, circa quas ars illa versatur, singulares quædam et curiosæ proprietates, ab artificibus observatæ, tametsi forte non æque ad praxin conferant. His autem absolutis ad opera artis sive, ut vulgo vocant, lectiones, ut Mathematici appellant Problemata, pergendum est. Et quia problemata difficiliora plerumque aliis facilioribus velut cognitis nituntur, ideo semper danda opera est, ut imitatione Mathematicorum (qui demonstrationes nimis prolixas aliqui futuras ope promissorum lemmatum contrahunt) constructionem alicujus problematis sive processum formulamve præscriptam brevem reddamus, tollendo inde et separatim ponendo quæ peculiare problema etiam aliis forte processibus usui futurum constituunt.

Hoc uno observato mira subito vi artium descriptione lux orietur. Proximum est, ut semper operationum rationes eæque, quaod fieri potest, solidæ et universales adjiciantur, quas ut magistris, hominibus sive indoctis sive non satis attentis, exsculpamus, non tantum causa, cur unumquodque faciant, quærenda est, sed et objectiones illis faciendæ, quæ cogant cos in se redire et mature expendere quod dicunt. Utile est etiam, problema unumquodque verbulo annotare, quis ejus futurus sit in sequentibus usus. Denique nec in ordine, nec in scribendi ratione nimia scrupulositas desideratur, modo circa rerum quæ tractantur potissimas proprietates annotandas, item in schematis, ac denique in fideli et plena operationum descriptione nihil desideretur. Et quia solent Magistri habere cautelas quasdam et subtilitates ac velut condita artis mysteria operaque eminentiora, Meisterstude, quibus candidatos suos examinant, aut inter se nonnumquam de artis præstantia sive inter pocula, sive in officina certant, aut etiam quibus alios homines callide circumscribunt, ideo nulli studio parcendum est, quo nihil talium desideretur. Nam qui prudens est, facile ita quæstiones instituere potest, ut hoc genus hominum elici aliquod ex se nequidem sentiat. Subjicienda etiam sunt rerum pretia et quidem loco, in quo descriptio fit, in exemplum adhibito, et fundamentis adjectis, unde hujus pretii ratio intelligatur, atque illud quoque appareat, ex quibus causis res in aliis locis majoris,

minorisve esse soleat possitve. Libros autem idem argumentum sive attingentes, sive professa opera tractantes utiliter adhibebimus, tum ne rei initio rudes simus, tum ut sciamus, quid potissimum explicatione indigeat, aut quærendum restet, ut omnia quam plenissime describantur, ne ullus scrupulus descriptionem secuturo jure restare possit.

Porro cum vitæ genera sive professiones ut vocant, scilicet operatrices, id est, si ita cum nonnullis appellare placet, vacationes singulatim explicandas, ajo, non tantum opificia intelligo atque artificia, sed omnia hominum artium, scientiarum genera, quæ corpore ac per corpora aliquid præstant, ubi corporum numerus, mensura, vismotrix. consistentia, colores, soni, odores, sapores, cæteraque sensilia omnia in rationes vocantur, sive seria sint, sive ludicra, quæ aguntur; sive jam ludi peculiarem hominum classem faciant, ut Musica, Scenica; sive pro cujusque arbitrio ac voluptate exerceantur, ut ludi, qui magistros certos ac professos nos habent; id enim a casu est nec ad rem facit, quod alii ludi præ aliis magistros professos sunt nacti. Latent autem et involucris præclara, quibus animus ad inveniendum excitatur multaque subinde naturæ arcana involvuntur. Nec ipsos Circulatores negligendos arbitror, quos constat multa habere egregii usus, si inciderent in possessores præstantiores. Neque vero distinguendum est hoc loco inter artes, quæ opus relinquunt, ut pictoria, fabrilis, aut quarum effectus cum ipsa operatione evanescit, ut Musica, equestris, saltatoria, funam-

bularis, nautica. Et ex illis, que aliquid relinquunt, perinde est sive exhibitoriæ sint, ut piscatrix, venatrix, gemmarum et metallorum indagatrix, ubi nihil producitur, sed tantum capitur aut detegitur. sive obstetrices sint, quæ corpora naturalia invicem efficacia maritare contentæ et aliquando tantum, ubi necesse est, obstetricias naturæ manus admoventes. quo felicius ac facilius aliquid pariat, ipsæ per se non agunt, qualis est agricultoria, pastoria, ars hortulani, ars Medici, quæ tamen ob finis magnitudinem et scientiæ sublimitatem plane a cæteris separanda est. Sive sint elaboratrices, ubi continua artificis cura opus est, tametsi hic quoque tantum natura agat, ut chemica, pharmacopætica, salis, nitri, aluminis, vitrioli excoctrix; docimastica, magirica, coloratrix, cujus species tinctoria est. Sive denique sint efformatrices, ut fabriles, automatoria. graphice sculptoria, scriptoria, impressoria, textoriorum omne genus, chirurgica. Neque vero omnem artium et vacationum varietatem nunc enumerare propositum est, quæ sive pro subjecti, in quo occupantur, sive usus ac finis ratione, aut etiam multis aliis modis distingui possunt.

Sufficit subindicasse, quam nihil eorum sit negligendum, quibus hominum curæ ac studia distrahuntur.

Demus jam, si placet, centum esse circiter genera artium describendarum (comprehensis tamen vastioribus illis, Medicina et Chemica, quæ duæ per se unaquæque corpus constituent, inter plures distribuendum). Ponamus etiam centum illas artes intra quinquaginta aut etiam pauciores viros accu-

rate doctos et curiosos distribui, totidemque libros elaborari, quot sunt artes: quis non videt, intra aliquot annos mediocri diligentia totum institutum accuratissime absolvi posse, etiam a viris in alio plane studiorum genere occupatis, si modo partem horarum subsecivarum, qualem forte ædificio alicui struendo, aut horto villæve aut rei familiaris curæ intentiori subinde tribuere solemus, labori multo gloriosiori et perennaturo impendere velint? Ita haberemus thesaurum scientiæ, cui nulla parem vidit ætas et in paucis voluminibus Bibliothecam maximis illis vera rerum scitu dignarum copia ditiorem. Nam potissimæ hominum notitiæ velut in ærarium publicum relatæ in numerato erunt, et id omne in conspectu habebimus, quo tota globi nostri terrestris superficies animatur, quo ipsa pene rerum natura convertitur, quo populi florent, unde velut ex copiæ cornu tanta rerum vis effunditur, denique id omne, quo tot millia aluntur, ornantur, agunt, pugnant, occupantur, deliciantur. Quodsi ergo Doctissimi nostrates Naturæ Curiosi varia subjecta sive corpora naturalia inter se tractanda olim distribuerunt, dum ille Absynthium, iste Chrysocollam, alius Gammaros aut Vinum, quartus Crocum, alius aliam speciem sibi sumit, quod profecto institutum laude dignissimum est: quid prohibebit, nos non tam mutorum quam vivorum atque interroganti respondentium species corporum sequi, id est opificum, artificum, vacationum genera inter nos partiri, ex quibus interrogando discamus, quæ non conjectura aut fallaci unicæ observationis testimonio, aut relatione autoris cujusdam, qui fortasse

ipse tantum audita scripsit, nituntur, sed talia, quæ artifices eorumque majores a tot annis sunt experti, quæ post innumera tentamina tandem ipse successus stabilivit, quæ ipsa vivendi necessitas semper curiositate exactior expressit propagavitque? Itaque, si humana potentia consistit in his artibus quibus naturam edomamus, sequitur, patrimonium generis humani et, ut id dicam, relictam nobis a majoribus hæreditatem hac descriptione census nostri hoc, ut ita dicam, nostri in res cæteras imperii breviario contineri.

Agite igitur, egregii Germani, quorum nomine eos comprehendi, qui aut sedem apud nos fixere, aut quos gentis linguæque cognatio nobis junxit; considerate mecum, si placet, quantulo negotio quantas res gerere possitis, et quam facile vobis futurum sit, uno ictu omnem vincere diligentiam exterorum. Dum multi alii curiosa oculis exponunt, vos profutura animis instillate, dum alii quidam ad pompam studia dirigunt, vos fructum spectate quem ex labore vestro patria percipiet. Nam si illud Artium Scientiarumque verum inventarium semel habeatur, certum est, eadem opera appariturum quænam adhuc supersint artium desiderata, et aditum patefactum iri ad innumerabilia, quæ nunc dispersa latent, tunc autem sub uno obtutu posita facile ab ingeniosis ad novos planeque insignes usus conjungentur.

(Germanico autem sermone omnia scribenda sun t, tum ut ostendamus exteris, posse et a nobis scrib, quæ se non intelligere ipsi doleant, tum ut nostratium studiis velificemur. Negandum enim non est, mire apud exteros acui ingenia excitarique curiositatem, dum fæminæ etiam et pueri et homines, quos a scholis frequentandis vitæ ratio aut juventutis infelicitas exclusit, nihilominus aditum sibi ad omnes artes scientiasque cognoscendas apertum vident. Dum interea nostri homines etiam discendi avidi in rerum cognitionem non nisi post herculeos superatarum linguarum labores admittuntur, quibus sæpe animi acies obtunditur; qui vero sive impatientia, sive infelicitate sua a Latinitate repulsam passi sunt, hi velut ad ignorantiam condemnati habentur, magna boni publici jactura. Scientia enim est luminis instar, quod in singulos diffusum esse, omnium interest. Nec vero verendum est, ne ita Latina Græcaque literatura aliquid detrimenti capiat, nam videmus in Gallia Angliaque non deesse, imo abundare viros solide doctos, et vero Theologis linguæ Hebraica et Græca, Jureconsultis Latina (quamquam forte et Græca), Medicis Græca et Latina semper necessariæ erunt. Historiarum etiam amatores numquam fontes obstrui sibi patientur.)

(Quare metu hoc depulso vos jam alloquor, qui patriæ gloriam curæ vobis esse jam rebus ipsis ostendistis, Fructiferi illustrissimi eorumque imitatores Cycnei, quicunque ab aurea illa ætate reliqui estis, aut paribus animis interim succrevistis. Sed et vos quoque compello, laudatissimi naturæ curiosi. Cunjungite consilia Germanis animis digna et mecum pariter ac cum his, quibus institutum hoc probabitur, in Societatem Cæsaream conspirate. Vos curiosi tantum protectorem jam tum sapientissime elegistis. Vos autem, qui linguæ patriæ honori stu-

detis, sub hoc signo Aquilæ laxatos nonnihil ordines tutissime recolligetis. Sunt et alii credo magni Principes, qui secundam sibi a Cæsare vestri curam sument; sed quoniam scheda hæc potius naturæ quam linguæ colendæ causa scripta erat): Nunc quidem finio, nam ad doctos, judiciosos, candidos ælo quodam augendæ efficacis scientiæ, adorandi in suis operibus Dei, juvandæ verissima caritate reipublicæ, qua egenis per artium compendia succurratur, denique vindicandæ ab exterorum insultatione patriæ, satis animasse mihi videor; plebejis ingeniis ac male animatis nunquam dixero satis.

Scribendum his plerisque eorumve amicis:

Helmont,

Rosenroth,

Crane,

Weigelius, Dörfel.

Hevelius.

Medicus Dantiscanus,

de quo Dominus Gen.

M. Fleming,

'Reiselius, 'Schæffer,

Kornman, Eckardi.

Lomeier,

Siverus, Vagetius,

Feldenus,

Ottius, Screta. Morus,

Elsholz,

P. Kochanski si quis Ca-

pucinus curiosus.

Dresdæ D.... cujus nomen nunc non succurrit.

Leewenhæck, Tschirnhaus.

P. Lana,

P. Fabri,

Bohne,

Ettmüller,

Langelot,

Major,

Casp. Bartolini,

Oligius Jacobæus,

And. Müllerus, Gisebertus.

Placcius,

Steno, Rolam in Suecia, Swammerdam, Rudbeckius,

Boccone, Zimmermann, autor hypo-Vinhold, thesis Cono-Ellipticæ, Gericke, pastor in ducatu Wur-

E. Homberg, tenbergensi,

Wedel, Jenæ, Reichelt, Argentorati,

Pratis, Gudius,

\*Reiherus, Mengolus, Bononiæ,

Exponendum emendandæ Physicæ desiderium. Addendæ rationes, quæ omnium ingeniis conveniant: Theologus considerabit, Deum nos pariter ac cæteras res omnes sapientiæ ac potentiæ suæ patefaciendæ causa creavisse, et pium esse qui autoris consilio obedit. Philosophus fatebitur, mentem perfici contemplatione admirandorum naturæ operum, et cibum animi veritatem esse. Medicus agnoscet, cum nihil post animi virtutes sanitate sit præstantius, in ea inquirendum esse, quæ sanitati conveniunt aut contraria sunt, id est in naturam rerum. Id non tantum prudentiæ esse, qua nobis servimus et nostris, sed et pietati, ut tot infelicibus succurratur. Unde passim principes et matronæ illustres et religiosissimi viri non tantum curiositate, sed et caritate moti in naturæ arcana inquirunt. Politici autem sciunt, basin reipublicæ esse artes atque opificia aliosque labores, quibus homines rudem materiam a natura præbitam obtinent, eruunt, elaborant ad vitæ usus et commercia, et sæpe minutis quibusdam inventis hujusmodi (ut halecis conditura) incrementum civitatum inniti.

Cum tanta sit Physicæ veræ utilitas, mirandum

est, tantam ejus imperfectionem esse. Alii versantur circa formas et qualitates nimis abstractas, quas nec satis intelligunt, nec in natura ostendere nec ad usum transferre possunt. Alii magis in natura versati nimium tribuunt analogiis ab una re sensibili ad aliam, ut magnetismis, ideis operatricibus, radiationibus, acidis, fermentis, unde magna oritur incertitudo sententiarum et ambiguitas explicationum. Alii hypotheses condunt intelligibiles quidem, sed nimis a sensilibus rebus remotas, nec proinde ad eas tractandas servientes. Quidam experimenta quidem habent, sed nihil ex illis ducunt, nec ad universalium naturæ legum arcana assurgunt. Plerique omnes vix aliquid præclari in physicis efficere aut prædicere possunt, nisi casu, quod certum est signum artis imperfectæ.

Itaque consultatio instituenda cum viris boni publici naturæque amantibus et intelligentibus, quanam ratione, quam brevissime occurri possit huic malo, ut non tantum posteritas, sed et nos ipsi intra aliquot annos jam aliquem laborum nostrorum fructum effectu ipso percipere possimus. Satius enim est per gradus eundo aliquid saltem absolvere, quam nimia moliri, quorum utilitas alio demum seculo se proferre possit.

# Opinio Proponentis huc redit:

- I. Necessariam esse societatem quandam inter viros doctos et curiosos et candidos.
  - II. Operas inter eos esse partiendas.
  - III. Consilia pariter et opera esse communicanda.

- IV. Rem ita instituendam, ut quisque agat, quod suo arrideat genio, sed ita tamen, ut id ipsum ad societatis scopum sit præaptatum.
- V. Scopum primarium esse debere, invenire causas veras rerum physicarum easque tales, quæ operibus atque prædictionibus comprobentur.
- VI. Media ad hunc scopum necessaria esse duo: Experimenta vera et Experimentorum aptam ad causas inveniendas coordinationem.
- VII. Itaque annotanda sunt experimenta notabiliora (quæ qualia sint alias dicemus), sive jam exstent scripta in libris, ita tamen, ut gradu certitudinis discernantur.
- VIII. Annotanda autem sunt per modum propositionum seu aphorismorum allegato teste autopta vel alio, prout haberi potest.

Consilii summa eo redit: ut omnis humana notitia ad usum ordinetur.

Usus seu finis contemplandi consistit in Praxi ad Vitam utili seu solutione Problematum, quibus indigemus.

Indigemus autem felicitate seu animo contento, virtute, sanitate, amicis, opibus, quæ pendent a scientia Dei, animi, corporis et hujus scientiæ praxi. Scientia autem hæc reddenda est publica et parata.

Publica, ut quod uni deest, ab alio suppleatur; unde apparet, justitiam et caritatem cum prudentia conjunctam esse, et si quisque alteri prodesse vellet, omnibus bene fore.

Parata esse debet scientia, ut omnia statim in

conspectu habeamus, ne tum maxime nos fugiant cum indigemus.

Hactenus Finis. Materia ordinandorum sunt: Notitiæ humanæ, quæ usum habent jamque satis exploratæ sunt.

Quanquam autem nulla sit veritas, quæ non sit aliqua ratione utilis, nunc tamen cogitandum ante omnia de illis, quorum utilitas major et magis cognita est.

Forma sive ordo ipse consistet in conjunctione duarum maximarum inveniendi artium, Analyticæ et Combinatoriæ. Sed hoc distinctius per Canones exponamus.

Canon I. Conscribatur Encyclopædia Scientiarum humanarum. Nam tanta rerum connexio est, ut una scientia sine alia vix perfici possit.

· Canon II. Labor inter socios pro gustu et commoditate cujusque dividatur.

Canon III. Pensum quisque intra certum temporis spatium absolvat.

Canon IV. Quod quisque præstiterit, societas grata publice privatimque agnoscet.

Canon V. Si quis aliquid ultra præscriptum egerit, eo grati utemur et autorem laudantes.

Canon VI. Unusquisque eorum, quæ tractat, breves et claras constituat definitiones.

Canon VII. Unusquisque colligat experimenta explorata, quæ rem suam tangunt.

Canon VIII. Omnia exprimantur non per dissertationes seu narrationes, sed per positiones.

Canon IX. In scholiis tamen propositioni (sicubi placet) subjectis exspatiandi major erit libertas.

Canon X. Experimenta in catalogos ita referantur ab unoquoque, ut qualitatis alicujus omnes differentiæ et gradus, quoad licet, distinguantur.

Canon XI. Eodemque modo subjecti alicujus omnes species.

Canon XII. Deinde subjiciatur Catalogus subjectorum, quibus competit hæc qualitatis varietas aut hic gradus.

Canon XIII. Denique eodem modo subjiciatur catalogus qualitatum competentium dato subjecto.

Canon XIV. Nullum scribatur experimentum, quod non sit in confesso aut factum ab ipso scribente, aut communicatum ab alio admodum fide digno sive scriptore, sive amico. Semper autem nominetur is, a quo habemus (nisi is fortasse nolit), quia testis quisque in iis, quæ facti sunt, rationem scientiæ reddere debet.

Summa Consilii est Notitiarum humanarum potissimarum ordinatio ad Usum Vitæ, sive Encyclopædia vera. Nam multa jam præclara genus humanum in potestate habet, quibus non utitur, quia vel non publica, vel non ita ordinata sunt, ut prompte inveniri possint.

Societas ineatur inter plures, qui laborem inter se pro cujusque voluptate et commoditate ita partiantur, ut quisque, quoad fieri potest, pensum intra definitum tempus absolvat: si quid præterea præstiterit, hoc etiam societas grata agnoscet. Omnia postea coordinentur, salva cuique gloria, quam e labore suo meretur.

Omnia tractentur non per discursus, sed per

aphorismos seu per positiones proprie, circumspecte et nervose conceptas, easque quoad fieri potest universales et reciprocas; in scholiis tamen, quæ propositionibus subjicientur, liberius aliquando exspatiari licebit.

Omnis positio vel probetur vel postuletur, cum probari commode non potest. Omnia autem postulata, seu sine probatione assumta initio præfigantur. Postulati vocem hic sumo non ut Euclides, sed ut Archimedes aliique.

Postulata constabunt ex definitionibus, axiomatis et hypothesibus. Definitiones demonstrari non possunt, Axiomata demonstrari non est necesse, Hytheses demonstrantur quodammodo ex ipso successu conclusionum.

Postulatis subjiciantur Experimenta et ex experimentis per inductionem factæ observationes. Ponaturautem modus faciendi experimentum nomineturque is, qui experimentum fecit aut narravit. Experimenta dubia non ponantur, nisi cum magni sunt momenti. Experimenta autem in Catalogos referantur certo modo.

His jam fundamentis superstruantur conclusiones, quæ disponantur eo ordine, ut per theoremata ducamur ad problemata, sive a theoria ad praxin. Nulla ponatur propositio sine demonstratione vel veritatis, vel (si res aliter sciri nunc non potest) saltem probabilitatis; nam et probabilitas demonstrari potest. Hoc autem fiat in illis tantum probabilibus, quæ sunt alicujus momenti.

Definitiones communicentur sociis, ut communi deliberatione constituantur, vitandæ confusionsi

## CONSULTATIO DE NATURÆ COGNITIONE.

causa, ne scilicet in eodem cyclo idem vocabult diversimode sumatur.

Ne nimis magna moliendo præsentia amittami primo rem ita constituemus, ut scilicet intra anni habeatur totius hujus Encyclopædiæ rudimentui quod postea augeatur.

# bon nüglicher Einrichtung eines Archivi.

eldes nicht genug ift, daß er den feld-bau an sich selbst verstehe, wenn er die landesart und seines eigenen grund und bodens beschaffenheit nicht genugsam weis, weilen darinn von orthen zu orthen ein großer Unterschied und merckliche Beränderung sich sindet; also kann man wohl fühnlich sagen, daß auch zu den Regierungsgeschäfften nicht nur allgemeine Wissenschafften, sondern auch besondere Nachrichtungen erfordert werden.

Denn hierinn einen Unterschied zu machen, so nenne ich Bifenschafft, was manniglich zu wifen bienlich, und

DE

# L'UTILITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT D'ARCHIVES.

1. De même qu'il ne suffit pas pour la bonne culture d'une terre que le père de famille s'entende au labourage; qu'il faut encore qu'il sache discerner la nature de son bien où se rencontrent çà et là de grandes différences et de remarquables variations; ainsi peut on dire hardiment que, pour les affaires de gouvernement, il ne suffit pas d'avoir des connaissances générales, qu'il est nécessaire aussi de posséder des connaissances spéciales.

Et pour établir en cela une différence, j'entends par science ce qu'il est utile à chacun de connaître, soit comme avantage, soit comme ornement, par exemple, l'histoire, entweber nuzen ober zierbe bringet, als Bistorien, allgemeine rechte und die infonderheit also genante wißenschafften und facultaten. Aber Nachrichtungen hingegen
nenne ich, was nicht jedermann, sondern Uns vor andern
wohl erkundiget und beobachtet werden muß.

Und folden Unterschied in einem domestico exemplo vorzustellen, so ware zu wünschen gewesen, daß die Ministri des hochfürstl. hauses Braunschweig und Lüneburg, so den Westphälischen Frieden gebrauchet worden, sowohl die nachrichtungen von ihrer herren vielfältigen gerechtsamen als die wisenschafft der Historien, Rechte und ander Gelehrsamkeit gehabt hätten, in welchem stück sie nicht zu verbestern gewesen, und also zwar mit ruhm und nachdruck vor die Religions und profansrenheit gesprochen, auch zu der verlangten einrichtung des Instrumenti pacis nicht wenig gethan, inzwischen aber ihrer hohen Gerrn principalen besondere angelegen-

les droits généraux et en particulier dès lors les sciences et facultés proprement dites. Mais j'appelle informations (renseignements) ce que le premier venu ne sait pas, mais ce qui nous regarde avant tous autres et conséquemment ce que nous devons connaître et observer particulièrement.

Et pour faire saisir cette différence par un exemple tiré de notre propre histoire, il aurait été à désirer que les ministres de la sérénissime maison de Brunswic-Lunebourg, employés aux négociations du traité de Westphalie, eussent possédé une égale connaissance des droits multiples de leurs maîtres et de l'histoire du droit en général et d'autres matières d'érudition. En quoi ils n'auraient pas trouvé de supérieur; aussi bien défendirent-ils avec éclat et énergie la liberté religieuse et profane, et coopérèrent-ils à la conclusion de la paix désirée. Mais ils n'observèrent ni ne sauvegardèrent avec le

heisen nicht also beobachtet und verwahret, wie ben hakender mehrer nachrichtung wohl geschehen können, weldes in ein und andern particularien mehr als zu wohl erwiesen werden köndte.

hingegen ist bekand, daß der frauzösischen gesandschafft ben den Westphälischen Tractaten ein in den Archivis und gerechtsamen der Eron Fraudreich treslich erfahrner man, nahmens Theodorus Gothosredus, zu gegeben worden, damit der Eron nichts vergeben und teine gute zelegenheit versaumt wurde.

Solche besondere Nachrichtungen nun bestehen sowohl in augenschein, ober bericht kundiger Leute, als in benen vorhandenen Schrifften, welche diesen Bortheil haben, daß sie zum gebrauch noch bequem, auch beständig und auff die Nachsommen fortgepstanzet werden können; dahingegen nicht allezeit muglich, den augenschein einzunehmen, und die, so alle umbstände berichten können, mit

même succès les intérêts particuliers de leurs illustres commettants, comme ils l'eussent fait avec une instruction plus spéciale et comme on pourrait le prouver par plus d'un exemple. Mais on sait que tout au contraire on avait adjoint à l'ambassade française au congrès de Westphalie, Théodore Godefroi, homme versé dans les archives et les droits de la couronne de France, afin que cette couronne n'éprouvât aucun préjudice ni ne perdit aucune bonne occasion.

Les renseignements particuliers résultent aussi bien de la vue des choses, des récits des gens au courant des faits, que des écrits existant qui ont cet avantage de pouvoir commodément et constamment se transmettre aux descendants. Mais il n'est pas toujours possible d'avoir la vue des choses ou d'emmener avec soi les gens qui puissent vous renseigner sur les circonstances, comme les possède ordinaire-

VII.

Demnach bienet bas Archivum und begen völlige Registratur, erstlich baß man wiße, was man in schrifften habe ober nicht habe, und den mangel durch commissiones, zeugen-verhöhr, besichtigungen und anderwertlich suchende communicationen zu ergänzen trachte; auch sich hüte etwas vorzubringen, so man im nothfall nicht zu erweisen gefast sen, oder anderwertlich schaden bringe und nicht abgeleinet werden könne.

Vors andere kan ein Kerr ober Republik aus bem Archivo seine habende gerechtsame, jura und prætensiones wisen, umb solche der gebühr zu richten oder burch gutliche Tractaten, Unterhandlungen, Compensationen und Transactionen, oder auch wohl ben gelegenheit durch nachdrucklichere Mittel auszusuhren.

Vord 3. dient das Archiv einem Herrn, seine eigene possession und jura zu handhaben und sich gegen ander Kerrschafften vermeintliche Prætensiones, actiones

D'abord les archives, avec leur complet enregistrement, peuvent servir à ce que l'on sache ce que l'on possède ou ne possède pas en faits d'écrits; que l'on songe à combler les lacunes au moyen de commissions, d'audition de témoins, d'enquêtes ou d'autres communications; enfin que l'on se garde de rien produire qui ne se puisse prouver au besoin ou qui soit de nature à porter préjudice.

Tout seigneur ou république peut puiser dans les archives les priviléges, droits et prétentions à lui afférents, et y trouver les moyens de les produire à l'occasion en justice ou par des traités, négociations, compensations et transactions, ou enfin par des actes probants.

3. En troisième lieu, les archives mettent le seigneur en état de maintenir sa possession particulière et ses droits contre tous autres seigneurs, toutes prétentions, actions et plaintes, und flagsen durch wohl gegründete Exceptiones und gegen prætensiones, auch wohl reconventiones zu schüzen, immaßen sich offt begiebt, daß unsere Nachbarn einige gerechtigseiten gegen uns oder an unsern landen gehabt, davon sich beständige nachricht in ihren Archiven sindet, solche aber durch anderwertige Actus, renuntiationes, transactiones, rechtssprüche, lauda, oder auff andere weise vorlängst abgethan worden und erloschen, aber die vorige Uhrfunden, obligationen und pacta nicht, wie sich das wohl umb sicherheit willen zu zeiten gebühret hätte, wieder abgesodert, aus geliefert und cassirt worden; so mus man allezeit in sorgen stehen und hat sehr hoch vonnöthen, die leztere Uhrfunden gleichsam als quittungen zu seinem Schuz und Sicherheit verwahren.

Bors 4. fo weis man aus bem Archivo, mas ben ben Sachen bereits gethan, wie weit sie getrieben, und

ct ce, au moyen d'exceptions fondées; comme aussi d'opposer aux prétentions des reconventions. C'est qu'il arrive souvent que nos voisins ont cu à faire valoir contre nous ou sur nos terres certains droits dont la mention se trouve gardée en leurs archives; mais que, d'autre part, des actes différents, des renonciations, transactions, des sentences judiciaires, allodiales (Lauda), ont fait tomber ou prescrire ces droits: seulement que les titres anciens, obligations et pactes, comme cela eût dû avoir lieu pour plus de sûreté, ne furent ni exigés, ni livrés, ni cassés; alors il faut veiller sans cesse, et il est de la plus extrême nécessité, en vue de sa propre défense et sécurité, de garder aussi à titre de quittances les derniers documents.

4. Quatrièmement, c'est au moyen des archives que l'on sait ce qui a été fait en chaque occurrence; jusqu'où l'on a poussé les choses; quelles pensées préoccupèrent nos ancê-

was unsere vorsahren vor bedenden gehabt, oder für ungelegenheit gefunden, damit man die Arbeit resumire,
wo sie gelasien, die sehler verbessere, die guthen erinnerungen sich zu nuz mache und nicht dis in eundem lapidem impingire.

5. Kan man aus bem Archivo sehen, was für concessiones, belehnungen, extensiones, renovationes, privilegia, Regalien, mandata, renuntiationes, pacta, stipulationes, garantias, Mediationes, attestationes man ben dem Oberhaupt, Reichsgerichten, Eraisen, benachbarten auch wohl fremden Eronen und herschafften vornehmlich zu suchen habe, damit man dießfalls die gelegenheit einer etwa ohne dem gestiffteten guthen freundschafft, geleisteten dienstes, errichtender Allianz, habender streitigkeit, eingehenden vertrags sich weistlich bedienen könne, immaßen gewiß, daß wegen ermanglung dieser Sorgsalt viel herrliche und nicht so-

tres, dans quelles circonstances ils se trouvèrent placés; ainsi pourra-t-on reprendre l'œuvre où elle aura été laissée, corriger les erreurs, garder le souvenir de ce que l'on aura fait de bon et ne pas s'achopper à la même pierre (in eun-dém lapidem impingere).

5. On saura par les archives quelles concessions, investitures, extensions, novations, priviléges, droits régaliens, procurations, renonciations, pactes, stipulations, garanties, médiations, attestations, on peut faire valoir auprès des tribunaux d'empire, cercles, couronnes voisines et étrangères, afin de pouvoir utiliser l'occasion de quelque bonne amitié, d'un service rendu, d'une alliance à contracter, d'un traité à conclure; car il est certain que l'absence de cette sollicitude entraîne bien souvent et sans retour la perte d'excellentes occasions; et les exemples à l'appui sont assez nombreux. On sait aussi combien les circonstances sont

balb wieberbringliche Gelegenheiten zum öfftern verfaumet worden, beffen man nicht wenig Erempel auführen köndte. Dann ja bekand, wie veränderlich die zeiten, und bas hehe Fürstliche häuser nicht zu aller zeit in gleicher verfassung, Reputation, vernehmen, ausnehmen, macht und glück stehen.

- 6. Wenn einige Neue Vorschläge sowohl von privat personen als andern herrschafften geschehen, auch etwas von der hohen obrigsteit gesuchet und verlanget wird, so sann man ex Archivo nachricht haben, ob dergleichen bereits vorsommen, was in solchen und andern sällen man gethan oder gelasien, oder vor bedenden gehabt, und wie man sich daben nüglich verwahren könne, damit man sich weder contradicire noch præjudicire.
- 7. Finden sich in den Archivis zum öfftern wichtige Rachrichtungen von bergwerden, Salz-quellen, floffen, bafen, burchschnitten und Canalen, commercien, ma-

changeantes; que des maisons princières ne restent pas toujours dans le même état, la même réputation, le même éclat et la même puissance.

- 6. Arrive-t-il que des personnes privées ou des seigneurs fassent quelque proposition, ou encore qu'il émane de la puissance suprême quelque acte ou prétention, alors on a les archives pour s'y renseigner, pour savoir si des propositions se sont produites, ce qui s'est fait ou pensé en pareil cas ou dans des circonstances semblables; comment on s'y peut comporter utilement, de manière à n'éprouver ni contradiction ni préjudice.
- 7. Il se trouvera encore dans les archives des renseignements au sujet des mines, des salines, des fleuves, des ports, des canaux, des irrigations; sur les commerces, manufactures, sociétés, corps, corporations, leurs priviléges et obligations et autres affaires de ce genre et d'utilité publique,

nufacturen, societaten, corporibus, innungen und deren privilegien und obliegenheiten und andern dergleichen landesvortheiligen dingen, so durch die lange der
zeit, eingefallene Rriege, Pest, aufruhr, ermanglung der mittel oder andere fälle und ursachen auslößig, abgängig, vermindert oder negligiret worden.

- 8. Woraus erscheinet, daß ein Archivum nicht nur in politicis und juribus, sondern auch in der Oeconomi bes Landes selbsten bienen kan; dann uns nicht allemahl der vorsahren vortheil, Nahrungen, Münzen, taxa, Landesertrag, einkommen, gefälle, placaten, reformationen und Edicta, auch allerhand guthe policen, Krieges, Amis, Golz, Landes, Kirchen und andere ordnungen bekannt senn, sondern zum öfftern vergeßen, verloheren und hint angesezet worden.
- 9. Es bient bas Archivum auch ad dignitatem et gloriam serenissimarum et alioqui illustrium fami-

que le temps, les survenances de guerre, de peste, de soulèvements, le manque de moyens ou d'autres causes et accidents firent abandonner, amoindrir ou négliger.

- 8. On voit tout d'abord que les Archives peuvent avoir leur utilité non-seulement en droit et en politique, mais pour l'économie du pays. C'est que trop souvent nous ne counaissons point les avantages, les genres d'alimentation, monnaies, revenus, agréments, satisfactions patentes, réformations et édits, que possédèrent nos ancêtres, ni une foule de mesures qu'ils adoptèrent au sujet de la police, de la guerre, des états, des salines, du pays, des églises et d'autres objets enfin; souvent même on les oublia, perdit ou mit absolument de côté.
- 9. Le dépôt des archives sert également ad dignitatem et gloriam serenissimarum et alioqui illustrium familiarum, parce que le plus souvent les hauts faits des ancêtres,

liarum, weilen zum öfftern aus benen alten barin befindtlichen Monumentis der vorfahren ruhmliche Thaten, auch wahres hehrfommen und Stammes Ursprung
erfahren, erlautert, auch bewiesen und bestärdet werden
fonnen.

10. Und leztens, so können aus dem Archivo auch andere sowohl unterthanen als fremde und bundsver-wandte liecht und nachricht zu ihrem besten erhalten und uns badurch verbunden gemacht werden, inmaßen es sich begeben, daß ganzer familien wohlsahrt auf einer einigen urkunde bestanden.

leur origine et leur généalogie peuvent se puiser, expliquer, démontrer et corroborer d'après les monuments qui s'y rencontrent.

10. Enfin, d'autres corps et personnes, sujets ou étrangers ou alliés, pourront puiser des lumières et des renseignements dans les archives et devenir ainsi nos obligés, puisqu'il est arrivé que le salut de familles entières a souvent tenu à un seul document.

#### REPRÆSENTANDA.

1. Es ist feine Bibliothec ben biefer Fürstl. Lini, weber zu Zell noch Hanover noch Osnabrug, als bie ber hochseeligste Her nur umb seiner satisfaction willen alhier angesangen, ob er schohn keine Prinzen gehabt, weil nun Gott solche Ihr hochsurstl. Durchl. unsern iezigen Regirenben Herrn verliehen, so scheinet es man konne füglich bahin benken, wie solche nicht allein allezeit durch jahr-

Hanovre, janvier 1680.

### REPRÆSENTANDA.

1. Il n'y a point d'autre bibliothèque dans cette principauté, ni à Zell, ni à Hanovre, ni à Osnabruck, que celle que feu Monseigneur a commencé à établir pour sa propre satisfaction, car il n'eut point d'enfants princes. Mais, puisque Dieu a fait cette grâce à S. A. le prince régnant, il me semble que l'on peut songer non pas seulement à continuer cette bibliothèque en se procurant tous les ans des livres culiche herbenschaffung curieuser Bucher ihre Suite ober verfolge haben, sondern auch weil sie viel zu enge gewesen an sich felbst erweitert werben moge.

Magen bishehr fast allein auf das Corpus Historicum gesehen worden, da doch ben einer vollständigen Fürstl. Bibliothec nöthig, von allen materien die Kern Bücher zu haben. Wie ich dann wegen dessen so annoch vonnöthen einen sonderlichen bericht ausseinen werde. Doch will nur dieses anniso gedenden, das Uns vornehmlich Manuscripta mangeln; in welchen doch sonderlich der Bibliotheten rarität bestechet item ob wir zwar überstüffig mit aussländischen Sistorien versehen, so mangeln uns doch viele scriptores rerum germanicarum, dahin ich auch die autores juris publici rechne, als zum erempel die da handeln von jure territoriali soederibus, Reichs und Wahl tägen, Camera und Reichshofrath, Wapen, Gauerben, Religions-Frieden, Austrägen, Ereis-Obersten,

rieux, mais encore, comme elle est trop petite, aux moyens de l'agrandir.

Jusqu'à présent on n'avait recherché que ce qui a rapport au corpus historicum, et cependant une bibliothèque princière complète devrait contenir les livres de tout genre, traitant de toutes les matières. Je veux donc ici, vu la nécessité, en faire un rapport spécial. Je veux dire seulement, en passant, qu'il nous manque des manuscrits importants qui font estimer la rareté d'une bibliothèque. Quoique pourvus même plus que suffisamment d'histoires des pays étrangers, ce qui nous fait défaut, c'est la collection des nombreux scriptores rerum germanicarum, au nombre desquels je compte les autores juris publici, comme par exemple ceux qui traitent de jure territoriali fœderibus, des élections, des chambres, du conseil de la cour, des armoiries, du commerce, des paix de religion, des décisions, des limites de pays et de beau-

- Reichs = Verfaffungen, Collecten und vielen anberen Dingen, fo gleichwohl in wichtigen berathschlagungen zu beobachten, und bavon man im fall der Noth in einer Bibliotheck gnuchsame nachricht finden solte.
- 2. Es ist nichts in der Welt so besser sonderlich junge Herrn instruire, als siguren. Nun ist mir ein Man zu Paris detand, welcher mit unglaublichem sleis viel tausend auserlesene Estampes und Crayons colligirt und solche nach dem materien eingetheilet, so in vielen Voluminibus bestehen, ich glaube nicht, das dergleichen in der welt zu sinden, und solte dieses herrliche Werd dissipiret werden, so were es ein irreparabler schaden. Der man ist nuumehr alt und es zu verkausen bereit. Es kan vor eine ganze Bibliothec passiren, und sindet man darinn der Bildnußen sast aller berühmten Personen in der Welt, die repräsentationen unzehlicher einzuge und publiquen solennitäten, ein ganzes Theatrum naturæ et artis, Sagten,

coup d'autres choses à prendre en considération dans des délibérations importantes, et dont on devrait pouvoir prendre complétement connaissance en cas de besoin dans une bibliothèque.

2. Rien au monde n'est meilleur, pour instruire nos jeunes hommes surtout, que les figures. Je connais entre autres un homme à Paris qui, avec un zèle incroyable, fait une collection d'estampes et de dessins choisis, qu'il range d'après leur matière. Il en a déjà un si grand nombre de volumes, que je ne crois pas qu'une collection pareille à la sienne se trouve dans le monde entier; si ce bel ouvrage venait à se perdre, certes ce serait un dommage irréparable. Cet homme, du reste, est vieux et prêt à vendre son œuvre, qui, à elle seule, peut passer pour une bibliothèque entière. On y trouve les portraits des hommes célèbres du monde entier, la représentation des innombrables entrées et

Schiffahrten und Tempesten, schlachten und festungen, Pallaste, Garten, Landschafften, unzehlige hieroglyphica, Caprizen, ornamenten, devisen, symbola und summa was von wahrheiten und sabeln zierliches in menschliche gedanden kommen kan, kondte man dieses werd haben, so hatte man gewißlich einen schaß und unerschöpsliche Quelle unzehlicher Nachrichtungen, deren man sich nicht nur ben surstlichen lustbarkeiten, auszugen Mascaraden, Tornieren, sondern auch vielmehr ben Gebäuden, Gartenwerd, Machinen, und vielen begebenheiten bedienen kondte. Summa man kondte eine solche collection wohl eine lebendige Bibliothee nennen.

3. Solches wurde umb so viel besto mehr statt haben, wenn man welches an sich selbsten wohl billig, ben ber fürstlichen Bibliothec eine Runst Rammer sugen wolte. Dergleichen eine aniso zu verfausen (wo sie nur nicht bereits distrahiert) welche ihres gleichen wohl in der welt

solennités publiques, des chasses, des tableaux de marine, des tempêtes, des jardins, des paysages, quantité d'hiéro-glyphes, des fantaisies, des devises, des symboles, en un mot, tout ce que l'esprit humain peut produire de vrai ou d'imaginaire. Si l'on pouvait acquérir cette œuvre, on posséderait certainement un trésor immense d'indications qui pourraient être utiles, non-seulement pour les plaisirs des princes, leurs cortéges, mascarades, tournois, mais aussi pour la construction des bâtiments, des machines, le jardinage. On pourrait enfin appeler une telle collection une bibliothèque vivante.

3. Ceci pourrait très-bien se réaliser si, à côté de la bibliothèque princière, on voulait établir une chambre pour les arts. J'en connais une à prendre (à moins que cela ne soit déjà fait) qui n'a point sa pareille dans le monde, et, malgré tous les fonds que l'on voudrait consacrer à une collection nicht haben und ungeacht aller koften und zeit so man auff die collection wenden wolte, wohl mit viel tausenden nicht sodald einzeln zusammenzubringen were. Große fürsten haben auf ihre reputation obwohl als gemeinen Nugen zu sehen. Dergleichen Ornamenten geben nicht nur materie zu herrlichen decouverten, sondern sind auch ein kleinod des Staats und werden in der Welt mit Berwunderung angeschen. Bei dieser Kunstkammer deren allerhand nügliche Machinen, oder auch wo selbige zu groß deren Modelle zu fugen.

4. Und damit man nicht meine es senen bieses bloße curiositäten, welche mehr ausehen als Bortheil bringen, so achte nothig zu erinnern daß vielleicht kein Fürst in Deutschland ben Euriositäten ber Natur und Kunst mehr interessiert, als mein gnädigster Herr. Maßen der Harz an sich selbst nichts anders ist, als ein wunderbarer Schauplaß, alda die Natur mit der Kunst gleichsam streitet

de ce genre, on ne parviendrait jamais à en avoir une semblable, quand même on y ajouterait celle de mille autres particuliers.

Les grands princes ont à prendre en considération et leur réputation et l'avantage de tout le monde. Il en est de même des ornements: ils ne donnent pas seulement lieu à d'importantes découvertes, mais ils sont un bijou pour l'État et le monde entier les regarde avec admiration.

Dans ce musée des arts, on exposerait en même temps toutes sortes de machines utiles, ou du moins des modèles, si leur grandeur ne permettait pas de les y placer.

4. Et que l'on ne s'imagine pas que ce soient là de simples curiosités qui rapportent plus à la vue que de profit; je ferai remarquer qu'il n'est peut-être pas de prince allemand qui s'intéresse plus aux merveilles de la nature et de l'art que mon gracieux seigneur. Le Harz par lui-même qu'est-il

und fan eine einzige Nugliche mechanische ober chnmische invention fo anders wo vielleicht nichs gelten murbe, alhier vielleicht gehn ober zwolf taufend Thaler jahrliche renten bringen, wie wir deffen Erempel haben an ben Stangenfunften, bem Schieften bamit die Barg-Erze gezwungen werden und andern nuglichen inventionen aufm Barg, auch an ben neuen Windmublen mußte balb gu feben verhoffen baburch er in einen weit anbern ftanb gebracht und ferner zu bringen als barinn ihn bie alten gehabt. Dero wegen find meine wenigen gebanten, man folle fich fonberlich bahin appliciren, wie ber Barg mohl ausflubiert werben moge, ju welchem ende nothig, baf man alhier in die fürftliche Runft Rammer alle erforder= liche species und gradus ber Erze, bergfaffte metalle, und mineralien, famt allen ihren sub speciebus und allergeringften differentiis einsende, famt bem nahmen und gang eracten beschreibungen baben nicht nur ber orth ba

autre qu'un merveilleux théâtre où la nature et l'art viennent entrer en lutte? Une seule invention, soit mécanique, soit chimique, qui ailleurs ne vaudra rien, appliquée là rapportera peut-être dix ou douze mille thalers de rentes. Je ne citerai pour exemple que l'art d'employer les barres de fer, les mines pour briser les minerais et d'autres inventions utiles. Je dirai même que j'espère que l'on parviendra à améliorer bientôt les nouveaux moulins à vent, car ils doivent être portés à une perfection bien plus grande que ceux de nos ancêtres. Il faut donc, à mon avis, s'appliquer à étudier le Harz à fond. Pour cela il est nécessaire que l'on envoie, dans le musée des arts, tous les species et gradus de minerais nécessaires, tous les métaux et minerais tirés des montagnes, sub species et differentias. On y ajoutera leur nom et leur description exacte, non-seulement l'endroit d'où on les tire et les circonstances ordinaires où on les trouve, mais aussi les

sie brechen und was sich alba befinde, sondern auch die Sonjecturen verständiger Bergleute und was sie von deren natur ursprung und würdung halten zu sügen weren. Ja es solten die Schichtmeistere ben denen wöchentlichen Lohnungen gehalten sein, alle bergarten die sie in der grube befunden samt solchen guthachten, in die fürstlichen zehenten einzuliesern, dahingegen sie vielen andern unnöthigen schreibens halben würden sie viel Zeit verlieren und darüber sie clagen zu überheben. Und was von ihnen geliesert worden, were hernach ben den einkommenden wöchentlichen Bergrelationen mit einzuschissen und in die fürstliche Runst-Rammer zu bringen. Was für ein Licht daraus entstehen würde, ist nicht wohl zu beschreiben, wohl aber ben vernunsstigen Personen zu erachten.

5. Weil bemnach an Machinen und Nuzlichen inventionen Uns ein fo großes lieget, fo were auch bahin zu sehen, wie man allezeit guthe Meister ben ber Land und

conjectures que font à leur égard les mineurs et ce qu'on peut penser de leur origine et de leurs effets. Les chefs mineurs, qui reçoivent leurs salaires toutes les semaines, devraient être forcés d'envoyer au musée des princes toutes les espèces de minerais qu'ils auraient trouvées dans leurs fouilles, tandis qu'au contraire on leur fait tenir une foule d'écritures inutiles qui leur font perdre le temps et dont ils se plaignent. Ce qu'ils auraient ainsi envoyé serait remis entre les mains de la réunion de chaque semaine et puis rangé dans le musée princier des arts. On ne saurait dire quelles lumières en jailliraient, et les personnes sensées le comprendront bien.

5. Puis donc que les machines et les inventions utiles nous sont d'une si grande importance, on pourrait voir aussi comment on aurait de bons maîtres sous notre main et à notre disposition. Il peut très-bien se faire, et cela sans

ju unfer bisposition habe. Und folches fan ohne großen Roften mit herrlichen Rugen folgenber Magen gefchehen, baß man ben unterfchiedlichen bienften bie ohne baß mit folden bingen eine Bermanbinuf haben, habile Leute und guthe Runftler ober Meifter nehme. Nehmlichen weil man im Arfenal ohne bas Beugwarter, Conftabel und bergleichen Leute haben muß, fo fonbte man bahin feben, bag teiner barunter fo nicht zu allerhand arbeiten nüglich ju brauchen; als ba fenn guthe Schmiede, Schloffer, Uhrmacher, Gieger, Bimmerleute, Dreher und bergleichen : Item weil man allerhand Baumeifter und Bauleufe vonnothen bat, fo were bahin zu fehen, baß guthe Architecti, Mahler, bilbhauer, brunnenmeifter, Tifchler, Maurer, porhanden. Defigleichen auch Landmeffer, Brudenmeifter, Leute fo fich auf Onten und Schleufen verfteben auch aufn fall ber Noth Canale anlegen, ftrohme reinigen. Morafte auftrodnen und andere bergleichen nugliche Dinge unternehmen tonnen. Item aufm Barg find

beaucoup de frais assurerait un grand avantage, que dans certains services qui ont du rapport avec les précédents on emploie des gens habiles, de bons mattres et artistes. Par exemple, puisque dans les arsenaux, outre les gardiens, on a besoin de comptables et d'autres gens de ce genre, on pourrait faire en sorte que chacun de ces hommes pût être employé avantageusement à toutes sortes d'ouvrages, comme ceux de serrurier, forgeron, horloger, fondeur, menuisier, tourneur, etc. De même, puisqu'on a besoin de toutes espèces d'architectes et d'ouvriers en bâtiments, on devrait s'occuper à avoir sous la main de bons architectes, dessinateurs, sculpteurs, fontainiers, ébénistes, maçons. J'en dirai autant des arpenteurs, pontonniers, et gens qui entreprennent de faire des digues et des écluses, qui, en cas de besoin, creusent des canaux, nettoyent les fleuves, dessèchent les

biejenigen, so ben Bergbau treiben, so auf graben und ftollen zu sehen haben, so die Runfte ober Machinen beobachten, Marscheider, Schmelzer, probiter, Munzmeister und sehr viel andere Leute so bazu gehören, hiezu sind auch glaß und eisenhutten samt andern Runstwerkenzu rechnen.

6. Damit man nun sich aller dieser Leute, beren man ohne bas sehr viel bereits an der hand hat, mit nugen gebrauchen könne, so were nüglich daß man nicht allein beren eine Liste hätte, sondern auch, daß sie an die furstliche Kunst Rammer und Bibliothec auf gewiße maße und also gewiesen weren, daß sie auff des Directoris erfordern erscheinen, ihm alle nachrichtungen so wohl schrifft als mündlich zu geben, auch abrisse und modelle ihrer Concepten und unterhanden habenden Dingen in die Furstl. Bibliothee und Kunst Rammer einzuschicken hätten. Und zwar dieses alles so viel ohne Kosten geschehen san, und damit deswegen der Fürstl. Rammer nichts a part angerechnet werde.

marais, etc. Idem pour les ouvriers du Hartz qui extraient les minerais, surveillent les fosses, les ouvrages d'art et les machines, les séparateurs de minerai, les fondeurs, les essayeurs, les monnayeurs et tant d'autres, en comprenant les verriers, les forgerons et les ouvriers des autres industries.

§ 6. Pour se servir alors avec avantage de tous ces hommes que l'on aurait ainsi sous la main, il ne s'agit pas seulement de les éclairer, mais il faudrait qu'ils puissent, jusqu'à un certain point, visiter le Musée des arts et la Bibliothèque, comparaître devant le directeur, et lui donner connaissance, tant verbalement que par écrit, de leurs observations, et envoyer au Musée et à la Bibliothèque les plans ou les modèles de leurs inventions. Et tout ceci pourrait être fait sans frais, et la Chambre des princes ne se verrait pas forcée de faire, pour cet article, un compte à part.

- 7. Es wird auch hoch nothig fein, bag eine Fürftliche Enpographie baben fen, welche aber eiwas anders als geschicht und bergeftalt einzurichten, das fie ihre Roften felbst bezahle und sich gleichsam unterhalte, auch wohl baju Bortheil bringe. Rondten berowegen alda gebruckt werden: 1° ein Corpus ordinationum biefes Sochfürstl. Baufes welches hochnuglich und nothig, gleichwohl aber bisher nicht vorhanden, dieses wurde Exemplo corporis Saxonici und Wurtenbergici auch außerhalb landes treflich abgehen; 2º fondten barinn formulæ Cancellariæ gebrudt werben, bamit bie Secretarien und Canzelliften nicht einerlen fo offt mit großer muhe und Beitverluft zu schreiben halten, item erlebte relationes, Decisiones und præjudicia aus hiesiger Canglen; 3° Rirden Agenda und andere nugliche dinge in Ecclesiasticis fo auch von allen Rirchen und Paftoren im Lande angunehmen; 4° allerhand curiofe beschreibungen ber rari= taten bieser Lande, und die die Histori und Antiquitat
- § 7. Il serait utile aussi d'y ajouter une typographie, qui ne s'occuperait pas seulement d'histoire ou de choses de ce genre, mais subsisterait à ses propres frais, et rapporterait nême des bénéfices. On y pourrait, par exemple, imprimer : 1º Un Corpus ordinationum de la maison du prince, ouvrage très-utile et nécessaire, manquant jusqu'à présent, et qui se placerait même à l'étranger comme le Corpus saxonicum et wurlembergicum; 2º les formules de la chancellerie, afin d'éviter aux secrétaires et chanceliers une grande peine et la perte du temps, et y joindre les relationes, decisiones et prajudicia de notre propre chancellerie; 3º des agenda ecclésiastiques et d'autres choses ecclésiastiques utiles, fournies par les églises et les pasteurs du pays; 4º toutes sortes de descriptions curieuses des raretés du pays et celles qui regardent l'histoire et l'antiquité de notre

bieses Fürstlichen Hauses angehen und 5° auch andre nügliche Bücher beren abgangs und applausus man versichert und die weit mehr ansehen wurden, wenn sie ex Typographia Ducali kamen; Ja was noch mehr, so glaube ich man köndte durch dieses Mittel vermittelst stechung der in Typographia Ducali verlegten materien andre curiose Bücher in die fürstl. Bibliothec schaffen und durch dieses Mittel viel geld ersparen.

8. Ben die Kunst-Kammer gehöret das fürstl. Laboratorium; daben were meine wenige Meinung, man folle nicht sowohl große vermeinte Chymicos und Arcanisten als etwa ein baar schlechte doch guthe Laboranten haben, so da wissen was ersahrene Apotheser, Schmelzer und probirer zu wissen pslegen, durch welche weit mehr auszurichten, als durch die jungen, so alle zeit mit großen Dingen umbgehen und nie etwas fruchtbares hervordringen. So ist auch unnöthig, in ein solch Laboratorium einen großen apparat von raren Vasis und ösen

maison princière; 5° et d'autres livres utiles qui se perdent, dont le succès serait assuré et qui seraient bien plus considérés sortant de la typographie ducale. De plus je crois qu'on pourrait, par ces moyens, faire avoir à la bibliothèque ducale bien des ouvrages curieux et ainsi éviter bien des frais.

§ 8. A côté du Musée des arts, il y aurait un laboratoire; et mon opinion serait de ne pas employer de prétendus grands chimistes et arcanistes, mais quelques pauvres aides bons à l'œuvre, qui connaissent ce que savent les pharmaciens, fondeurs et essayeurs, et avec lesquels on arrive bien plus loin qu'avec ces jeunes gens qui sont toujours occupés de grandes choses et n'inventent jamais rien de fécond. Il ne sera pas nécessaire non plus de garnir ce laboratoire de quantité de vases rares et de fourneaux; les personnes ha-

anzuschaffen, Maßen verständige Leute mit wenigen und einfältigen bingen gnug auszurichten wissen. Doch ba ben gelegenheit etwas dessen nunen sichtbar sich präsentiren solte kondte zu seiner Zeit frühe gnug herbengeschafft und was an gläsern nothig ben hiesigen glashutten ohnghevehr verfertiget werben.

9. Bas ich oben occasione Typographiæ von ben Ordnungen zu Erwehnen angefangen meritirt vorher einen Artikel à part. Nehmlichen es sind von den Hoch-furstlichen Antsecksforen von langen Jahren hehr sehr viel herrliche Ordinationes, Edicta, Placaten, und dergleichen publiciert worden in Kirchen, Polizen, Cammer-, Kriegs und Justizsachen, welche zum theil satt iederman undefand, zum theil sehr verstreuet, theils auch nicht einmahl in den Archivis stecken sonst ohngesehr sich sinden: Dahehr man offt zu vorfallenden begebenheiten sie erst mit mühe suchen, oder gar von neuen entwerssen muß, item unterschiedene Jurisdictions streitigseiten und andere

biles peuvent faire beaucoup avec des objets peu nombreux et insignifiants. Cependant, si on voyait un véritable avantage, on pourrait se les procurer en temps voulu, ainsi que les verres que l'on fabriquerait sans peine dans nos verreries.

§ 9. Ce que j'ai dit plus haut à l'occasion de la typographie mérite un article à part. Il existe, en effet, provenant des ancêtres de nos princes, quantité d'importantes ordonnances, édits, placets, etc., des mémoires concernant les églises, la police les chambres, les affaires de la guerre et de la justice, qui, en partie, sont inconnus, en partie épars ça et là, qu'on trouve non pas dans les archives, mais par hasard. Comme souvent, quand les mêmes cas se présentent, on est obligé de se donner beaucoup de peine pour rechercher ces livres, qu'on est même quelquefois forcé de recommencer le tra-

3meifel entstehen. Welchem übel nicht nur der gegenwertigen sondern auch der posterität zum besten durch ein Corpus Brunsvico-Luneburgicum Ernestino Augustum vorzusommen und ein ewiger Ruhm dadurch gestifftet werden fondte.

10. Gleichwie man solches Corpus Brunsvico-Luneburgicum zum gemeinen besten zu publiziren, so were hingegen eine andere Collection geheim zu halten. Solche nun bestünde in juribus, privilegiis, Regulibus, honoribus, und allen andern Herrlichseiten, prätensionen, präminenzen und Vortheilen dieses fürstlichen Hauses und köndte mit recht genennet werden Mémoires secrets des droits de la maison. Dahin würden gehören extracta ber kanserl. Privilegien, Jurisdictionalia und Grenzstreittigkeiten mit denen benachbarten, Relationes ber am kanserlichen Hofraht und in Camera habenden Processen, auch vergleiche und Transactionen und was bergleichen mehr etwa.

vail, et qu'il s'élève différentes discussions de juridiction et des doutes à l'égard de ces questions, le meilleur moyen, il me semble, pour remédier à ce mal, c'est de publier non-seulement pour nous, mais pour la postérité, un *Corpus Brunsvico-Lunebergicum Ernestinum Augustum*, et cela nous acquerrait une gloire immortelle.

§ 10. Mais pour qu'une œuvre pareille servit véritablement au bien général, il faudrait en détacher une partie, qui ne contiendrait que les droits, priviléges, règles et honneurs, et toules sortes de titres, prétentions, prééminences, avantages accordés à la maison princière, et on pourrait, à juste titre, appeler cette partie: Mémoires secrets des droits de la maison. On y ajouterait des extraits des priviléges impériaux, jurisdictionaliis et discussions avec les voisines, relatives aux limites du territoire, les relations des procès avec le conseil

- 11. So were auch nothig abzufassen eine kurze aber beutliche Historie bieses fürstlichen Hauses, welche überall mit genugsamen Documenten zu bestercken. Absonderlich aber weren alle dinge so sich in diesem seculo ben dem fürstl. Hause begeben, so viel muglich genau zu untersuchen und zu beschreiben und sonderlich ben denen novissimis zu insistiren, welche sich von Gerzog Georgens des isigen regierenden Fürsten herrn Vaters todt begeben, welches alles dann aus den Geheimen Rathsprotocollen, instructionen, relationen und dergleichen zu nehmen.
- 12. Es ist aber zu allen biesen bingen nicht besser zu gelangen, als burch solgendes mittel, daß man alle schrifften, so nicht allein im Archivo, sondern auch in allen Collegiis und bei den Aemtern sich besinden, inventiren, durchgehen und nach besindung ertrahiren lasse, auch inskunsstige eine gewisse weiße vorschreibe, dadurch alles in Ordnung bleiben könne. Dieses ist das große ar-

impérial de la cour et la chambre, les transactions et tout ce qui s'y rapporte.

- § 11. Il serait utile aussi d'avoir une histoire courte, vraie, mais exacte, de la maison princière, histoire dont les faits s'appuyeraient sur des documents reconnus. Mais en particulier on cherchera à décrire tous ceux qui se sont passés en ce siècle durant le règne de notre prince, on les approfondira, on insistera surtout sur les derniers, qui datent de la mort du duc George, père du prince régnant, et le tout se trouve dans les protocoles, les instructions et les relations des conseillers secrets.
- § 12. Mais le meilleur moyen pour arriver à ce but, c'est de rechercher tous les écrits, non pas seulement dans les archives, mais aussi dans les colléges, les baillages, en faire l'inventaire, les collectionner et les mettre en ordre. C'est

canum baburch man zu allen Dingen aufs schleunigste Nachricht kommen kan, Bu welchem enbe bann eine gewisse Person zum Ober Archivario zu benennen, welche bieses alles vollstrecken könne.

- 13. Beilen aber alle biese besindtliche Briesschafften nicht gnug umb ein vollkommenes Breviarium Ducatus zu haben, so were noch übrig, daß allen denen jenigen so in Aemtern sizen sie mögen auch beschaffen senn wie sie wollen, andesohlen wurde, eine vollkommene relation von dem so ihm anvertrauet einzuschicken, und dabei zu fügen was sie daben verlangen oder zu verbessern, zu erinnern zu haben vermeinen. Aus welchen ihren Relationen hernach ohngevähr andere Puncta zu entwerssen, darüber sie ferner nach gelegenheit, so mund- als schrisstlich, zu vernehmen. Da auch privati oder diesenigen so Bemahlen in Aemtern gewesen eines oder das andere vorzutragen hätten, weren sie damit gnädig zu hören.
- 14. Dieweilen unter bes hochfeligen herrn papieren fehr viel importante und curiofe binge fich finden muffen,

là le grand arcane qui nous donne de la manière la plus avantageuse la clef de toutes choses. Il faut donc adjoindre à l'archiviste en chef une personne capable de ce travail.

- § 13. Tous ces papiers ne suffisent pas pour former un complet Breviaire du Duché, il faut encore enjoindre à toutes les autorités quelles qu'elles soient d'envoyer une relation exacte de ce qui leur est confié, en ajoutant ce qu'ils désirent de plus et les améliorations à faire. Ces relations feraient naître d'autres projets dont, l'occasion étant venue, on s'occuperait, soit verbalement, soit par écrit. Et comme des particuliers pourraient aussi avoir des propositions à faire, on les écouterait gracieusement.
- § 14. Comme dans les papiers de feu notre mattre doivent se trouver une foule de choses importantes et curieuses,

bie er mit großen Kosten an sich bracht welche zu verbeserung ber commercien und manufacturen bienen und also dem Lande zu Nutz gereichen können, als in specie das eisenwerk betr., andere seculorum magis curiosorum zu geschweigen, so ware mein unmaszüblicher vorschlag, daß eine Person, so umb solche dinge einige wissenschafft hat, zu beren untersuchung deputieret und was darinn eurios und nütlich, wie in dergleichen sellen brauchlich in die Fürstl. Bibliothec gebracht und daselbst in einem verschlossenen Schranck bewahrt wurde.

15. Dieweilen die Rloster-Intraden zu besoldungen der geistlichen, prosessoren und schuldiener auch stipendien und andern piis causis verwendet werden, und aber
solche mit denen studien allerdings cohäriren, und zu
deren beförderung gemeiniglich gerichtet senn, so were an
den, ob nicht die Rlostersachen, so sonst in dem geheimen
Rath ein secretarius verwaltet, demjenigen so die Bibliothec, Runstcammer, Laboratorium, Inpographie,
censorum librorum und alles bergleichen under seiner

qu'il s'est procurées à grands frais et qui devaient servir à l'amélioration du commerce et des manufactures, et qui peuvent, par conséquent, servir au pays, spécialement pour les fers et les forges, sans parler d'autres curiosités tirées des siècles passés, mon opinion serait qu'une personne ayant quelque connaissance de ces choses, devrait être chargée de faire déposer à la bibliothèque tout ce qui serait utile et curieux, en l'enfermant dans une armoire.

§ 15. Comme les revenus des cloîtres sont appliqués à la solde des ecclésiastiques, professeurs, serviteurs des écoles, traitements et autres causes pieuses, mais ont un rapport avec ces études et sont dirigés vers ce but, il serait utile de voir si, sous le rapport des affaires de couvents, on ne nommerait pas dans le conseil secret un secrétaire auquel on confierait

birection hat, zugleich anzuvertrauen, bamit er allen biesen bingen mit mehrern nachbruck vorstehen, baraus reseriren und pecunia studiorum cum ipsis studiis combiniren könne.

la direction de la bibliothèque, du musée d'art, du laboratoire, de la typographie, de la censure des livres, etc., afin d'y veiller et de faire en sorte de combiner les ressources des études avec les études elles-mêmes.

## Semestria Literaria.

Es follen gewiffe

#### SEMESTRIA LITERARIA

alle Francfurter Meßen gedruckt werden, bestehend etwa in zwen bis dren banden in quarto, sast auf den Schlag des Diarii Europæi. Darinn soll (1°) und zuvörderst kommen ein bericht von allerhand Erfindungen, bedencken, anmerckungen und andern schöhnen nüzlichen und neuen gedancken, so deren Autores dem gemeinen besten mittheilen, aber eben deswegen kein ganz buch schreiben, sondern sich der bequemlichkeit dieses werds bedienen wollen.

## SEMESTRIA LITERARIA.

A chaque foire de Francfort on fera imprimer des Semestria literaria, comportant de trois à quatre volumes inquarto, dans le genre à peu près du Diarium europæum. On y fera entrer:

1° et en première ligne: Un compte rendu de toutes sortes d'inventions, projets, observations et autres idées intéressantes, nouvelles et utiles, que leurs auteurs communiquent en vue du bien général, mais dont par la même raison ils ne sauraient compose un livre proprement dit, parce qu'ils préfèrent profiter d'un recueil de ce genre.

- 2. Daben soll gefüget werden ein bericht der neu heraus fommenden bücher, samt einem solchen auszug des kerns, daß daraus die rechte guthe des buchs, was vornehmlich darin vor andern geleistet und wozu es am besten zu gebrauchen, erscheine. Daben man sich dann sonderlich desseliesen wird recht gelehrten leuten, welche nügliche werde vorhaben und osst seine gnugsame gelegenheit zum verlag sinden, bester maßen zu beförderung ihres guthen vorhabens, an die hand zu gehen und gleichsam ein Bureau d'Adresse général des gens de lettres mit der zeit auszurichten.
- 3. Und damit vermittelft dieses auszuges oder Excerptorum man endtlich zu einem vollständigen opere Photiano (wiewohl dieses vollsommener als Photius vorgehabt) auch zu gnugsamer nachricht und rechten tern des ganzen bucherwesens gelangen moge, So will man zugleich iedesmahl etliche der besten von denjenigen buchern,
- 2. On y ajoutera un compte rendu des ouvrages nouvellement publiés, avec un extrait rédigé de telle manière qu'il fasse ressortir la valeur réelle du livre, en quoi il a de l'importance, et quelle peut être l'utilité de son contenu. En même temps, on s'empressera de venir en aide à des gens vraiment instruits, qui ont en portefeuille des œuvres recommandables, mais n'ont pas l'occasion de les faire imprimer; on donnera à leurs bonnes idées le moyen de se produire; puis, avec le temps on érigera un Bureau d'adresse général des gens de lettres.
- 3. Et pour qu'au moyen de cet extrait ou Excerptorum on atteigne à une œuvre photienne (Opus photianum) quoiqu'ici il s'agisse d'une entreprise plus complète que celle projetée par Photius; afin aussi d'obtenir un compte rendu suffisant, une sorte de quintessence de tout ce qu'il y a en

fo bereits vor zeiten in brud fommen, nachhohlen und gleichmäßigen bericht bavon (famt auszug ber ferns baraus) erstatten und alfo allmahlig in wenig jahren perhoffentlich bies so lange gewünschte werd, bes General-Extracts, ober Bibliothecæ universalis contractæ and Repertorii, ubi omnium materiarum sedes, vel minorum optime tractentur indicare possit samt notitia rei librariæ, et Historia rei literariæ totius, ju ende bringen, Welches mahrlich hohe zeit, weilen Die gahl ber bucher bergeftalt fich hauffet, baff, wenn man noch lange verziehet, ein folches werd enbtlich desperat und gleichsam unmöglich werben burffte; baraus nichts andres als eine gangliche verwirrung, ja verachtung aller gelehrfamkeit, ja enbtlich die alte barbaries wieder entstehen burffte, weilen in folder unfaglichen menge bas beste vor bem schlechten und geringen nicht mehr wird ju erfennen und ju finden fenn.

matière de librairie, on aura soin de se mettre en quête des ouvrages dès leur impression, et d'en rendre aussitôt compte (d'en donner aussi un extrait) de telle sorte qu'on puisse mener à bonne fin, en peu d'années, l'œuvre si désirée: l'Extrait général ou Bibliothèque universelle résumée (Bibliothècæ universalis contractæ) et un répertoire pouvant indiquer les endroits où toutes matières sont traitées (Repertorium, ubi omnium materiarum sedes vel minorum optime tractentur), avec une notice des affaires de librairie et l'histoire de toutes les choses littéraires (notitia rei librariæ et historia rei literariæ totius). Sans doute une entreprise de ce genre veut du temps, à cause de l'accumulation des ouvrages. Mais si l'on diffère encore, elle finira par être désespérée, presque impossible, et alors il en résultera la confusion, le mépris de toute érudition, enfin le retour de

- 4. Weilen auch viele noch nie in Druck gebrachte alte codices die gleichwohl von wichtigkeit, auch sonst von vortressichen leuten hinterlassene Manuscripta, als Epistolæ, dissertationes posthumæ, opera assecta, schedæ sparsæ und andere cimelia literaria vorhanden; auch einige sleine aber sehr considerable bucher, sonberlich veterum (quales multi ab Aldis, Turnebo, Stephanis editi) ganz rar worden und dergestalt verschwunden, daß sie an guthe und raritæt sast den manuscriptis gleich zu achten, will man dergleichen in Appendice semestrium je zu zeiten bensugen und dadurch in einem solchen opere nüzliche monumenta vor untergang bewahren oder wieder erwecken.
- 5. Dieweilen aber ungeacht der großen übermachten menge der bucher, dennoch (welches mancher kaum glauben wurde und doch alzu wahr) das gröste und beste theil menschlicher wiffenschafft und Erfahrenheit noch nicht in

l'antique barbarie, par cette raison que, parmi cette quantité innombrable de livres, il ne sera plus possible de distinguer le bon du mauvais ou de l'inférieur.

4. Et comme il existe encore d'anciens et nombreux ouvrages également des plus importants, ainsi que des manuscrits, tels que lettres, dissertations posthumes, écrits spéciaux ou épars et d'autres trésors littéraires, laissés par des hommes éminents, comme aussi quelques petits écrits, mais considérables, surtout émanés des anciens (et tels qu'il y en a eu d'édités en assez grand nombre par les Aldes, Turnèbe et les Estiennes), devenus très-rares et la plupart disparus, à tel point que pour la rareté et le mérite, on les peut estimer presque à l'égal des manuscrits, on devra les ajouter à l'appendice des Semestria, et par là, dans une collection de ce genre, préserver de la destruction de précieux monuments ou du moins les ressusciter.

bucher bracht, will man fich fonderlich befleißen, daß folder mangel erfezet und gelehrte leute die luden gu erfullen und liebeschriebene Dinge hervor zu geben, als alte zu wiederhohlen, gelegenheit und anlaß geben werden. Bu bem enbe follen ie ju zeiten genaue befchreibungen allerhand wo nicht gang neuen, boch fonft nicht iebermann befandter curioser, nuglichen und noch nicht gnugfam in buchern fich finbenber funfte, wiffenfchafften, reifen, begebenheiten, stratagematum, friege- und friedens- Actiones, rechte, gewohnheiten, funststude, Antiquitæten, naturlicher und fünstlicher raritæten, und Cabineten frauter, thiere, instrumenten, machinen, funftspiele und vornehmlich ganger professionen handthierungen. fregen und andrer funft- oder handwerde entweder benen semestrabus bengebracht ober fouft baburch veranlaffet merben.

- 6. Über diese Semestria Literaria sollen sehr voll-
- 5. Puisque, malgré l'innombrable quantité d'ouvrages, bonne partie (on le croira, à peine) de l'humaine science et expérience ne se trouve pas encore dans les livres, il convient de faire en sorte que cette insuffisance puisse cesser; que des gens érudits trouvent l'occasion de combler ces lacunes, de produire des choses non écrites encore, plutôt que des choses surannées. On annexera à cet effet aux Semestria ou bien on fournira l'occasion d'y annexer des descriptions d'arts, de science, de voyages, d'aventures, de stratagèmes, d'actions de guerre et de paix, de droits, d'habitudes, d'œuvres d'art, d'antiquités, de raretés naturelles ou artificielles, de plantes de serres, d'animaux, d'instruments, de machines, de jeux d'adresse, de travaux de toutes les professions, d'opérations des arts libéraux et autres, en un mot, des descriptions exactes et produites en leur temps, de

tommen particular und General- Register gemacht werben und erlangen wir baburch mit ber zeit ein rechtes ærarium publicum eruditionis ober schaffammer menschlicher wissenschafft, samt einem inventario baburch alles in richtigfeit und ordnung geftellet, ju nothigem gebrauch iedesmahl an die hand bracht, unterfuchet und mit einem worth genuget werben tonne. Dahingegen ben gegenwärtiger verwirrung wir menfchen felbst nicht miffen mas wir haben, jum öfftern gethane arbeit noch eins pornehmen, auch über mangel clagen, ba boch oft überfluß vorhanden und nichts als bie ordnung, bereit= schafft und anstalt mangelt, welches sowohl in ber iurisprudenz auch politicis und militaribus, als sonderlich in ber hochft nothigen wiffenschafft ber Urgnen, wie mit fo vieler menschen verluft und schaden erfahren. Sind alfo einem taufman gleich, ber gwar einen großen handel führte, aber teine bucher hielte. Wie bann ein

choses, sinon absolument nouvelles, du moins non connues de tout le monde.

6. On devra tenir, de ces Semestria literaria, un catalogue particulier et général; et nous aurons ainsi, avec le temps, un véritable trésor public de l'érudition (ararium publicum eruditionis), le trésor de la science humaine avec son inventaire, de manière à ce que, tout une fois bien classé, on l'ait sous la main, on puisse le chercher, en un mot l'utiliser. Dans la confusion actuelle, nous autres humains, nous ne savons pas ce que nous possédons; le plus souvent nous faisons ce qui a déjà été fait; nous nous plaignons aussi de lacunes là où souvent il y a surabondance; il ne manque que l'ordre, l'accessibilité, la disposition, comme on en a eu 'expérience si chèrement payée dans la Jurisprudence, la politique, les affaires de guerre et particulièrement dans

richtiges inventarium fast der gemeine hauptmangel, so in den meisten publicis et privatis negotiis sowohl als studiis, sich spühren läst.

7. Durch einrichtung und fortsetzung dieser semestrium, und wann dergestalt in wenig jahren sast alle die besten bücher der welt durchgangen, auch durch beschreibung aller sacultæten, fünste und prosessionen, gleichsam die ganze menschliche ersahrung zu papiere gebracht, wird endslich materi zusammengetragen und der grund geleget zu dem rechten haupt=Gedau Encyclopædiæ persectæ, daran inzwischen unter der hand zu arbeiten, in welcher die menschlichen gedanden oder Notiones zu resolviren und zu ordnen, alle hauptwahrheiten so aus der vernunsst sließen, demonstrative oder grundrichtig und nach mathematischer ordnung zu erweisen, wenn sie aber nur in præsumtion oder vermushung bestehen, bennoch den gradus probabilitatis davon zu demonstri-

la science la plus éminemment nécessaire, l'art de guérir. En quoi nous ressemblons au négociant qui ferait un commerce considérable, mais ne tiendrait pas ses livres. Un inventaire exact est presque toujours ce dont l'absence se fait sentir dans les affaires publiques et privées (negotia publica et privata) aussi bien que dans les études.

7. La création et la continuation de ces Semestria et l'examen en peu d'années de presque tous les meilleurs ouvrages, la description de tous les arts, facultés et professions, puis la consignation écrite de toute la science humaine, fourniront les matériaux et poseront les bases de l'éditice d'une Encyclopædia perfecta. On y mettra la main de manière à résoudre et coordonner les pensées et connaissances humaines, à établir démonstrativement ou radicalement dans l'ordre mathématique les vérités fondamen-

ren; was aber eigentlich Historisch und nicht aus ber vernunfft, sondern erfahrung ober anderer bericht ju nehmen, foll auch nach gewiffer ordnung fowohl ber Attributorum als Subjectorum und endtlich nach bem universali systemate cosmographico temporis et loci, eingerichtet mit erfahrung ober glaubwurdiger autoritæt behauptet und mit ausführlichen Regiftern versehen werden. Und weil umb furze willen in biefes werd nur die haupt-wahrheiten, als urfprung aller anbern tommen tonnen. Go muß vor allen bingen bie rechte logica ober Methodus cogitandi sive Ars inveniendi et judicandi, Analytica et combinatoria, recht ausaearbeitet und bengeordnet werben, als ein schluffel aller andern erfandtnuß und mahrheiten, welche wegen ibrer unenbtlichkeit und weil fie aus bem obigen vermittelft bieses Methodi und gemeinen naturlichen verftandes gnugfam ben begebenheit zu finden, in biefes werd weber tonnen noch follen einverleibet werben.

tales telles qu'elles découlent de la raison; puis, lorsqu'elles consisteront seulement dans des suppositions ou hypothèses, à en exposer les degrés de probabilité. Quant à ce qui a besoin d'être exposé historiquement, sinon rationnellement, d'après l'expérience ou autrement, on le classera dans un certain ordre d'attributs et de sujets, en un mot, dans le système cosmographique général de temps et de lieu, et l'on y adaptera des tables détaillées. Et comme en une œuvre de ce genre, et pour plus de rapidité, il n'y a que les vérités essentielles qui puissent y figurer comme sources de toutes les autres, il faut qu'avant tout, la vraie logique ou méthode de penser, en d'autres termes, la manière de trouver et de juger, analytique et combinatoire, soit parfaitement élaborée et disposée comme la clef des autres connaissances et vérités, qui, parce qu'elles sont infinies, qu'elles ressortent des vérités

8. Bu bieser Encyclopædie wird kommen ber Atlas universalis, ein werd von vortresslichen nuzen, bem menschlichen gemuth alles leicht und mit lust benzubringen vermittelst einer großen menge Taseln, siguren und wohlgemachter, auch ba nothig und nüzlich illuminirter zeichnungen oder abrise, bamit alles, so einigermaßen mit den augen gesasset und auf dem papier entworssen werden kan, durch das gesicht geschwinder und anmuthiger gleichsam spielend, und wie in einem blick, ohne umbschweiss der worthe durch das gesicht dem gemuth vorgebildet und krafstiger eingedruckt werden konne. Von welchem vorhaben ich anderwerts ein eignes bedenden versasset.

plus hautes, et que l'entendement naturel ainsi que cette méthode peuvent aisément les mettre en lumière, ne peuvent par cela même trouver place dans une telle œuvre.

8. A cette Encyclopédie devra être joint l'Atlas universel, travail d'une utilité incontestable, dressé de façon à donner toute lumière et tout agrément à l'esprit humain, au moyen d'un grand nombre de tables, de figures, et, là où besoin serait, de dessins illuminés ou plans, de manière que l'on puisse en quelque sorte tout embrasser du regard, et le consigner sur le papier; que cela puisse passer prestement et d'une façon attrayante, et sans le circuit des paroles, des yeux dans l'esprit, et s'y imprimer.

## Der ältere Entwurf.

#### SEMESTRIA LITERARIA.

Sollen alle Francfurter messen herauskommen und etwa mit ihren anhängen in zwei bis bren banben in 4° betteben, fast auf beu Schlag bes Diarii Europæi.

Sedesmahl foll sich zu forderst finden ein Bericht neuer erfindungen, anmerkungen, Entwerffungen, vorschläge und andrer schöhner, ueuer und nüzlicher gedanden in aller art Studien.

Ferner ein ternbericht ber neuen heraustommenben buder, famt einem gleichmäßigen ternbericht und Aus-

#### L'ANCIEN PROJET.

Les Semestria literaria devront parattre à toutes les foires de Francfort et comporter, dans les commencements, deux ou trois tomes in-4° presque dans le format du Diarium europæum.

Il devra y avoir chaque fois, et avant tout, un compte rendu des découvertes nouvelles, observations, projets et autres idées belles, neuves et utiles dans toutes sortes d'études. jug etlicher nachgeholten vortreslichen, bereits vor diesen berausgegangenen Schrifften. Damit man dadurch almählig zu einer rechten auweisung der ganzen gelehrsamfeit und bücherwesens oder opere universali photiano vel potius multo præstantiori komme und die sedes materiarum, wo nehmlich iede Materi am besten ansgeschret, ja selbst den kern daraus in bereitschafft babe.

Samt einem anhang, barinn einige noch ungebruckte alte Codices ober sonst treslicher leute Manuscipta von wichtigkeit und bergleichen Cimelia Literaria; auch sonberlich kleine verlohrne büchlein, so den Manuscriptis an guthe und raritæt fast gleich zu achten, herausgegeben und in diesem großen werd vor untergang erhalten werden. Es sollen auch von zeiten zu zeiten genaue beschreibungen gewisser, wo nicht ganz neuer doch curioser und noch nicht genugsam beschriebener kunfte,

Ensuite un extrait succinct des livres nouvellement parus, avec un autre extrait des meilleurs écrits qui auraient paru avant ceux-là, afin que l'on puisse arriver successivement, par là, à une véritable indication de tout le domaine de l'érudition et de la science des livres, à une sorte d'œuvre photienne universelle (opere universali photiano) ou plutôt à une œuvre supérieure (vel potius multo præstantiori) et avoir ainsi à sa portée le lieu des matières, celui où chacune d'elles est le mieux indiquée.

Avec cela un appendice où d'anciens ouvrages non encore imprimés, ou d'autres manuscrits importants d'écrivains remarquables, enfin des cimelia literaria (trésors littéraires) du même genre, puis de petits livres qui sans cela seraient perdus, et presque aussi précieux et rares que des manuscrits, puissent être conservés et préservés de la destruction:

wiffenschaften, raritæten, inventionen, Machinen und ganzer professionen sammt ben figuren bengefüget werben.

Über diese Semestria Literaria sollen sehr vollsommene vielsältige particular- und general-Register gemacht werden. Und erlangen wir dadurch mit der zeit ein rechtes Aerarium publicum oder Schas-Cammer menschlicher wissenschaft, samt einem inventario, daburch alles in richtigkeit und ordnung gestellet, zu nöthigem gebrauch jedesmahl an die hand gebracht, unstersucht, und mit einem worth, genüzet werden kan. Da hingegen den gegenwärtiger verwirrung wir menschen selbst nicht wissen was wir haben, zum öfftern gethane arbeit noch eins vornehmeu, auch über mangel klagen, da doch offt übersluß vorhanden und nichts als ordnung, bereitschafft und anstalt mangelt. Welches son-berlich in der höchstnöchigen wissenschaft der arzuen wir

De temps à autre aussi, on y joindra, avec les figures, d'exactes descriptions de certains arts, sciences, raretés, inventions, machines de toutes professions, le tout, sinon absolument nouveau, au moins fort curieux.

On dressera de ces Semestria literaria des tables complètes et multiples, générales et particulières. Ainsi obtiendrons-nous avec le temps un véritable trésor public (ærarium publicum) de la science humaine, avec un inventaire, qui permettra de tout mettre en ordre, tout mettre sous la main, tout rechercher et en un mot tout utiliser.

Car, en présence de la confusion actuelle, nous ne savons pas, nous autres hommes, ce que nous possédons, et le plus souvent nous nous livrons à un travail déjà fait, nous nous plaignons même d'éprouver des lacunes, alors que souvent il y a surabondance et qu'il ne manque

mit so vieler menschen verlust und Schaben erfahren. Sind also einem taufman gleich, der zwar einen großen handel führete, aber teine bucher hielte. Wie dann ein richtiges inventarium fast der gemeine hauptmangel, so in den meisten publicis et privatis, negotiis sowohl als studiis sich spuhren laßet.

Durch verfertigung dieser Semestrium, und wann man dergestalt in wenig jahren fast alle die besten bücher der welt durchgangen, auch durch beschreibung aller fünste und prosessionen gleichsam die ganze menschliche erfahrung zu papier gebracht.

9. Wenn bieses also zu wert gerichtet, so ist nichts andres übrig zu möglichster beförderung menschlichen verstandes durch natürliche mittel, als daß die hohe obrigkeit zu fleißiger aufzeichnung aller sich begebenden merchwürdigen und nüzlichen dinge, untersuchung der natur, erziehung ber jugend, ermunterung der gemü-

que l'ordre, le classement et l'accessibilité, une expérience que nous avons faite dans la science la plus essentielle, la médecine, et que nous avons payée en hommes et en d'autres pertes.

En quoi nous ressemblons au négociant qui ferait des affaires considérables, mais ne tiendrait pas ses livres. C'est que, dans la plupart des affaires publiques et privées aussi bien que dans les études, l'absence d'inventaire est le grand et commun défaut, qui se fait le plus sentir.

L'achèvement de ces Semestria et l'examen en peu d'années des meilleurs ouvrages de l'univers, enfin la description de tous arts et professions, coucheront en quelque sorte sur le papier toute l'expérience humaine.

9. Une fois cette œuvre menée à bonne fin, il n'y aura plus, pour hâter le plus possible, par des moyens naturels, l'essor de l'intelligence humaine, qu'à obtenir que ther vermittelst ruhms und belohnung, und benschaffung aller lernungsmittel guthe austalt mache, welches sonberlich ben Schulen, Universitæten, Academien, Collegiis und Societæten, Orben, Observatoriis, Laboratoriis, Bergwerden, Werchtatten, Bibliotheken,
Cabinet und funst – oder raritæten-Cammern, garten,
Thiergarten und sischerenen, Beughäusern und hospitalen
und andern dergleichen sundgruben menschlicher wissenschafft, leicht zu thun und hoch vonnöthen. Was nun
dergestalt durch sleiß und glud täglich entdeckt wurde,
könnte in die Semestria gebracht und endtlich dermahleins in der Encyclopædiam auch an seinen orth eingetragen werden.

10. Ich kann, nachdem ich von langer Zeit hehr auf viel mittel gedacht, dadurch den wahren studien und nuz-lichen wissenschafft aufs nachdrücklichste zu helffen senn mochte, keines, so leichter und schleuniger und von

l'autorité supérieure, par des établissements appropriés à cet effet, sasse noter toutes choses utiles et remarquables existantes, étudier la nature, élever la jeunesse, encourager les esprits par des récompenses honorisques et autres, ensin, procurer tous les moyens d'enseignement, ce qui ne peut avoir lieu que par des écoles, des universités, des académies, des colléges, des sociétés, des ordres, des observatoires, des laboratoires, des usines, des ateliers, des bibliothèques, des musées d'art ou de curiosités, des jardins ordinaires et zoologiques des réservoirs, des arsenaux, des hôpitaux, ensin telles autres mines de la science humaine. Or ce que le travail et un heureux hasard feraient découvrir de la sorte pourrait être utilisé dans les Semestria et ensin inséré quelque jour à son endroit dans l'Encyclopédie.

10. Après avoir longtemps médité sur les moyens les plus efficaces de venir en aide aux études sérieuses et utiles, je

Privat-Perfonen ohne weitlaufftigfeit und fonder magnuf beffer ju werd ju ftellen, finden tonnen. Bergleichlich, benn gleich wie berge mit forben enbtlich burch wieberhohlte arbeit zu versczen, also fann auch das grofte merd, wenn es wie hier in viel jahre und menfchen vertheilet wird, endtlich gehoben werben. Solte auch in diesem seculo dief nicht gur pollfommenbeit bracht werden konnen; so wird boch die posteritæt unfere Borforge ber unfterblichfeit murbig erfennen, baf wir nehmlich unfre Schulbigfeit nicht langer verschoben, fonbern enbelich einmahl zum werde gegriffen und folches in folden gang gebracht, daß es fich enbtlich felbft wird burch feinen eignen lauff vollenden tonnen. Gleichwohl aber mochte ich wunschen, daß wir felbft unfrer arbeit ausgang erleben, und bie fruchte ber baume fo mir pflangen, genieffen mochten. Welches auch wohl gefchen tonnte, wenn hohe Personen nicht nur des menschlichen ge-

n'en trouve pas de plus rapidement ni de plus aisément praticables et que des personnes même privées puissent appliquer avec moins de difficultés ni moins d'hésitation. Et, pour faire une comparaison, de même que des travaux incessants peuvent aplanir des montagnes, de même l'œuvre la plus considérable, distribuée entre nombre d'hommes et d'années, peut enfin être accomplie. Dût une entreprise de ce genre ne point se réaliser en ce siècle, la postérité jugera digne de mémoire cette sollicitude qui fait que nous n'ajournons pas notre dette, mais bien que nous avons enfin mis la main à l'œuvre et imprimé une direction telle qu'il n'y a plus qu'à la laisser se développer toute seule. Néanmoins je voudrais qu'il nous fût donné de vivre assez pour voir ce résultat, et qu'ayant planté les arbres nous en pussions cueillir les fruits. Et c'est ce qui pourrait arriver si telles personnes qui se préoccupent de l'espèce humaine songeaient aussi à leurs schlechts, fonbern auch ihre und ber ihrigen eigne angelegenheiten, wohlfarth, wohlftand, gefundheit, bequemligfeit und luft, gnugfam bebenden mochten. Denn einmahl gewiß, daß unzehlich viel menschen offtmahls ben leben und gefundheit, ben glud, mohlftand und guthen manbel zu erhalten, wenn man die in handen habenbe mittel, nachricht, fraffte und gaben gottes recht brauchen, und zu unfrer eignen gludfeligfeit beständige folufe faffen, auch folche unverbruchlich volftreden wolte. Bon welchen allen bann viel zu erinnern were. 3ch folieffe. bas thorlich, nur ftein und falf zu einem haus benfchaffen, foldes aber nimmer ausbauen, fonbern beffen vollendung ben nachkommen überlaffen und unterbeffen unterm fregen himmel wohnen, wenn man boch felbft burch guthe anftalt ben feinem leben ben bau vollführen und bewohnen fonnte. Rann es aber je nicht fenn und ift unfer seculum noch nicht bagu verfeben, ober find mir

propres affaires, leurs propres bien-être, santé, plaisiret avantage. Puisque aussi bien on pourrait conserver à un nombre incalculable d'hommes la vie, la santé, le bonheur, le bienêtre et la plus heureuse allure, si l'on savait mettre judicieusement à profit les moyens que l'on a sous la main, les renseignements, les forces et les dons du ciel, enfin, si nous prenions l'inébranlable résolution de les appliquer en vue de notre bonheur. Il y aurait beaucoup à dire encore làdessus. Je conclus qu'il y aurait sottise à amasser les pierres et la chaux nécessaires à la construction de l'édifice pour le laisser inachevé, ou commettre ce soin aux descendants, en se condamnant à vivre à la belle étoile, quand on pourrait, en s'y prenant bien, et de son vivant, édifier le bâtiment et l'habiter. Mais, si cela ne peut se réaliser et que notre siècle ne soit pas en mesure, ou bien si nous ne sommes pas dignes de ce parfait bonheur, encore devielmehr tieses volltommenern Glüds nicht werth, so wollen wir unterbessen thun was in unserm vermögen, uns badurch vor Gott und der nachwelt außer verantwortung sezen und gleichwohl erwarten, ob nicht Gott hohe ober auch wohl andere Personen zu seiner Shre und gemeinen besten erweden möchte, die durch beihülste, stiftungen oder mitarbeit ein so wohlgemeintes vorhaben, daran gewis ein großes theil menschlicher vergnügungen hängen wurde, wenn ein jeder mensch alles, was andre meuschen hauptsächlich wissen, in einem kurzen begriff ordentlich zu sinden hätte, frässtiglich befördern können und wollen.

vons-nous faire ce qui est en notre pouvoir, dégager notre responsabilité devant Dieu et la postérité, puis attendre que la Providence veuille bien, pour son honneur et le bien-être général, susciter d'éminents personnages ou autres, qui veuillent et puissent encourager, par des allocations, des fondations ou une collaboration, une entreprise à laquelle se rattacherait certainement bonne partie des puissances humaines, une fois qu'un individu pourrait trouver résumé tout ce que d'autres hommes savent parfaitement.

#### LEIBNITIUS PAULLINO.

# Nobilissime, Excellentissime, Experientissime Vir, Fautor honoratissime.

Quantum conspecta manu tua gavisus sum, tantum indolui nuntio morbi quem tamen spero nunc divino munere discussum, teque nobis ac Reipublicæ redditum a malo liberum et pristino vigore fruentem. Quod ex animo a me optari facile fidem habebis,

De rebus ad Historiam Germaniæ pertinentibus quas vel ipse elaborasti, vel suppeditare per amicos potes, scito locutum me cum viris insignibus hujus studii amantibus intelligentibusque quibus et binas tuas ostendi; visum est facturum te opere pretium, si ad nos aliquando excurras, allatis tecum manuscriptis tuis aliisve id genus-notitiis historicis. De sumtibus itineris, quod atqui non magnum est, poteris securus esse, et alioqui non pænitebit venisse. Nec tamen necesse est, ut itineris causa noscatur ubi nihil refert; possunt Lipsienses nundinæ, potest alia occasio obtentui sumi. Si consilium placet, significabis mihi in tempore, ut melius omnia constitui possint. Præter cætera tua, gratum erit integras quoque videre Insulani et Amelungii schedas. Si ante adventum ad nos in transitu apud Sagittarium aliosque studii hujus amantes inviseres, quos tibi objiceret via poterit fortasse in nonnullis melius satisfacere curiositati nostræ, sub prætextu tuæ. Ubi ad celeberr.

Pregizerum scribes, repete, quæso, testationes cultus mei, nuperis literis a me tibi significatas. Mirifice placetindex operum ejus moliminumque. Roga, quæso, amabo, ut si quæ occurrunt, quæ res illustrent Guelforum nostrorum, qui in Suevia Bavariæ degebant et Altorfii non procul a Podomico lacu pariter atque inter Lycum et Ambronem ditiones habebant, ea nobis communicare velis. Intricata satis eorum gencalogia est, quam exhibet monachus Wingartensis. Si qua etiam diplomata occurrant in quibus mentio primorum ac secundorum (id est nostrorum Guelforum), præsertim si qua ab ipsismet fuit data, præfer. Ea quæ Hundius Genoldusque publici juris fecere, eorum gratissimum judicium erit, nec sine grata commemoratione accipiendum. Constat Guelphum Ducem Henrici Leonis consobrinum magnas in Suevia ditiones habuisse, quas post obitum ejus imperator credo emtionis titulo sibi vindicavit; sed postea extincta Suevorum imperatorum familia varie sparsa videntur. Earum rerum seriem paulo exactius nosse, non exiguo Historiæ nostræ ornamento esse posset. Nec quisquam D. Pergizero melius hic opem ferat. Quis ille Dn. Krebs qui amplissimum volumen diplomatum et Eginhartum notis illustratum pollicetur? An Dn. Crofin. Historiæ Frid. II intentus? Nomen ejus qui Philippum magnanimum Guilielmum sapientem putat, non satis lego. Si quando indiculus insigniorum virorum collegio imperiali historico manus admoventium ad te redibit, quæso, fac me participem. Dn. Zolmannus, Gothanus consiliarius, qui nuper apud nos fuit nuntius Bernardi Saxoniæ ducis, quem Barbarossa Leoni opposuit, nummum penes se esse dixit vel eo memorabilem quod in eo pariter est insigne Ascanii Trabesii, sed tamen sine rutaceo serto. Speramus ectypum. Spæ quoque (fortasse cum duo D. a Zechio consiliario Vinariensi) videtur, in Lavenburgica controversia laborare, cujus discussio Historiæ multam lucem afferet.

Litteræ tuæ ac novissimæ, aliud sigillum præferunt quam priores, quæ res mihi scrupulum movit. Itaque sigillum novissimum tibi mitto, nescio an Dr. Lucæ quo casu cessat sollicitudo. Has litteras ut jussisti ad Dr. Lucæ concionatorem Aulicum Casselanum mitterem, viro doctissimo communes futuras, nisi quorundam hic mentionem fecissem; sub initium, quæ fortasse præstat ad te solum pervenire alias per illum scribam. Quod superest, vale diu et integre, ac me ut facis ama.

Dabam Hannovriæ, 26 Febr. 1691.

Cultor obsequentissimus
GOTFRIDUS GUILIELMUS LEIBNITIUS.

#### LEIBNITIUS PAULLINO.

## Nobilissime et Experientissime Vir, Fautor honoratissime!

Quanto gratiores mihi fuere literæ tuæ humanitatem simul eruditionemque spirantes, tanto gravius tali, quæ mihi antea destinasse narras nescio quo fato intercessisse. Nam ubi accepissem, profecto alienissimus essem a Gratiis, si pro insigni et publico benevolentiæ tuæ testimonio nullas tibi gratias egissem. Ego quanquam in tua omnia curiose inquirere soleo quorum pretium didici, novissimum tamen opus tuum ex naturæ curiosorum lege adornatum, manus meas effugit, quod mihi post reditum distractissimo sola necessaria diligentius inspicere licuisset. Et licet opus haud dubie elegantissimum evolvissem, prætervidissem tamen nomen meum. neque enim tanto me dignor honore, at inter eos quæram quibus libri dedicantur. Itaque quæ causa facit ut majores gratias debeam, facit etiam ut facilius veniam sperem. Quam si impetravero tanto arctiore vinculo, me tibi adstrictum putabo, et in fortunæ beneficiis numerabo si qua mihi gratitudinis testandæ occasio offeratur. Multas etiam gratias debeo quod operum tuorum absolutorum indiculum aliquem mihi communicasti. Nihil in hoc studiorum genere majoris facio, quam quod tuis scriptis maxime simile est, id est ex fontibus haustum. Non subito quin multa tibi occurrerint, quibus res Brunsvicenses

illustrari possint. Talium si quod nobis indicium facies, præsertim si intersint quæ ad decus Serenissimæ Gentis pertinere videantur, haberem materiam prædicandi favorem tuum. Inter cetera desideramus argumenta quibus magis constabiliri possint quæ Cranzius aliique habent de Othonis ducis Bavariæ et ad Visurgim dynastæ, pariter ac Brunoncis atque Ecberti Brunsvicensium Dominorum originibus ad Othonianam stirpem referendis (a quibus petendum est Henrici Leonis maternum genus) deque horum allodio. Billingunorum quoque ditiones alicubi non satis noscimus. Videntur versus Albim potius dominati et tamen Henrici Sancti temporibus Bernardus alicubi se scribit ducem Westphalorum. Sic et Henricus mirabilis sator Grubenhagiorum alicubi se scribit principem Palatinatus Saxoniæ, nec satis nobis constat, unde illi hujus tituli occasio. Aliaque hujus modi subinde occurrunt, quæ a viro antiquitatis Germaniæ perito, qualem te inter primos esse constat, lucem accipere possint. Certe pagorum, comitatuum, marchionatuum, palatinatuum, ac ducatuum ipsorum in hac Saxonia limites et ut ita dicam Geographia quædam medii ævi magnopere desiderantur. Ego in Italia inveni locum sepulturæ Azonis marchionis et conjugis Cunigundis Guelphica. diplomataque liberorum Azonis, seu fratrum Guelphi ducis, unde non tantum connexionem utriusque Gentis Brunsvicensis et Estensis stabilivi sed et multa Estensium scriptorum παροράματα emendavi. Egregium aliquod opus tuum de rebus corbejiensibus in bibliotheca Augusta magna cum voluptate vidi. Nuper in Schattenii Historia Westphaliæ editum est di-

ploma quoddam Caroli M. ex archivo Corbejensi. id quin videris non dubito, et nosse velim an appensum sit sigillum aliquod ut Osnabrugensi. Speciem habet genuinitatis. Schastenius vero etiam alia illa defendit quibus adjecti sunt anni incarnationis; in quo ipsi assentiri nondum plane audeo. Ex duorum Corbejensium Insulani et Amelungii operibus ni fallor hactenus excerpta tantum edidisti: nondum ipsa opera integra quibus multa proba inesse non dubito. Gaudeo ex Te intelligere progressum annalium patriorum de quibus nihil certi acceperamus. Si Ludolphus noster propylæum præstruet, haud dubie magnificum erit. Optavi (et ipsi olim Viro insigni significare memini) uti scribatur Baroniano more, nec tam elegans et arguta dictio queratur, quam rerum pondus et fides atque huic faciendæ aptum et didacticum dicendi genus passim Autorum verbis interstinctum, cum alioqui in pluribus symbolum conferentibus styli æqualitas teneri non possit, probavit sententiam judicavitque ea ratione multis difficultatibus obviam iri. Non ignoras Varburgium in sua demonstratione historica satis voluminosa simile consilium agitasse, et profecto fecisse pretium operæ, etsi interdum in verbis Autorum recensendis videatur nimius. Multa autem ab eo tempore prodiere, quæ tunc latebant, multa jam edita vir egregius non viderat; itaque amplissima post ipsum scripturis materia relicta est, præterquam quod ultra seculum decimum non est progressus.

Remotiora illa secula præsertim quæ Carolina tempora prægrediuntur, sunt in potestate Erudito-

rum et minus habent cautionis; at in posterioribus, ubi nostris temporibus propius acceditur, Archivorum opes sollicitandæ erunt, et cura adhibenda ne quis Magnatum offendatur; itaque consulenda erunt scripta passim edita quibus jura Principum defendentur. Jus Serenissimæ Gentis Brunsvicensis in Lauenburgicas ditiones mox publico scripto orbi exponentur, viri magni opera, multis additis præclaris monumentis. Ingentes sese aperuere difficultates in deductione stirpis Anhaltinæ ex Bernardo Alberti Marchionis vulgo Ursi filio. Has indicabant nostri ipsi Anhaltini, si possunt superabunt. Ego quoque non pauca ex Italia attuli partim et in his oris conquiro quibus illustrari res nostrorum possint. Ita passim sylva cæditur in usum annalium Germaniæ. Multum debeo nobilissimo Pregizero quod mei meminit a tanto intervallo ex quo abruptum inter nos commercium est itineribus meis: quod vero de me scribere videtur magnificentius quam fert supellex nostra, benevolentiæ ejus imputo. Intelligo res Wurtembergicas studio ejus mirifice illustratas et nunc ex Te disco primum Germaniæ seculum a Christo nato suis curis vindicasse. Ita auspicatum erit opus, quod pulcherrima initia a Viro egregio habiturum dubitare non possum. Eum rogo a me data occasione officiosissime salutes, significesque nihil mihi gratius accidere potuisse nuntiata per Te mentione mei et me vicissim florente rerum ejus statu præclarisque consiliis intellectis gaudere. Qui alii humeros supponant moli Annalium aut peculiares Historias rerum patriarum parent, Tuo judicio lubentissime discam.

Quid Sagittarius nunc præter Thuringica agitet aut nuper dederit Academicis speciminibus, mihi non satis constat. Idem de Schurzsleischio dicere possum. Ambos scimus excellentem habere cognitionem Historiæ Patriæ. Sed super omnia me Tibi porro obligabis, si de Trais propriis præclaris molitionibus observationibusque dices uberius; satis enim certus sum, multa penes Te esse, quibus erudiri juxta cum aliis possim. Nec me quisquam est bene ficiorum agnoscentior. Quod superest, vale et save.

Dabam Hannoveræ, 14 Januar. 1691.

GOTFRIDUS GUILIELMUS LEIBNIZ.

A Monsieur
Monsieur Paulini
Médecin célèbre de S. A. S. de Saxe
Eisenach.

Franco Cassel. (Cigenhanbig v. Leibnig.)

D. LEIBNITII, CONSIL. HANOVERANI,

Consilium Viri cujusdam clarissimi collegio Historico Germanorum.

### Post cætera:

Atque hac occasione ad collegii historici consilium transeo. Quod, si recte exequi liceat, mihi sane mirifice probatur. Vidisti et notasti pro summa prudentia tua, quantis ea res difficultatibus laboret; non puto tamen insuperabiles esse, præsertim si per gradus ad summa contendamus. Itaque repeto quod coram dixi, doctissimos naturæ curiosos hac

in parte imitandos videri. Duplex illis institutum fuit, condere elaborata systemata, vel opera, et tamen præclaras quoque observationes interim miscellaneis voluminibus dare. Varia illi naturæ effecta speciesque inter collegas distribuerunt. Hic Cinnabarim, ille Chrysoccolam, alius Opium, quidam Gammaros, aliaque alii ex tribus naturæ regnis accurate describenda sibi sumserunt et magnam partem præstiterunt. Interim ne præclaræ multæ notitiæ perirent, quæ systemata hæc non commode ingredi vel expectare posse videbantur, placuit illis Ephemerides dare, omnium frugi rerum capaces. Quid vetat idem in Historia institutum servari? Diuturnæ et morosæ operæ est provinciæ alicujus aut seculi historiam perfectam dare. Dum igitur collegæ in his erunt, liceat quotidie materiam publicare, ipsismet collegis in progressu, totique Reipublicæ profuturam. Erunt enim, quibus diplomata, et chronica, et fragmenta sint ad manus, quæ aliis collegis lucem accendere possint, sed hoc non agnoscent semper. qui habent, ignari consequentiarum quas alius instituere potest in argumento versatior, nec licet circummissitare ad omnes, nisi typorum beneficio. Mihi certe non raro contigit agnoscere in diplomatibus quæ alii me oculatiores in illis non viderunt. Illud unum vereor, ne publicato collegio extranei sive invidia sive suspicione quadam et morositate, in communicandis monumentis, tardiores fiant. Itaque Cæsaris autoritate fateor et Principum favore opus foret. Denique multa adhuc deliberatione opus est, ne quemadmodum corvus Æsopicus, cantando prædam amittamus. Erunt enim, qui intellecto publicandi consilio rivos claudent. Velim igitur eos qui talia moliuntur, tuis omnia consiliis agere, neque præcipitare quidquam, ubi cum delicatissimis hominibus in Aulis, in Rebuspublicis, in Ecclesiis et Monasteriis negotium est. Nec inutile erit dicere, qui jam nomine dare sint parati, quæ ab ipsis spes, qui apparatus. Ego libenter symbolum conferam; habeo enim monumenta inedita non pauca, erunt alii me instructiores; sed consilia conferri et plura quam edita scheda comprehendi fas erat, de instituto aperiri bene animatis opus erit, quo intelligant, an in eo jam res sit, ut solida tanti ædificii fundamenta locari possint. Itaque antequam certi aliquid concludatur rogandi sunt qui nomina dare volent, ut circa propositas leges conditionesque monita sua atque cogitata communicare velint.

LEIBNIT. AD D. JOB. LUDOLFUM, S. CÆS. MAJ. CONSILIAR.

Dat. 2/12 Decemb. 1688.

Non satis dici potest, quam gratæ mihi fuerint literæ tuæ, tum quod recte valere te et mei magis quam mereor meminisse significarent, tum quod occasionem præberent erga te non minus quam doctissimos viros qui historiam patriam communi consilio illustrare aggrediuntur, ostendendi studium meum. Propositum eorum Imperiale Collegium Historicum fundandi uti nunc conceptum est Cæ-

sari non per me tantum, sed et per viros insignes accessum frequentem ad sacram ejus personam habentes commendatum est, placuitque. Præterea illustrissimus atque excellentissimus Imperii Procancellarius Dn. Comes de Königseck, ad cuius manus etiam ista pertinent, non obscure favet. Itaque rebus rite ordinatis protectio augusta et singularis Summi Principis benignitas erga præclara instituta omnia huic uni certe non deerit. Interea non dubito nomina daturos plures aut certe opem pollicitaturos. Amplissimus Nesselius (qui et ipse me suggerente rem Cæsari laudavit) pro usibus collegii optima pollicetur. Nam dubium nullum est, innumera ex Cæsarea bibliotheca erui posse unde historia patria ornetur. Ceterum deliberandum putaverim, utrum præstet Annales Germanicos scribi stylo quodam æquabiliter fluente, an potius distincto, quantum convenit, ipsis autorum contemporaneorum verbis et monumentis, quale in annalibus ecclesiasticis usus est Cardinalis Baronius. Atque huc ego potius inclinarem; aliud enim est scribi compendium aliquod elegans et floridum historiæ. aliud dari vastum corpus, quod non ideo elaboratur, ut tempori fallendo legatur, sed ut præsens actus thesaurum quendam relinquat posteritati, unde postea quivis secure fundamenta historiæ petere possit. Atque ita etiam tutius scribitur, certiusque ve-'. ritati litatur, et cum alioqui non omnes, inter quos distribuendus erit labor, et qui stylo valeant, hac scribendi methodo magis æquabuntur. Nolim tamen quicquam vel exactissimæ sententiæ tuæ, cui merito fasces deferunt omnes, vel aliorum doctissimorum virorum deliberationibus circa argumentum hoc mea qualicunque opinione præjudicari, quam submitto libens, etc.

#### LEIBNIT. AD JOB. LUDOLFUM.

Sub dat. Viennæ Austriæ, 10/20 Jan. 1689.

Quod ad Cæsaris sententiam attinet, de qua testem quæres, ita habeto: mihi tunc non amplius integrum suisse ex Sacratissimæ Majestatis suæ ore discere. quid videretur. Cum igitur tunc ægrotaret ex podagra Illustrissimus Dnus Comes de Königseck, Imperii Procancellarius, et forte reverendissimus atque illustrissimus Episcopus Neostadiensis, cum quo mihi aliqua dudum notitia intercesserat, in eo esset, ut adiret Cæsarem, scias, me offerendam Maximo · Principi impressam, quam miseras, instituti delineationem, ipsi commisisse. Fecit igitur e vestigio, et renunciavit, Cæsarem diserte satis testatum fuisse, pergratam sibi esse hanc ornandæ historiæ patriæ voluntatem. Porro cum Illustrissimo Procancellario, de quo etiam quæris, jam antea locutus eram ipse, et satis intellexi, favere illum pro summo judicio suo cum historicis investigationibus in universum, tum vero singulatim consilio huic condendi collegii historici Imperialis.

## Nobilissime, Excellentissime et Experientissime Vir ? Fautor Honoratissime!

Memini me posterioribus litteris Tuis ample respondere et nonnulla etiam in meis adjicere, de quibus sententiam Tuam expectabam, quod non ingrata fore confiderem.

Sed silentium Tuum facis, ut vel literis, vel Tuæ valetudini timeam. Hoc metu me ut liberes rogo, literas per ordinarium cursorem Cassellanum miseram.

Nunc præcepta ad D. Lucca Cassellis aulicum ut jubere visus et dirigo ut certior sim rectæ curationis.

Quod superest, vale et fave, Vir nobilissime.

Hannoveræ, 24 April. 1691.

Studiosissimus Tui G. G. LEIBNITIUS.

## Nobilissime et Experientissime Vir, Fautor Honoratissime.

Tandem binas Tuas accepi. Cur prior scio ad me pervenerit, in causa fuit absentia mea. Nam Guelfebytum excurreram indeque transieram Zellas. Interea is qui literas acceperat, me frustra quæsito, maluit reditum expectare quam literas domi meæ relinquere.

Tandem ex secundis Tuis intellexi adesse aliquid mihi destinatum et reversus obtinui.

Gratissima erant specimina eorum quæ nobis pans e penna Tua diplomatica; alia haud dubie futura
ab aliis quæ jam Guelphebytum olim reliquisti. Et
in universum quicquid talium vel ex Tua vel amicorum collectis suppeditare poteris, acceptum nobis erit futuris non ingratis. Itaque ad priora me
refero, ubi amplius exposui mentem.

Nuper inquisivi diligentius in Glossopetras, et quantum autopsia pariter et meditatione consequi possum, Columnæ potius ac Stenonio assentior quam doctissimo Reiskio nostro. Revisuntur et alia marina spol. Luneburgi et nuper quædam ex Conchyliorum genere vidi, affabre formata in nodorum formam quibus vestes astringuntur (Knopf).

Sed cum magna sit Tua non naturalis minus quam civilis Historiæ peritia, gratissimum erit intelligere quid sentias. Celeberrimi Pregizeri doctrinam magni faciunt omnes qui specimina videre et præclara rebus Suevicis illustrandis expectant. Optarim juvare nos possit circa res veterum Guelforum in Suevia, aliorum patrimonium constat Fridericum Barbarossam et Henricum VI sibi vindicasse, ipsi Guelfo seni et orbo soluta pecunia, sed sparsum postea ad quos venerit nosse non injucundum foret. Quicquid porro circa doctorum virorum studia et conatus tum Historicos tum et alios, innotescet, mihi quæso subinde communica, et fave.

Hannoveræ, 15. Junii 1691.

Studiosissimus

G. G. LEIBNITIUS.

## Nobilissime et Experientissime Vir! Fautor Honoratissime.

Ultra duos menses domo abfui, et vix ante binas septimanas sum reversus. Nam Guelfebyti et Bronsvigæ quæ agerentur fuere. Itaque rogo, ut moræ ignoscas.

Ob communicationem judicis diplomatum factam Tibi gratias ago nihilque gratius erit quam porro Tua alienaque historica nota atque observata Te judicante discere. Si quid nobis destinetur Cassellas oblata occasione mitti poterit, inde facile ad nos perveniet cum septimana inde Hanoveram stata lege proficiscens.

A celeberrimo Pregizero literas accepi indices eorum quæ hortatu Tuo circa Guelficas olim Sueviæ regiones et monumenta inquisivit. Rescribam quam primum, et gratias agam, nam eadem absentia differri officium fecit Zechii consiliarius Saxonici scriptum in causa Lauenburg., nec nos vidimus an typis editum sit, nosse velim quanquam suspicerem ad me coerceri. Nostrum sub prælo. Accepi tandem a D. Zallmanno promissos nummorum Bernardi Ascanii ectypos, sed postquam eos D. Tentzelius jam suis menstruis colloquiis inseruit.

Literas non ita pridem ab inclyto Ludolpho nostro accepi unde intelligent, absolutum cura rerum Æthiopicarum nunc fortiter Germanicis illustrandarum. Responde, et magnopere ad præclara Collegii Historici cæpta prosequenda sum hortatus; idem Tibi dictum velim inter primos, immo primo. Ego

et amici, si qua in re studia nostra juvare poterit, favorem conabimur demereri. Vale.

Dabam Hannoveræ, 16 Octobris. 1691.

Deditissimus
G. G. LEIBNITIUS.

### P. S.

His jam scriptis et mox mittendis Tuas accipio, ex quibus ut te bene valere judico, ita lætor. Cum celeberrimus Pregizerus sumtibus ducis iter ingressus sit, credo nostros erga ipsum aliqua ratione non aspernanda testaturos quam acceptus hic fuerit illius aulæ favor. Si nondum apud nos transiit Amplissimus Ludolphus, spero ut meæ litteræ ad eum perveniant. Intelligo ex Ed. Tenzeliano virum summæ doctrinæ cum ipso commercium colere et nuper aliquod de originibus linguarum Europæarum dedisse. Mirifice optarem plura de re nosse, ipsaque Bernardina, si liceret, adipisci. Nam et ego sæpe de his cogitatis Britannicis seu Aremoricis, multa Græca, Latina, Germanica notare licet. Nec mirum, neque enim ego dubito omnes istas linguas, non minus ac Slavonicam, ex eodem fonte fluxisse. Si quid nobis de modo Cassellas deferatur aliqua occasione, inde per ordinarium currum ad nos recte venire potest. Vale.

Hannoveræ, 26 Octob. 1691.

## Nobilisssime et Experientissime vir, Fautor honoratissime!

Non neglectu sed distractione paulo serius officium facio Tuisque amantissimis respondeo, quarum alias attulit Isenacensis juvenis qui apud Aulæ marescallum versatur, alteras attulit cursor publicus, cum præclaro Tuorum Corbejensium specimine. Æstimatur merito, nihil enim in hoc genere eruditius præstari possit. Cæterum illud in aurem, ut nos diplomatis, aliisque id genus monumentis summissis, si vacat adjuves. Sunt enim qui his imprimis delectantur, mihique daretur occasio inserviendi efficacius. Misisti aliquando indicem fasciculi rerum Germanicarum. Ejus contenta speraveramus. Sed et potes talia impetrare ab amicis, dissimulatis illis qui rogant. Memini me jam ante fusius de ea re scripsisse. Nec cures anxie utrum ad nos pertinere videantur quæ mittis, nam late fusa est curiositas nostra.

Typi Saxo-Luneburgici nostri aliquando sufflaminantur longis impedimentis. Urgentur tamen qua pote. Miror D. Winkelmannum non invenire chartam edendo tanti momenti operi quale est chronicon Hassiacum, dum interea tot alia minoris momenti prodeunt, atque ipse supposititias Pauli Apostoli epistolas ad Senecam et similia edere parat, ut Tibi scripsit. Orationem Fellerianam cum Tuis notis videre summæ voluptati erit. Non est quod D. Zolmannus nostros Typos timeat, et ipse recte dixit a se non timeri. Quin potius ipsi gratos fore

puto ut habeat in quo eruditionem et ingenium ostendat D. Zechio auxiliaturus, ut ait ipse.

Annalium Westphalicorum hactenus quod sciam pars tantum prima prodiit, posthumum Schattenii opus, ultra Carolina tempora progressum. Alia Paderborniensa nescio. Cloppenburgius Schattenii curas continuat. Videtur Schattenium non inerudite scribere, etsi interdum stylum acuat in diversas sententias, quo nihil indignius historico.

Vix quisquam hominum literis operam dantium me familiarius usus est ill<sup>mo</sup> Boineburgio. Et bibliotheca ejus et schedæ mihi patuere. Sed cum non servaret literarum suarum exempla, multa interdum per impetum scripsit amicis, Conringio, Bœclero, Forstuero aliisque, quæ non vidi. Ita de collegio eruditorum quid suaserit non memini me intelligere. Nec diuturnam aut durabilem fuisse cogitationem, cæterum, fallor? jucundissimum fore tale commercium et magnæ utilitatis, quale depingis. In magna urbe Francofurto, aut Noribergo, aut Hamburgo, aut nundinis celebri, ut Lipsia, fundamenta jacienda essent, ibi enim multi facillime communicant, quippe eodem in loco. Et sane acta Lipsiensia, quid aliud sunt pro magna parte quam talis commercii fructus? Fatendum est tamen majorem talis collegii fore gratiam, si non iam tum haberentur tot diaria eruditorum. Interea semper multa restabunt quæ in illis non attinguntur. Inter difficultates erit labor quem multi sibi sine fructu aliquo ultra curiositatem tendente sumere non solent, proxima erit sumptus in literarum portitores qui, etsi non adeo magnus futurus sit,

tamen aliquot morabitur. Huic malo Boineburgius mederi nonnihil poterat per Moguntinum Electorem. Verebuntur etiam aliqui ne qua sic spargantur latius quam vellent, qua ratione commentum literarium fieret conferrem, nec ad eam rem opus foret collegii titulo aut apparatus, nisi ultra tendatur. Collegium historicum urgeri magis adhuc e re erit.

Doctissimum sagittarium doleo a studiis illis quæ tantopere ornat nescio quo impetu abripi. Nihil laudabilius est cultu pietatis, sed factionis suspicio, etiamsi mea sententia falsa sit, tamen apud plerosque homines politicos, etiam omnia tuta timentes gravat has partes. Videtur mihi posse unumquemque pietatem suam rectissime demonstrare agendo ex legibus caritatis, id est, nemini nocendo (nisi cum mala impedire necesse est) et omnes juvando, sed maxime bonos et similiter animatos, nec opus est tanto motu animorum. Sed fateor mihi omnia acta non satis nota esse, et video passim affectus illaudabiles intermiscere a nonnullis qui pietatem ab una aut quietem Reipublicæ ab alia parte obtentui sumunt. Optimum foret silentium imponi omnibus autoritate publica, ne res demum in schisma erumpat. Puniri tamen calumniarum autores in insontes a re foret, nec causam eorum generali amnestia confundi.

Ita nihil esse in Tuis putas quod non attigerim. Corbejensia mature remittam qua præscribis via. Quod superest, vale, Vir Excell<sup>me</sup>, et me ama.

Dabam Hannoveræ, 3 Januar. 1692.

Cultor studiosissimus.

G. G. L.

### P. S.

Cœptum novum jam annum, faustum et felicem, et hunc multis fratribus, suo tempore secuturis, comitatum apprecor.

## Vir Nobilissime et Experientissime!

Novissimas meas cum additis ad D. Tenzelium acceperis. Nunc Corbejensium Tuorum initia cum multa gratiarum actione remitto. Multa in iis docta et præclara. Diploma Lotharii de Regia insula valde memorabile foret, si constaret genuinum esse, sed Lotharius imperator non erat Rex Germaniæ, ut alia taceam. Secundum est quod narras de pueris angelico habitu stantibus, quos posteri rerum ignari in veros Angelos transformarunt. Et velim nosse utinam Aloys Caraffa nuntius Apostolicus hoc dixerit. Vellem aliquando obtinere posse favore Tuo librum P. Alberti de fide, spe et caritate, quod illud diarium manuscriptum testatur Eresbergi repertum. An quid de cæteris memorabile in ipso?

Spero literas meas dudum D. Pregizero fuisse redditas; idque ex responso illius facile intelliges, rogoque mihi significari si quod ad Te pervenit, ut sim extra metum.

Valde nos expeteremus lumen aliquod circa originem Othonis, Northemii, seu ad Vesurgim, ducis Bavariæ. Hunc, si bene memini, Cranzius inserit temporibus Othonis imperatoris, quod non videtur fecisse sine aliqua autoritate.

Itaque valde rogo ut cogites quid in eam rem illustrandam afferri possit. Fuit ille dominus regionis circa Corbejam tuam.

Cranzius putat Henricum Rixosum, fratrem Othonis Magni, stirpem in Saxonia reliquisse, atque inde terræ Gottingensis seu Northeim et Brunsvicensis dominos venisse. Quod an aliqua autoritate indicioque probabili firmari possit, nosse pervellemus. Hactenus aliqua juvare conjecturam videntur, sed quæ nondum satisfaciunt. Forte viris doctis superioris Germaniæ aliquid de Henrici Rixosi Bavariæ ducis posteritate compertum. Itaque rogo ut D. Pregizeri aliorumve amicorum ea de re opem sollicites; sed tuas potissimum opes excutias, et in disquisitionem paulo studiosius incumbas, qua nos non mediocriter devincies.

Quod superest, si quid penu ex præclara tua sumministrabis, habebis me, ut par est, gratum.

Dabam Hannoveræ, 25 Januar. 1692.

Cultor studiosissimus
G. G. LEIBNITIUS.

### P. S.

Nihilne audisti de Petronio novo Belgradi ante aliquot annos reperto, ut ajunt? Gallus quidam inde Petronium plene edere promittit.

MONS. PAULLINI,

Médecin de S. A. S. de Saxe, à Eisenach.

# Vir celeberrime, Fautor et amice honoratissime.

Non dubito quin tibi significaverit doctissimus Tenzelius noster captum a me consilium de edendis compluribus monumentis Historiam et jus gentium illustrantibus, quæ possis appellare diplomata majora, in quo numero sunt quæ pertinent maxime ad Rempublicam, veluti pacta conflata inter principes, transactiones, pacificationes, fœdera, matrimoniales contractus cum dotalibus instrumentis. testamenta et adoptiones, investituræ et homagia, arbitria sive lauda aliæve sententiæ memorabiles, cessiones regnorum, ducatuum aut dignitatum, abdicationes, depositiones aliaque id genus complura. Et cum talia inter Principes et Respublicas aliosve suprematum habentes acta vim quodam modo legis habeant erga eos ad quos pertinent, vel certe sint in jure gentium quod leges in jure civili, ideo collectionem eorum codicem juris gentium appello. Spero autem Tua ope non pauca nec contemnenda obtinere, sive nondum edita, sive in arculis schedarum aut librorum latentia, gratusque agnoscam beneficium.

Ego quoque inter eos sum, qui absolutan atque editam historiam Tuam Corbejensem videre deside-

rent. Illud facile pro prudentia Tua judicas, cum res Brunsvicenses plurimum haud dubie tangat gratissimam ministris nostris antecedaneam ejus notitiam fore.

Si clarissimus Bussingius pro Suecis hanc sibi petentibus orationem habuit, mirum est ipsius verba sumtibus obstetricis deesse præsertim in tantula re. Sed fortasse usu venit illi, quod aliis eruditis licet viris qui operam suam nostris in tuendo jure ex Lauenburgica successione ad Brunsvicenses delata obtulere; nam ipsi rerum administri nolunt causas iis committere quos vel ob absentiam vel ob alias rationes satis instruere vel nolunt vel non possunt. Mathesi quoque et philosophia elegantiore doctum esse Bussingium facile judico ex programmate quodam Germanico ad me misso quo exquisitis quibusdam verbis et jucunda atque efficaci λογοmoita difficiliora artis Germanice exprimebat. Quod si quando ad eum dabis literas, rogo ut significes quantum mihi id consilium scientias illas sublimiores Germanice explicandi probetur. Cum in Gallia essem, sæpe per jocum dicebam amicis linguam Germanicam præ Latina ejusve filiabus Gallica aut Italica ingens habere privilegium, ut ineptias commode efferre non possit, ineptias scilicet pseudo-philosophicas quibus passim scholæ Latinæ perstrepunt; itaque Germanicam linguam esse velut lapidem Lydium cogitationum solidarum, cum sit in realibus fœcundissima, in imaginariis pauperrima. Equidem sæpe dolui tot principes aliosque egregios viros, qui frugiferæ societati nomen dederant, non ea parte nostræ linguæ culturam aggressos,

quæ erat efficacissima et maxime profutura, artes scilicet et scientias et quicquid alibi bonæ frugis est in eam transferendo. Utinam daretur aliquis qui in Germanica faceret quod in Gallica Fureterius! Deest enim nobis glossarium sive lexicon vocabulorum, quo artium et variorum vitæ generum propria verba exponantur, cujus conficiendi spes esset, si plures in hoc institutum conspirarent, quod maximæ haud dubie utilitatis foret. De Sorabis nihil habeo probabilius conjectura Eibeniana: certe Sorabos, Surbos et Servios ipsos eosdem esse dubitare non possum; porro ex Surbis fieri Sorabos, a duplicato vel triplicato, nihil habet mirum, cum et Wendi pro Vinidis et Schwabi pro Suevis usurpentur.

Video ex Tenzeliano quodam Mense consilium Tuum novum de societate condenda Germanophilorum rectis cogitationibus. Quod si ad societatem nec statim nec commode venire potest, nihil prohibet amicos inter se consilia conferre. Ego certe libenter operam meam iis præbeo, qui utilia Reipublicæ et patriæ honorifica agitant. Cum ad nos aula vestra veniret, sperabam aliquid a Te interea, si quod mihi destinas sufficit, pervenire ad doctissimum Tenzelium nostrum, cujus Menses, ob multa præclara doctrinamque viri spirantia passim intexta, video non mihi tantum, quod parum est, sed et Spanhemio aliisque doctissimis viris laudari, itaque compendiariam ingressus est viam ad celebritatem. Magnum dolorem ex Seckendorsii nostri summi utique viri morte cepi, nec minorem Thevenotii et Pellissonii mortes attulere. Igitur Triumviros inter exiguum temporis spatium amisi,

quibus alios substituere non sperem, ita quisque in suo genere eminebat. Vale et de me serva memoriam.

Dabam Guelferbyti, 2 Feb. 1692.

Cultor studiosissimus,
G. G. LEIBNITIUS.

## Nobilissime et excellentissime Vir, Fautor honorande!

In ære Tuo sum, sed puto me tamen moram venia Tua purgare posse. Remitto Tuorum Corbejensium continuationem et debitas ago gratias. Si quid prioribus foliis damni datum est in cauta complicatione displicet, plurimum spero tamen detrimentum fore infra metum.

Multa semper disco ex Tuis; itaque attente legenti non mirum, si paucula monita subierint quæ Tua pace subjicio.

- Ad. pag. 57. Suspecti mihi duo Adalgarii fratres.
- Ad. pag. 61. Hoc rogo quisquis ades limina sacra, legendum puto: adis.
- Ad. pag. 64. Augustus noster Ludovicus imperator, an avus noster?
  - Ibid. Mussaticum Regnum legendum censes: missaticum regium.
- Ad. pag. 92. Stangefuliana deductio stemmatis Hugonis Capeti vix tuebitur locum.

Ad. pag. 93. Incredibile est, mea sententia, quod narrat Trithemius, Thuscos ad Othonem I misisse petentes dari aliquem qui eos in via veritatis instrueret.

Quis credat tunc Thuscos adhuc paganos fuisse? Et si tales fingerentur, quis eos credat ex media Italia, ubi erat prima sedes, ad Othonem nondum Italiæ imperantem misisse discendæ fidei causa?

Itaque vel pro Thuscis substituendi quidam populi barbari nondum ad Christum conversi, ut Prussi, aut quidem Russi, vel putandum est Thuscos non religionis sed potius Reipublicæ causa misisse ad Othonem. Hæc in mentem venere, quæ Tuo subacto judicio submitto.

Miror quod de Othone ad Visurgim siles, ego id moveram non frustra et quia bene animatus.

Nescio quam Historiam Saxo-Luneburgicam intelligis, nisi forte in mente fuerit deductio nostri juris, quæ sane plurimum in Historiam digreditur. Etsi autem Tibi scriptum sit consummatum esse, mihi tamen tutius credere potes, nondum accepisse summam manum. Nec video cur addas: non esse igitur cur portes noctuas Athenas, quasi scilicet omnes nostræ inquisitiones in hoc unum dirigantur. Si quid non vulgare suppeditare potes, vel nostra vel vicina illustrans, etiamsi nihil illi commune cum rebus Lauenburgicis, nobis rem gratam facies et habebimus gratiam: priora non repeto.

Egregium ex media Gallia Chronicon accepi rerum Germanicarum et maxime Saxonicarum, scriptum, ut apparet, ab Conrado Lotharii Saxonis successore: nam et ibi finit. Non pauca nos docet ante ignota, etiam de rebus nostris; et conjecturam quandam meam extra dubitationem ponit, quam olim nec Sagittario nec Meibomio per literas mecum communicantibus approbare potueram.

Quid agant Tui rerum Germanicarum fasciculi optassem scire; in comitatu enim vestro aulico fuisses mihi gratior futurus cum chartarum stipatoribus quam qui decem equestres famulos secum adduxisset. Intellexisses melius sententiam nostram de nonnullis quæ scripseram. Videris enim ea accepisse alieno sensu, et potuisses eos quoque audire, quibus plus tribuisses quam mihi. Quid D' Zechius pepererit, quid D'Zolmannus parturiat, videbimus in tempore. Nescio quid sibi voluerit D' Tenzelius cum diceret in aliquo Mense suo: errare nescio quos, qui negent Bernardum sumsisse sibi ducis Saxonis nomen. Forte habuit eos ex Zolmanni ingenio; ego certe illos ignoro. Nec opus est nummi autoritate in re nemini dubia. Nos tamen non ideo minus antiducem censemus; ut Antipapæ a contrariæ factionis hominibus censentur, etiam qui se papas vocant, imo non alii.

Elegantissima sunt Tua illa memorabilia Germanice scripta, quæ inscribis: Zeitkürzende erbauliche Lust (etsi pauca demas quæ imagines quasdam darent minus gratas): etiam ab hominibus aulicis delicati gustus et mulieribus elegantiarum arbitris (quas Galli vocant: dames galantes) legi jucunde possent.

Bordum Tuum, tum illum quem adhuc venaris

ineditum scriptorem de side, spe et caritate, et si qua alia id genus condis, videbimus fortasse aliquando Tuo benesicio.

Quæ de communicatione literarum eruditarum atque excerptarum ex illis faciendorum scribis, fateor esse optanda. Ego multa accipio ejus generis et subinde quotidianis prope literis. Itaque cogor sæpe differre responsum et velut respirare.

Scribo hac occasione et D° Tenzelio nostro et mitto ipsi excerpta adjecta ex literis Warsoviensibus nuper mihi redditis. Rogo ut accepta et lecta ad ipsum destines. Tabulam alphabetorum Eduardi Bernardi ex Anglia accepi. Nihil est elegantius, sed indiget commentario.

Famam de Ebronii novo fragmento reperto cujus meminerunt Historia operum eruditorum Bataviæ et ex illa Acta Lipsiensia, confirmavit mihi vir egregiæ et diffusæ eruditionis. Videbimus an intus reperturi simus, non quod pueri, fabam.

Si quid porro jubebis poteris curare Cassellas ad D' Haes Archivarium serenissimi Landgravii, qui tantum mihi favet, ut deinde ad me sit facile transmissurus. Literis mihi destinatis talem inscriptionem, si placet, dabis:

### A Monsieur

Monsieur Leibniz, conseiller de la cour de S.A.S. à Hanovre.

Vale et fave.

Dabam Hanoveræ, 16. Martii 1692.

Cultor obsequentissimus

G. G. LEIBNITIUS.

### P. S.

Rogo per occasionem inter vicina loca non difficulte puto nascituram D. Tenzelio præter literas meas et excerpta mittas et libellum ex jussu Rudolphi Augusti editum, quem occasione ita ferente adjeci et veniam peto.

### Excellentissime Vir,

### Fautor honoratissime!

Ignoravi penitus morbum Tuum, quem spero nunc superatum, optoque valetudinem bonam et mansuram.

Historiam Tuam Kirchergensium Comitum prodiisse ignoravi, et quid sint jura Smurdorum juxta cum ignarissimis scio.

Nuper diplomatis excerptum mihi communicatum est in quo imperator Otho II (puto) cuidam monasterio dat aliquot basingas in Fresia. Conjeci esse mensuram, opus forte, ein Tagewerk; nam business Anglo-Saxonibus est opus vel negotium: sed non fido huic conjecturæ.

Magis magisque opto, ut viri docti per varias Germaniæ provincias colligant vocabula provincialia in quaque tantum regione plebi nota. Glossarium Bavarium cœperat: in his enim sæpe origines et veteris linguæ reliquiæ latent. Forte amplissimus Eibenius per Swurbos intelligit Sorabos, Wenden; sed tute scieris an suppetant literæ originales et quid in illis.

Quod superest, vale, vir excellentissime, et fave.

Dabam Hannoveræ, 22 novembr. 1692.

Deditissimus, G. G. LEIBNITIUS.

### NOMINA ADJUNCTORUM.

| In circulo Franconico: Prof. Moller |                            |                          |                   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                     |                            | Altdorfi.                | (Evangelicus.)    |
| B                                   | <b>»</b>                   | Bavarico.                | (Catholicus.)     |
| >                                   | 1)                         | Austriaco.               | (Catholicus.)     |
| >                                   | Ŋ                          | Suevico: D. D. Pregitzer |                   |
|                                     |                            | P. T. Tubingen           | s. (Evangelicus.) |
| •                                   | » superiori Rhenano D. Tu- |                          |                   |
|                                     |                            | lenvar, Prof.            | Heidel-           |
|                                     |                            | berg.                    | (Reform. rel.)    |
| >                                   | »                          | electoris Rhenano.       | (Catholicus.)     |
| •                                   | ))                         | Westphalico.             | (Evangelicus.)    |
| >                                   | <b>3</b> 0                 | Saxon. superiori.        | (Evangelicus.)    |
| n                                   | D                          | Saxon. inferiori.        | (Reformrel.)      |
| In                                  | Helveti                    | a : Joh. Henric. Hei     | degger,           |
|                                     | S. T                       | heol. D. et Prof. i      | n acad.           |
|                                     | Tigur                      | in.                      | (Reform. rel.)    |
|                                     | Qui 1                      | Dr. Ludolfum eleger      | unt unanimi voto. |
|                                     |                            | 1. D. Tulemarius.        |                   |
|                                     |                            | 2. D. Pregizerus.        |                   |

### LEIBNITIUS PAULLINO.

- 3. D. Otto.
- 4. Prof. Moller.
- 5. D. Dalæus.
- 6. M. Tenzel.
- 7. M. Krebs.
- 8. Prof. Schmied.
- 9. S. Feller. 10. M. Reiskius.
- 11. M. Crafius.
- 12. M. Rothe
- 13. Paullini.
- 14. D. Gotter.
- 15. M. Sagittarius.
- 16. D. Lucæ.17. D. Fries.
- 18. D. Kirchmeyer.
  - 19. D. Flemmer.
- 20. D. Lens.

## Qui Vitas miserunt.

- 1. D. Otto.
- 2. Dalæus.
- 3. Krebsius.
- 4. Friese.
- 5. Lucæ.
- 6. Crafius.
- 7. Rothius.
- 8. Kirchmeyer.
- 9. D. Hofmann.
- 10. Prof. Mollerus.
- 11. Feller.
- 12. Bussingius.

## Socii ab aliis commendati.

- 1. Joh. Henric. Eggeling il. Secret. Reipubl. Bremensis.
- 2. Gerhardus Mejer, S. Theol. D' promiserunt, ut nolunt ei socii.
- 3. . . . Sagittarius Prof. et Pædagogiarcha Bremens.
- 4. . . Jatt J. U. J. L. Eslingæ.
- 5. . . Scheffer J. +
- 6. . . Zapfen Secret. Reg, Stetinj.
- 7. D. Schræder et D. Seubert, it., et consil. Wurtemb. Stutgard.
- 8. D. Mathæus, P. P. Lugd. Batav.
- 9. Mastrius, alius P. P. Duysburg, nunc Synd. Reipubl. Bremens.
- 10. . . . Sellius, Med. D. et Rect. Schol. Wesaliens.
- 11. Dr. Alpenius, Pptus Santensis.
- 12. Dr. Joh. Smetius, Past. Romagiensis.
- 12. . . . Wildeisen, it., consil. Cæs. et consul. Dunkelsp. in Suevia.
- 13. M. Joh. Godfr. Olearius, eccles. olim Hal. Sax. primar. et circul. Salan. insp., nunc Superint.
- 14. Joh. Georg. Lugritz, olim Prof. Hist. Baruthinens., nunc Superint. Neustadj.
- 15. . . Gejer, Pfect. Ducat. Sax. in D berg prope Altenburg.
- 16. D. Schubert it. et P. P. Ienæ.
- 17. D. Joh. Christoph. B. S. Theol. e D. ac Hist. P. P. Oderam.

- 204 LEIBNITIUS PAULLINO. 18. D. Henr. Meibom. Med. et Hist. P. P. Helmstad. 20. D. Ollo, Sperlign. it. Consil. Reg. Maj. Dan. ac Norweg. 21. M. Trogillus Avukin., Gottorpischer Probst in Holstein zu Appenrade. 22. D. Joh. Garmer, Protophys. Reipubl. Hamburg. 23. Joh. Moht, Dan. Reg. Consiliar. 24. Sam. Rachel Eiderstad. it. Præses ac Consil. Gottorpiensis. 25. Christoph. Gentius von Breitenau R. Dan. in Oldenburg und Delmenhorst Cancellar. 26. D. Joh. Dan. Major P. P. Kilon. 27. + Georg. Greenius, Concion. aulic. Elect. Saxonic. (laudatus a Joh. Mullero) S. Theol. Lic. 28. . . Kortholt S. Theol. D. et P. P. Kilonciens. 29. Jacob a Mellen, M. Ecclesiastes Lubec. . . . Kelp. Pfectus Dicasterii 30. Bussingio. Ottersbergensis. Patroni et Fautores. 1. Illustrissimus Com. a Kænigseck, Procancell. Imper. (Leop. Wilhelm. Com. a Kænigseck). 2. a Windischgrætz. 3. L. B. a Landsee. . . . a Wathorn. 5. J. Dietrich a Kunowitz, Regimin. Cassellan.
  - 6. Dn. a Gemmingen. . . . Daurnstadiens. Præses.

Præses.

- 7. Gotfried Wilhelm Leibnitz, Consil. Hannov.
- 8. Bernh. Zech . . . . Vinariens.
- 9. D. Ahasph. Fritschius, Cancell. Rudolst.
- 10. Joh. Just. Winkelmann, U. J. D. Consil. Syneb. et Hassiacus.
- 11. Joh. Ludov. Praschius, it. et Senat. Ratisbonensis †.
- 12. Georg. Conrad. Butner, Consil. Arnstad.
- 13. . . . Stenger, Biblioth. Wolfenbyttl. +.
- 14. . . . Moscherosis . . Darmstadt.
- D<sup>r</sup> Sam. Pufendorf, Consil. et Histor. elect. Brandeburg.
- 15 bis. Jacob. Wilh. Imhof it. et Patr. Norinberg.
- 16. . . . Spifolius Ratisbonæ.
- 17. . . . Wendeter
- 18. Joh. Paul. Ebener ab Eschenbach it. et Senat. illust. Reip. Norib.
- 19. Elias Veicl. S. Theol. D. Superint. Ulm. Suevor.
- 20. Conrad Samuel Schurzfleis, Hist. P. P. Witenb.
- 21. Joh. Georg. Culpis. it. Consil. Stutgard. olim P. P. Argentin. et Gisens.
- 22. Joh. Georg. (Hren.) Eggeling. it. Secret. Reipubl. Bremens.
- 23. Dan. de Nessel, Consil. et Bibliothecar. S. Cæs. Maj. nec non J. U. D‡.

## Scripta collegarum.

- 1. Illustr. Dn. Præses spondet prodromum annal. Germ.
- 2. D. Pregitzer.
  - 1. Regna et gentes, Europæ principes ex Siusev.
  - 2. Hist. manusc. Trevirens.

- Tract. J. P. de Ducibus Germ. in genere et specie.
- 4. De familiis Sueviæ et Franconiæ illustribus et nobilibus, partim exstinctis, partim adhuc florentibus, ex mnsc. Gabelcover.
- 5. Hist. mnscr. Palatino-Bavaric.
- Familias nobiles Bavar. ex mns. Hund. et Gabele.
- 7. Volumen diplom. inedit.
- 8. Seculum prim. et Hist. J. Cæsar.
- 3. M. Tenzel dabit: Hist. Ludovici Pii.
- 4. D. Dalæus: hist. Palatinat. infer.
- 5. M. Krebs. a. Comment. in Eginhard. b. Volumen dipl. Cæs. et Pontif. c. varias dissert. ad Baronii annal. d. introduct. in notitiam scriptorum hist. German. in primis Carol. M. res. illorum temporum conversiones, nec non quoad tempus penes Germanos substitit, eminentiam et dignitatem continens.
- 6. D. Otho notas dabit sup. Prig. instrum. pacis
  Westphalicæ et armistitii Ratisbonensis, nec
  non et comment. in B. Rhenan. compend.
  rer. Germanic. Spondet seculum secundum (dimidiam et prior. saltem ejus partem).
- 7. M. Crafius Hist. Friedr. 11.
- 8. L. Feller. varia manuscripta et chron. ex biblioth. Paullina.
- 9. M. Reiskius, hist. Wolfenbyttelens. et duo manuscripta ac seculum III.
- Moller Aldorfinus, hist. Rudolfi I et hist. German. ab usque ad hunc.

- 11. L. Rechenberg, varia manuscripta et alia.
- 12. Prof. Schmied, de rebus German. ecclesiast.
- 13. M. Roth. urbes Imperial. in Suevia et seculi II. part. posterior. hist. Marchion. Burgaviens.
- 14. Kirchmeyer, Prof. Witenb. Franconiam et Carol.
- D. Gotter de pacificatione Princip. et rerump. imprimis German. de incr. et decrementis rerump. illustr. ac familiar. Henr. II, seu sanctum.
- M. Sagittarius, hist. Altenburg. et Friedr. Barbarossa. Comment. Albini de Burgrav. Leisnicensibus.
- 17. Paullini, hist. Isenacens. annal. Hugbs., hist. Corb. hist. Varini et Cæsarem aliquem.
- 18. D. Lucze, Germaniam Sanctam dabit (Hirschfeld., Herford. et Fuldens. hist.).
- 19. D. a Lent, antiquitates Westphalorum sacras spondet.
- 20. (19). Ferdin. Albert. Flemmer, Consil. Hasso. Cassel., hist. Philippi Magnanimi et Wilhelm.
- 20. Casp. Bussingius, hist. Meilenburg. et hist. partem.
- 21. D. Weigel, Prof. Constantiens., spondet chron. mnscr. Spicensia et Basileensia.
- 22. . . . Sellius dabit Vitas....

Nomina sociorum collegii imperialis historici.

- Jobus Ludolf alias Leuthof, hist. S. Cæs. Majest. et Sereniss. Sax. Ducum Consiliarius intimus, Præses electus.
- 2. Jacob Otto, U. J. D. Com. P. Cæs. Diversor. Imp. Statuum et lib. Reipubl. Ulmens. Consil.

- Henricus Günther Tülemarius, J. v. D. Aulæ Electoral. Palat. Consil. Judicii matrimon. Assessor, nec non Juris ac Hist. PP. in Univ. Heydelb. et illust. Academ. literatorum Collega.
- 4. Joh. Ulric. Pregitzerus, U. J. D. Consil. Wurtemb. supremi dicasterii Aulici Assessor, Politices, Hist. et Eloq. in illustri ducat. Colleg. Tubing. Prof. ordin.
- 5. Daniel Guilielmus Moller, hist. PP. in illustri
  Noricorum Altdorfina.
  - 6. Andr. Schmiedt, Prof. Publ. in Acad. Jenensi.
  - 7. Joachim Feller, S. Theol. Lic., Poës. PP. Lips. et academic. Biblioth. +.
  - 8. Adam Rechenberg, S. Theol. Lic. Hist. PP. Lipsiensis.
  - 9. Johann. Dalæus, D. Consil. et Anhalt Hasso-Casselanus.
- M. Joh. Fridericus Krebs, illustr. Athenæi Haylbronensis Prof. et Rect.
- 11. M. Wilhelm. Ernest. Tenzelius, Alumnor. Ducat. in illustri Gymn. Gothano Insp. et Prof.
- Ch. Joh. Baptista Crafius, Gymn. Augustani Com. R. olim, nunc Com. P. Cæsar d. von Kaysersfi.
- 13. M. Joh. Reiskius, Gymn. Guelferbytani Rector.
- (13) Deller Marcus Friesse, id., Consil. Aulæ Majest. illmi Comit. a Ranzow ac Com. Pal. Cæs.
- 15. Georg. Caspar. Kirchmeyer, El. P.P. Wittenbergæ.

- 15 bis. Joh. Eberhard Rudolf Roth, Gymn, Ulmens. Con. R. Hist. ac Moral. P. P.
- 16. Paullini.
- 17. Georg Christoph Peifker, U. J. D. Jenæ habitans.
- 18. M. Paul. Marc. Sagittarius, Ecclesiast. Altemb. et consist. ibid. Assessor.
- 19. Frieder. Gotter, U. J. D. Advoc. Aulic. Syndic. et cons. Reipubl. Altenburg.
- 20. Frieder. Lucæ, concionator Aulæ Hasso-Cassellanæ.
- 21. Johannes Lent. Dr. S. Theolog. et ling. oriental.

  Prof. in academ. Herborn. Nassoviar.
- 22. Joh. Henr. Heidegger, S. Theol. Dr. et Prof. in acad. Tigurina.
- 23. Joh. Henricus Rhanius, Reipubl. Tigurinæ Senator, chron. Helvet. autor.
- 24. Henricus Schwitzer; Prof. Tiguri et Canonic. ibidem.
- 25. Jacobus Hottinger F. Past. Tigurin. (est Archidiacon.).
- 26. Joh. Jacob. Wagner, Md. et Bibliothecar. Tigur.
- 27. Joh. Rudolf Wittstein, S. Theol. D. et P. P. Basileæ.
- 28. Sebastianus Fechius J. U. D. et PP. Basil. instit.
  Imperial.
- 29. Joh. Jacob. Hofmannus S. Theol. D. et Hist. P. P. Basil.
- 30. Joh. Jacob. Battier J. U. D. et P. P. Basil.
- 31. Samuel Werenfels, Prof. Eloquentiæ P. Basil.
  vii. 44

- 32. . . . . Zwinger, Past. Basil. provinciæ in urbe Lig.
- 33. Rudolfus Rudolesis, Prof. et Biblioth. Bernæ.
- 34. . . . . Knecht, Patritius et L. Theolog. Cand. Bernæ.
- 35. Christianus Haberus, Inspector et Archidiaconus S. Galli.
- 36. . . . . Hoegerus J. U. D. et Secret. (San-Gallensis) S. Galli.
- 37. Ferdin. Albert. Flemmer J. et Consil. Hasso-Cassellaneus.
- 38. Henricus Mulius P. P. Gedanensis vocatus jam Prof. Poët. et L. L. oriental. Chilonii Holsatorum.
- 39. Vict. Ludovic. Seckendorf.
- 40. Joh. Melchior von Wildeisen, S. C. Maj. Consilet Consul Dan. Kelsphulensis.
- 41. Joh. Muller, Rect. Schol. Flensburgens. Colleg. honorar.
- 42. Casp. Bussing. Mathes. Prof. Hamburg.
- 43. Leonhard. Henricus Weizelius, antehac juris primar. Prof. in Archiducat. Austriac. Friburg. acad., nunc Constantiam translat. acad., diversorumque S. R. I. in circulo Suevico et lib. immediat. ord. Equestr. in Hegovia Consiliar.
- '44. . . . . Sellius.

# Bedenken über die Beidenziehung.

Ich habe einen recht lächerlichen einfall gehabt, will ihn boch gleich wohl zum gebächtniß aufschreiben. Es sind iezo viel wackere leute so zu societäten und verständnißen unter gelehrten oder liebhabern der gründtlichen wissenschaften und schöhnen funste vorschläge thun. Hr. N. n. von N. hat mir einen entwurst zugeschickt, vermöge dessen die gedancken gerichtet werden solten auff allerhand wissenschaften, dadurch land und leuten bei friege und friedenszeiten, gedient werden köndte. Ein andrer vornehmer mann hat eine teutschgestinnte gesellschaft vorgeschlagen, dadurch insonderheit die wohlsahrt Leutschlands befördert wurde. Gerr geheimer rath N. dringt sonderlich auss eine collegium historieum dadurch

#### PROJET D'INDUSTRIE SÉRICICOLE.

Il vient de me venir une idée assez plaisante; je la consigne néanmoins ici rien que pour le souvenir. Il est de dignes gens qui communiquent aux sociétés et aux savants et amateurs des sciences fondamentales et des beaux-arts divers projets. C'est ainsi que M. N. N. de N. m'a envoyé tout un plan tendant à porter la pensée vers toutes sortes de sciences, au moyen desquelles on pourrait utiliser le pays et les hommes en temps de paix et de guerre. Un autre honorable personnage a proposé la fondation d'une société dans le sens allemand, laquelle aurait pour mission de travailler au bien-être de l'Allemagne. M. le conseiller intime N. voudrait l'érection d'un collége historique (collegium historicum) qui pût fournir les bases d'une bonne histoire des pays allemands,

eine rechtschaffene histori ber teutschen lande abgefaßet und allerhand binnliche monumenta zu bem ende zufammengetragen murben. Gin ander treibt vornehmlich bas aufnehmen ber teutschen fprache, bamit alles mas bienlich zu wifen barinn beschrieben und wir nicht weniger als andre volder bes ferns ber miffenschafften geniefen fonbien, ohne bag nothig uns an der schule des lateins flumpf zu arbeiten. Br. von M. schreibt mir, er mochte ein forum sapientiæ munschen, ba rechtgelehrte leute nicht weniger zusammenfamen als bie faufleute megen ihrer verganglichen binge auff ber Leipziger meffe. Br. pater M. wundert sich jum bochften, daß noch fein potentat auf eine fundation ju beforberung ber arznenfunft gebacht, baran boch nachst ber gottesfurcht bem menfchen am allermeiften gelegen. Und mas bergleichen guthe gebanden mehr, beren nicht wenig benbracht werben fonbten.

et faire surgir en vue de cette œuvre toutes sortes de monuments utiles. Un autre voudrait colliger ce qui est relatif à la langue allemande, de manière que l'on y trouvât tout ce qu'il est bon de savoir; nous pourrions ainsi, comme d'autres peuples, jouir de ce qu'il y a d'essentiel dans les sciences, sans avoir besoin de nous fatiguer toujours à la recherche de la souche latine. M. de N. m'écrit qu'il voudrait un forum sapientiæ (un forum de sapience) où les gens instruits se réuniraient à la manière des négociants qui vont à la foire de Leipzig pour traiter de leurs affaires éphémères. Le père N. s'étonne qu'aucun potentat n'ait encore songé à une fondation ayant pour objet l'encouragement de la science médicale, qui, avec la crainte de Dieu. est d'un si grand intérêt pour l'homme. Et puis bien d'autres bonnes pensées, parmi lesquelles il y en aurait un assez bon nombre à citer. Mais, quand il s'agit de l'exécution, on peut dire de beaucoup d'entre elles : Gratis pænitet esse probum. Qui

Alleine wenn man zur vollstreckung komt, so heißels ben vielen: Gratis pænitet esse probum. Wer will sich viel muhe machen, wenn er nicht dasur bezahlet, vielleicht ihm auch nicht einst dasur gedancket wird. Zugeschweigen der berufsgeschäfte die manchen abhalten. Beilen auch experimenta, instrumenta, Modellen, observatoria, laboratoria, dibliothequen, cabinets, amanuenses, ajutanti di studio, correspondenzen, Registraturen und andere dienligseiten erfordert würden, dazu aber gering geld gehöret, und in Teutschland große Gerren und bemittelte personen den weitem solche liebhaber nicht senn, wie man deren zum öfstern den ausländern sindet; so müßen die guthen vorschläge in dem ersten blut ersticken, oder komt doch nichts rechtes heraus.

Satten wir einen adeptum, ber uns ein paar austrägliche particularien außwerffen wollte, so ware ber

voudrait se donner de la peine pour n'en rien retirer, ou même n'en pas recevoir un jour quelque remerciment? Sans compter les affaires de profession qui sont un obstacle pour beaucoup d'hommes. Mais, comme il faudrait aussi des essais, des instruments, des modèles, des observatoires, des laboratoires, des bibliothèques, des cabinets, des secrétaires, des ajutanti di studio, des correspondances, des registres à tenir et autres services, qu'il faut pour cela quelque argent, et qu'en Allemagne les grands seigneurs et les gens de moyenne classe ne sont pas assez amateurs, comme cela se rencontre parfois en pays étranger, il faut bien que tous ces beaux projets avortent à leur naissance, et il n'en résulte rien autre. Si nous avions quelque adepte qui voulût nous faire l'avance de quelques points fructueux, cela aiderait à la chose, mais rara avis in terris, et, sans parler de tous mes correspondants, je n'en vois nulle trace. Ce serait néanmoins dommage, quand les négociants savent si bien

sach geholssen aber es ist rara avis in terris und weißich ohngeacht aller meiner correspondenzen uoch keine spuhr bavon zu zeigen. Gleichwohl mare schabe, ba bie kausleute die kunst reich zu werden wisen, daß viel gelehrte wohl gesinnete leute nicht solten etwas erbenden können, so löbliche, Gott und verständigen menschen wohlgesällige vorhaben außzusühren. Soll boch einer von den ersten weisen Thales Milesius genant, die kunst gewust und gleich im ersten jahr probat gesunden haben, wie komt es dann, daß seine nachfolger sie vergessen, die es billig noch weiter gebracht haben solten.

Sauptsächlich erachte, daß zwenerlen mittel bazu, eins wenn man etwas hochnüzliches zu erfinden wuste, beffen verfertigung geheim gehalten werden köndte, weil bann die menschen solches vorlangen und gern bezahlen wurben; so ware dadurch bereits ber sundus erlanget: Das

s'enrichir, que tant d'érudits bien intentionnés ne parvinssent pas à imaginer quelque moyen d'exécuter des projets si utiles aux yeux de Dieu et des hommes intelligents.

Pourtant il y a eu un sage des premiers temps, Thalès de Milet, qui a possédé cette science, qui dès la première année l'a expérimentée; comment se fait-il que ses successeurs l'aient pu oublier, eux qui probablement l'auraient fait progresser?

Que l'on considère surtout qu'il y a pour cela deux moyens: l'un consisterait à inventer quelque chose de particulièrement utile, dont l'élaboration pourrait être tenue secrète, parce qu'alors les gens en auraient besoin et ne demanderaient pas mieux que de le payer, et l'on aurait bientôt aussi le fonds de roulement. L'autre moyen consisterait à entreprendre, importer avec privilège de l'autorité, quelque affaire d'une utilité certaine, mais qui n'eût pas encore été réalisée; à obtenir ensuite à bon droit un

andere ware, daß man mit privilegio der hohen obrigfeit etwas unternehme und einführte, deßen nuzen sicher,
fo aber dishehr nicht gethan; deswegen dann mit guthem
recht ein octroy zu erlangen und umb so viel ehe deßen
handhabung zu erhalten, wenn eine societät berühmter
an unterschiedenen orthen wohl angesehener leute darauff
fundiret wurde. Der erste weg scheint schwehr, weil etwas geheim zu halten, so mit nuzen ins große geschehen
soll, eine schwehre misliche sache ist, und dasern solches
nicht geschehen kann, muß man nothwendig ben der hohen
obrigkeit hülste suchen und dergestalt versället man in den
andern weg.

Ob nun schon viel guthe dinge anzugeben und beswegen etwa privilegia zu erhalten; so bundet mich doch nach vielem hin- und hehrbenden, daß nichts dazu dienlicher, beständiger, thunlicher, austräglicher, anständiger als die

octroi et avant tous autres la direction de l'affaire, surtout pour le cas où une société de gens connus et de diverses localités devrait se fonder là-dessus. Le premier pas sera difficile, car garder le secret d'une affaire qui pour être utile doit être traitée en grand est chose assez épineuse, et, comme cela ne peut guère avoir lieu, il faut nécessairement recourir à l'aide de l'autorité; ce qui vous fait entrer dans l'autre voie. Maintenant, comme il y a d'excellentes affaires à communiquer, et qu'il s'agit d'obtenir pour elles des priviléges, il me semble, après avoir pesé le pour et le contre, que rien ne serait plus utile, plus solide, plus praticable, plus productif, plus convenable que l'entreprise de la culture de la soie en Allemagne et dans d'autres États de l'empire. Et d'abord, c'est chose louable, on rend par là un éminent service à la patrie, on acclimate en Allemagne une nouvelle et excellente industrie; on vient en aide, enfin, à nombre de pauvres gens. Avant tout elle est

unternehmung ber seibenziehung in Teutschland und an bern Reichs- und kanserl. landen. Denn erstlich ist es ein löbliche sach, dadurch dem vaterland ein großer Diens gethan, eine neue und tresliche nahrung in teutschlan versezet und manchen armen leuten ausgeholssen wurde Bors andere so ist sie neu und noch nirgend mit gebührendem nachdruck vorgenommen worden, ob schohn hin un wieder guthe proben geschehen. Dürsste auch ohne der gleichen vorschlag noch lange liegen bleiben. Bors dritt so ist die sach sehr thnnlich. Man san den maulbeer saamen den millionen haben; die daume wachsen geschwin und weil man den ihnen nichts als das laub suchet, shindert das elima nicht, wird auch seine lange zeit erfordert

Bierbtens ift die fach außträglich. Denn man hat be reits die probe, daß Teutschland trefliche seste und schöhn seibe gebe, so die fremde, zumahl meerseide, ausstechen

nouvelle et n'a été nulle part entreprise d'une manière quelque peu suivie, bien que cà et là on ait fait quelques essais; seulement elle pourrait bien, si elle n'est pas appuyée, rester longtemps encore à l'écart. En troisième lieu, elle est parfaitement faisable.

On peut avoir par millions les graines de mûriers; les arbres croissent rapidement, et, comme on n'y cherche que la feuille, le climat n'est pas un obstacle et la culture n'exige pas beaucoup de temps.

Quatrièmement, l'affaire est productive, car on a la preuve que l'Allemagne fournit de solide et belle soie, qu'elle est en état de repousser du marché la soie étrangère, de provenance maritime, qui n'est que du chanvre en comparaison, de telle sorte que non-seulement l'Allemagne sera pourvue de cette belle marchandise, mais ce sera une branche considérable de commerce avec le dehors.

Quant à l'obtention des privilége et octroi, il y aurait à

wurde, die wie ein flachs bagegen zu achten; also baß nicht allein ganz Teutschland mit dieser so schöhnen wahre zu versehen, sondern auch noch außerhalb ein großer handel damit zu treiben.

Begen privilegirung und octroy ware zu überlegen, welches der bequemste weg; ob hin und wieder durch ganz teutschland von der hohen obrigseit dienliche plaze zu pstanzung der weißen maulbeerbaume anzuweisen, mit dem bedeuten, daß andern dergleichen nicht zuzulaßen, weilen boch ja niemands disher sich deren angenemmen und also das privilegium privatum, niemand schädlich noch beschrlich; oder ob man iedermann die vstanzung sren geben, aber dem privilegio allein die samlung der blateter gegen gewisen billigen zinß vorbehalten wolte. Weldes letztern zwar leidlicher scheinen, aber hernach zu ganzelicher elucirung des privilegii gereichen möchte.

rechercher quelle serait à cet égard la voie la plus favorable: si l'on pourrait se faire accorder par l'autorité dans telle ou telle partie de l'Allemagne des localités propres à la plantation des mûriers blancs, en considérant que ce serait à l'exclusion de tous autres, personne encore n'ayant songé à cette affaire, et que le privilège particulier (privilègium privatum) ne pourrait dès lors nuire à qui que ce soit ou le molester; ou bien si l'on voudrait laisser à chacun la liberté de planter, mais réserver au seul privilège le droit de rassembler les feuilles, moyennant redevances convenables. Ce dernier arrangement, en apparence plus supportable, finirait par faire éluder entièrement le privilège.

## Academie von Sachsen.

#### Gesellschafts-Plane.

Wir Fribrich Augustus von Sottes gnaden, vor Uns, Unsern Erben und Nachkommen an der Shur oc. thun fund und zu wisen. Nachdem wir von angetretener Regierung her Uns allezeit angelegen seyn lasen, was zum gemeinen besten zur wohlfart und zierde unser lande, und insonderheit zu aufnahme guter Studien, kunst und wissenschaften gereichet zu befördern und zu hand haben, die Studien und ingenia in unsern Erblanden auch Sott lob nicht wenig blühen, deren cultur die gemüther serner zur tugend geleitet, vom müßiggang abgehalten, zu guthen ersindungen und nahrungsmitteln aufgemuntert, die göttlichen werde und wunder nach und nach erkennet, die da-

### PLAN D'UNE ACADÉMIE EN SAXE (1).

Nous, Frédéric-Auguste, par la grâce de Dieu, faisons savoir aux nôtres, à nos héritiers et descendants que, depuis que nous sommes à la tête du gouvernement, tous nos soins ayant toujours été dirigés vers le bien commun, le bien-être et tout ce qui peut orner notre pays, principalement vers les bonnes études, les arts et les sciences; ces études et les talents, grâce à Dieu, fleurissent chez nous, ce qui porte les hommes à pratiquer la vertu, à fuir l'oisiveté, les excite à des inventions nouvelles et à trouver de bons moyens de nourriture, à connaître petit à petit les œuvres de Dieu et ses merveilles, à admirer sa sagesse

<sup>(1)</sup> Ce projet est de la main de Leibniz, qui l'avait soumis à S. A. S. l'Électeur de Saxe. (N. de l'éditeur.)

ran heraus leuchtende Allmacht und Weißheit gepriesen. Mithin die Menschen zur Shre Gottes und eigner Wohlfarth mehr und mehr erbaut werden können: So haben wir uns endtlich ohngeacht der schweren zeiten entschlosen, nach dem Erempel einiger andrer lande eine Societat der wissenschaften aufzurichten und solche mit einem zulenglichen fundo, ansehnlichen concessionen und anständige vorrechten zu begaben, daben aber also zu sassen, daß nichts versaumet noch unterlassen sondern möglichsten maßen in Wert fortgeschritten werde, damit man durch Gottes seegen forderlichst die früchte davon genießen möge.

Wie Wir dann frafft dieses Unsres offentlichen Diplomatis in vim sanctionis pragmaticæ perpetuæ mit guthem rath und wohlbedachten Muth außharrende volltomene macht diese Unsre Societät der wissenschaften hiemit seperlichst ausfrichten und fundiren, sie mit einem præside und andern gliedmaßen auch sonst dienlichen Personen, versammlungsplaz und andern bequemen gelegenheiten zu observatorio, laboratorio, Bibliothec,

et sa puissance, et à apprendre de plus en plus à honorer Dieu et à travailler au bien-être commun.

Nous avons résolu, malgré les temps difficiles où nous nous trouvons, et à l'exemple des autres pays, d'établir une Société des sciences, de la doter d'un fonds suffisant, de lui accorder des concessions importantes ainsi que des droits convenables. Rien toutefois ne doit être négligé pour hâter l'exécution de cette œuvre, asin que, avec la grâce de Dieu, on puisse en recueillir bientôt les fruits.

Nous voulons donc que cette Société soit solennellement constituée, que le diplôme (in vim sanctionis pragmaticæ perpetuæ) ait toute sa force. Nous voulons qu'elle ait un président, qu'elle se compose de membres reconnus et d'autres personnes auxiliaires; nous la pourvoirous de locaux

Theatro naturæ et artis, nothigen instrumenten und allen apparaten und requisiten verschen und noch verschen werden ober boch die mittel bazu verschaffen wollen.

Das objectum dieser Unster Societat der wissenschafften soll ganz unbeschrenket senn, also verschiedener anderswo fundirter Societaten oder sogenannter Academien objecta zusammensassen und sich alle andern mächrichtungen, fünste und übungen in sich begreisen, dazu durch das natürtiche liecht menschliches nachsinnen und unermüdeten sleiß zu gelangen; also nicht allein auf physica und mathematica gerichtet senn, sondern auch dahin trachten das was den menschlichen studien, fünste, lebensarth oder prosession und facultat zu wissen auszuzeichen zu ersinden dienlich, zusammenbracht.

Historiam sacram et profanam, in primis Germanicam et speciatim Saxonicam, leges omnium gentium, curam sanitatis publicæ, rem œconomicam, rem mechanicam pacis et belli, bieunter suchung ber natur in ihren bren reichen, bie bendwürbige alterthümer,

pour les réunions, les observatoires, laboratoires, bibliothèques, théâtres (naturæ et artis); nous lui fournirons les instruments nécessaires, ainsi que tous les appareils et instruments requis, ou du moins on fera en sorte pour qu'elle ait les fonds suffisants pour se les procurer.

L'objectum de notre Société doit être illimité; il comprendra les objecta des différentes sociétés créées ou académies, les sciences, les arts et métiers. On y parviendra avec les lumières naturelles, les méditations, et en déployant un grand zèle. Nous ne devons pas seulement nous occuper de physique et de mathématiques, mais tâcher de réunir tout ces que les études de l'homme, les arts, les professions, les facultés ont fait connaître d'utile; à savoir:

Historiam sacram et profanam in primis Germanicam et

unter andern auch die beobachtung der Teutschen Sprache, damit sie ander nichts bevorgeben möge sondern sowohl mit vollständigen wörterbuchern — sowohl üblicher als üblich gewesener gemeiner, besonderer und kunstwerthe — als anleitung des ursprungs und gebrauchs versehen, als auch sonst recht aufgeübet, mithin ben ihrer reinigkeit, zierde und selbstständigkeit erhalten werde.

Wollen Wir auch daß Unsre Societat sich angelegen seyn lasse, wie sie die richtige anführung der menschen zur ingend und wahren studies austsinden, erleichtern und verbessern, tüchtige versicherte Werde und Schriffen zu dem ende anschaffen und vorschläge thun möge dadurch die kostdare zeit gewonnen, ein guther grund erlanget und allerhand unrichtige auch wohl schädliche lehren durch den glanz der wahrheit vertrieben werden. Daher Unsre ernstl. Semuthsmennung allerdings dahin gehet, daß in allen Unsern Chur- und incorporirten landen und sonderlich ben hohen und niedrigen Schuhlen auch den dem bücherwesen, auff Unsere Societät guthen rath hierin gesehen

speciatim Saxonicam, leges omnium sapientium, curam samitatis publicæ, æconomicam, rem mechanicam pacis et belli;
— la considération de la nature dans ses trois règnes;
— les antiquités merveilleuses, entre autres l'étude de la
langue allemande, afin de la pourvoir de dictionnaires
complets: — les mots usités, inusités, communs, particuliers, techniques; — leur origine et leurs usages, afin de
pouvoir les présenter dans toute leur pureté, leur élégance,
et tels qu'ils doivent être.

Nous voulons aussi que notre Société avise aux moyens d'éclairer, d'améliorer les hommes; de leur faire pratiquer la vertu, de se procurer des œuvres sérieuses et des écrits, de leur faire gagner un temps précieux, de poser de bonnes bases, et de faire disparaître les notions mauvaises et nui-

und folden fo viel immer möglich ben vermendung Unfrer ungnab gefolget werbe.

Weilen auch in Unfern Archiv, Bibliothec und Runft-Cammer, auch in Unfern Schlöffern, Baufern, garthen, Acmfer und vorwerd und pertinenzen viel senn wird fo bas lobl, institutum mehrgebachter Unfrer Societat befordern fan, fo befehlen wir hiemit, baf biefenige, fo gu beren bewahrung und beforgung gestellet, berfelbigen Unfrer Societat mit möglichster nachricht und communication an hand gehen follen. Soll auch von allen publiken Bibliotheken, Saufern, orthen und Sachen Unfrer lande zu vorstehen auch bem zeitigen præsidi eine folche Ober- inspection über gebachte Unfer funft-Cammern und Bibliothec hiemit in gnaben gegeben haben. baß die Bermahrer berfelbigen ihn nicht allein zu allen admittiren fondern auch feinem gutachten gu ber Berbefferung und aufnahme folgen. Wollen auch daß auf baß ben andern Bibliothecis publicis Unfer lande ihm und Unfrer Societat beftens an hand gegangen werbe.

sibles à la clarté de la vérité. Notre ferme volonté est que, dans tout notre électorat et les pays incorporés, et principalement dans les écoles supérieures et inférieures, ainsi que dans les librairies, on suive les conseils de notre Société, si l'on veut éviter notre disgrâce.

Comme il se trouve aussi dans nos archives, bibliothèques, cabinets d'art, dans nos châteaux, maisons, jardins, bailliages, métairies et dépendances, bien des choses qui pourraient être demandées par notre Société, nous ordonnons à ceux qui y sont préposés de donner avis et communication complète à la Société de ce qu'elle leur demandera. Nous accordons en même temps au président actuel la présidence des bibliothèques publiques, maisons, endroits et choses de notre pays, et l'inspection générale de notre bibliothèque et

Und weil sonderlich ben Unstrer Leibziger Meß, auch sonst einer Censura librorum nothig, so wollen Wir, daß der præses Unstrer Societät, oder wenn er es in seiner abwesenheit auftragen wird, solche censuram mit zu beobachten haben solle und seine erinnerungen beobachtet werden.

Wir wollen auch und befehlen hiemit gnabigst, daß alle unfre hohe und niedrige bedienten, officier und beamten in unsern Chur- oder Erblanden, unfre Societat mit verlangenden nachrichtungen, Scripturen, Anmertungen und Experimenten und etwa vorschlagende proben nach thunlichteit an hand geben, auch auf deren erinnerungen ein absehen nehmen, als insonderheit ben hutten-, Salz-, Blaß-, Berg- und waschwerdeu, steinbrüche, ben dem garten-, pflanz-, forst- und sloßwesen, auch andern dergleichen wirthschaftlichen dingen als ben jagten, sischeren, thiergarten und menagerie, bei bau- und wasserwerden, einteichung und andau des landes, verhütung und verminderung der seuer und wasserschaden, bei wasser und andern

cabinet des arts. Ceux qui y sont préposés devront non-seulement l'admettre à tout, mais suivre tous les conseils qu'il leur donners. Nous désirons aussi que les autres bibliothèques publiques lui prêtent la main, à lui et à la Société entière. Une censure des livres étant nécessaire, surtout lors de la foire de Leipzig, nous voulons que le président de notre Société, ou en son absence un des membres qu'il en chargera, veille à cette censure, et que l'on exécute ses ordres.

Nous enjoignons et ordonnons à tous nos employés supérieurs et inférieurs, officiers et autorités de notre pays, d'assister notre Société en lui envoyant les nouvelles, les écrits, les remarques, les expérimentations, les documents qu'ils trouveront utiles. Ils lui enverront aussi des observations sur les

funsten, Hämmer, Wühlen, Manufacturen ober andern arbeiten und werden, insonderheit ben dem suhr und was genwesen, seldzeug, Artillerie, und prosession der ingenieurs, auch allen andern objectis, da Mathesis, physica, Historie und andern Studien ihren einsluß haben mögen.

Es wird Uns auch gnabigst gefallen und zu gemeinen besten des landes gereichen, wenn Unser abel und andere wohlhabende und wohlerzogene leute nach dem erempel einiger andern völker anstatt des Schablichen Mussiggangs und Schwelgens eine löbliche wissensbegierde zeigen, sich mit erkenntniß der natur und kunst belustigen, bes ihren reisen ausst nüzliche anmerkungen bedacht senn, daburch nicht allein zu dem zweck Unser Societät behülfslich erscheinen, sondern auch ihr eigne nuz bei ihrer wirthschaftt, auch ihr und ihres vaterlandes ruhe befördern, und sich sowohl als andere mit ihrem guthen Erempel und nüzlichen Bemühungen erbauen und tüchtiger machen, Gott, dem Vaterland, Uns und dem gemeinen wesen zu

verreries, mines, lavoirs, carrières, jardins, plantes, forêts, flottage, chasse, pêche, ménagerie, bâtiments, distribution et culture du pays, préservatifs contre le feu et l'eau, arts en général, marteaux, moulins, manufactures, etc., voitures, artillerie et profession des ingénieurs, et autres objets concernant les mathématiques, la physique, l'histoire et autres branches d'études.

Il nous serait bien agréable, et cela serait utile au bien général, si notre noblesse et tous les autres personnages élevés et riches, à l'exemple des autres nations, montraient un louable désir de science au lieu de se livrer à l'oisiveté et à la débauche; s'ils trouvaient du plaisir à connaître la nature, si dans leurs voyages ils faisaient d'utiles observations. Ils ne seraient alors pas seulement utiles à notre Société, mais ils

dienen; auch foldes ihr bezeigen nach befindung und gelegenheit in gnaden erfennen und biftinguiren.

Sonderlich aber verfeben Wir Uns ju allen benjenigen fo ben Studien in Unfern landen obliegen, baf Sie einen chngemeinen Gifer zeigen werben, biefen Unfern und Unfrer Societat 3med bengutreten, welches Wir auch allen Denen fo ex publico besoldet werden, hiemit anbefohlen und aufdrudlich aufgegeben haben wollen. Insonderheit werben Unfer leib- und hof-Medici, land- und Stadt-Physici, Bundarzte und Apotheker und alle die bei Bofpitalern und franden gebrauchet merben, fich angelegen fenn laffen, mit richtigen anmerfungen bem publico fleißig zu bienen, und zumahl folche alfo zu faffen, bag icbes jahres befchaffenheit, foviel bie Naturalia, fonderlich die waltende francheiten und baben fürfallende umbftanbe betrifft, zu funfftiger nachficht auffgezeichnet und Unfrer Societat, ben welcher cin fortwerendes collegium sanitatis einverleibet fenn fell, eingefendet werden, bamit man barauf gu funffti-

en tireraient eux-mêmes un véritable profit, seraient plus considérés et plus puissants en montrant aussi le bon exemple. Ils serviraient Dieu, la patrie et le bien général.

Nous recommandons à tous ceux qui s'occupent d'études dans notre pays de faire preuve d'un grand zèle pour nous assister, nous et notre Société, et nous recommandons la même chose expressément à ceux qui sont payés ex publico. En particulier nous prierons nos médecins et ceux de la cour, les physiciens de la ville et de la campagne, les chirurgiens et pharmaciens et tous ceux qui sont employés dans les hôpitaux ou auprès des malades de se montrer zélés pour l'intérêt public, en fournissant d'importantes observations, et de faire en sorte de pouvoir donner connaissance exacte, par écrit, au besoin, chaque année, des cas naturels, des mala-

ger vorforge ein und anderes Mugliches fchliefen tonne. Beilen Wir auch entschlossen nach bem Erempel ber Englandische Bill of mortality solche anstalt machen gu laffen, ba nicht nur zu ende bes jahres bie gahl ber gebohrnen und verftorbnen jebes geschlichts, wie schohn gebrauchlich, erfahren, fonbern auch unterscheibe und peranberungen nach bem alter und forte ber menfchen und ber francheiten und jahrebzeiten beobachtet werben fonnen; inmaßen fich befunden, mas fur guthe und wichtige folgerungen barauf zu machen; fo haben Wir die beforgung biefes werds auch Unfrer Societat hiemit in anaben auftragen wollen, geftalten neben bem berfelbigen auch frenftehen foll, ein Intelligenz-Amt aufzurichten, alba ieber mann eingeben und erfahren tonne, mas zu feiner und andrer nachricht dienen fan, weile fich taglich begiebet, baß einer basjenige verlanget, worin ein ander in handel, mandel, bedienung, fauff und verfauff, ober fonft ihm gebuhrend fugen fondte; fo aber megen ermangeinber nachsicht bende zu schaben unterbleibet, auch überbem

dies régnantes et autres choses semblables. Ils enverraient leurs observations à la Société, à laquelle serait attaché un collegium sanitatis qui pourrait prendre ses précautions pour l'avenir.

Puisque nous avons résolu aussi, à l'exemple du bill of mortality anglais, de créer un établissement de ce genre, qui nous fasse non-seulement connaître à la fin de chaque année le nombre des naissances et des décès, comme cela arrive déjà, mais qui fasse aussi des observations sur les différentes choses qui arrivent à tel ou tel âge sur les maladies, les saisons, afin d'en tirer des conséquences, nous avons également chargé notre Société de cette œuvre. On pourrait annexer à cet établissement un bureau de renseignements, moyennant lequel chacun pourrait se renseigner sur ce qui

durch Diefes mittel allerhand nugliches und wiffenswurdiges benguhehalten und zu erfahrung zu bringen.

Da auch iemand mit einige Erfindungen, vorschläge und arbeiten, die einer untersuchung aus den principiis der Natur, kunst, wissenschaften und Studien benothiget, sich den Und, Unserm Stadthalter, liebd., Collegiis, Rathen und bedienten angeben solte, wollen Wir daß mit Unsere Societät, oder wer von selbiger dazu committiret werden möchte, nach gelegenheit sub silentii side daraus communication gepstogen und auff ihr bedenden absicht genommen werde.

Sliedmaßen Unfrer Societat follen nicht nur inn-lanbische, sondern auch wohl auswärtige Personen, so sich rühmlich ausgeführet und zu dem zweck das ihrige wohl kentragen können, ohne unterscheid der Religion und Standes nach dem Exempel andrer Königl. Societäten und Academien ausgenommen werden können und deswegen keine gewisse. Bahl vorgeschrieben senn. Da dann die abwesenden mit Correspondenz die gegenwärtigen

lui est utile. Il arrive, en effet, tous les jours que quelqu'un demande ce qu'un autre pourrait lui procurer facilement, tandis que maintenant le manque de cet établissement fait du tort à tous deux. On pourrait aussi par ce moyen faire connaître bien des choses utiles.

Comme aussi, pour certaines inventions, propositions, ouvrages qui ont besoin de recherches tirées des principes de la nature, des arts et des sciences, les inventeurs doivent s'adresser à nos gouverneurs, conseillers et employés, nous voulons que notre Société ou quelques membres commis par elle prennent communication de ces inventions sous le sceau du secret, et qu'on en tienne note.

Les membres de la Société ne doivent pas seulement être des gens du pays, mais aussi des étrangers, qui auraient acburch besuchung der Versammlungen, bende nach ihrer gelegenheit mit übernehmung gewisser verrichtungen sich gebrauchen lassen köndten. Und wollen wir gegen diesenigen, so durch gushe ersindungen oder nüzliche arbeit sich herfürthun und deswegen uns angerühmet werden, nach besindung sonderliche gnad-zeichen spühren lassen. Und bei beförderungen die glieder der Societät, gestalten Sachen nach des vorzuges genissen, auch sonst die recommendation so den uns von wegen dieses corporis eingeleget werden möchte, gesten lassen.

Wollen auch bas protectorium bieser Unster Societät hiemit selbst übernommen haben, und ihren Angelegenheiten Gehör geben und Sie die Societät solche ben ihrer würde, rechte, begnadigungen und beren besis und genuß gegen manniglich frafftig handhaben und schüzen und solche nicht vermindern, sondern mehren und bessern lassen. Was Wir auch sonst dieser Unster Societät jezo und fünsttig ausgeben und verleihen werden, soll eben so frafftig senn, als ob es bereits von worth zu worth hier ein-

quis de la renommée et qui voudraient apporter le contingent de leur savoir. On ne ferait aucune distinction de religion ni d'état, à l'exemple des autres Sociétés royales ou académiques, et voilà pourquoi le nombre des membres ne serait pas limité.

Les absents pourront correspondre entre eux, les présents se rassembleront, et ainsi tous pourront se rendre utiles. Nous voulons aussi accorder des grâces toutes particulières à ceux qui se seront distingués par de bonnes inventions ou des travaux utiles, et qui nous auront été recommandés sous ce rapport.

Nous voulons aussi, puisque nous avons pris le protectorat de notre Société, écouter tout ce qui la regarde, la protéger énergiquement dans ses dignités, droits, grâces, posgereihet worden. Urfundlich haben wir dieses diploma Erectionis dieser Unster Societät zu beständiger krafft und stetswerenden gedächtniß mit Unster eigenhändigen unterschrift und auffdrückung Unstes Königl. und Churfuftl. Siegels besterden wollen.

So geschehen.

sessions et jouissances, et ne pas les amoindrir, mais les augmenter. Ce que nous accordons maintenant et accorderons à l'avenir à la Société doit avoir la même force que si cela était inséré dans ce diplôme. Nous avons voulu dès le principe apposer notre signature et notre cachet royal et princier sur ce diplôme d'érection de notre Société, afin de lui donner une force constante et une notoriété durable.

## Un Stabthalter und geheimte rathe.

#### (Præmissis præmittendis.)

Nachbem Wir Uns in gnaben entschlossen, zusolge ber neigung die Wir allezeit zu realen studien spuhren lassen, eine Societät der wissenschaften aufzurichten, dadurch mit Gottes hülff verhossentlich in verschiedenen zu gemeinem besten gereichenden, mit den studiis verwandten geschäften, etwas Unsern landen ersprießliches auszurichten sein dursste, und daher Uns Selbst zum haupt solcher societät ercläret und deren protection auf Uns genommen; so haben Wir, aus dewegenden besandten ursachen deren S. W. von L. als præsidi derselbigen allergnädigst ausgetragen und selbigen das diploma erectionis samt

# AU GOUVERNEUR DE LA VILLE ET AUX CONSEILLERS SECRETS (1).

(Præmissis præmittendis.)

Après que nous eûmes résolu, porté que nous avons toujours été pour les études qui approfondissent les choses, de fonder une Société des sciences, grâce à laquelle, avec l'aide de Dieu, nous osons espérer quelque chose de grand pour notre pays, et que nous nous sommes déclaré nous-même le chef de cette Société en la prenant sous notre protection,

(1) Préparé par Leibniz pour l'Électeur de Saxe.

andern concessionen zufertigen lassen, womit er sich anmelben wird.

Sefinnen berowegen an E. L. und befehlen Euch Unfern gebeimten rathen hiemit andaft, ihm in allen feinen ju biefem zwed gerichteten anfuchen, fo er gegenwartig oder abwesend thun wird, so viel immer thunlich ju deferiren und beforberlich zu erscheinen, auch bergeftalt nachbrucklich und fraftig bengufteben und andere Unfre bobe und niedere bedienten und unterthanen babin anguweisen, damit ob biesen verordnungen und concessionen gehalten werbe und Unfre Societat forberlichft zu ftanbe femmen, auch zu bem genufe ber von Uns zu einem fletsmehrenben fundo verwilligten einfunffte, besig unb rubigem exercitio aller ihrer privilegien, prærogationen und rechte gelangen moge. Immaßen wir nach reiffer überlegung alles basjenige so von Uns hiezu in gnaben bewilliget worden, thunlich, billig und heilfam finden und ein besonderes vergnügen an biefer fach fchopfen.

Sollte auch erwehnter præses vor fich ober mit ber So-

nous avons décidé, pour des raisons suffisantes et connues, que la direction en serait confiée à notre bien-aimé G.-W. de L. en qualité de président, avec le droit de vous délivrer le diplôme d'érection et autres concessions accordées.

En conséquence nous vous ordonnons, à vous et à vos conseillers secrets, de comparaître devant lui, de l'assister énergiquement dans toutes les recherches qu'il fera conformément au but de la Société, qu'il soit absent ou présent, d'en donner avis à nos employés supérieurs et inférieurs, afin que ces concessions et ordonnances reçoivent exécution et que notre Société soit constituée comme elle doit l'être. Nous voulons aussi qu'elle jouisse des revenus du fonds que nous lui avons assigné, ainsi que du paisible exercice de tous ses priviléges et prérogatives. Après mûre

ŀ

cietat, iezo ober kunfftig verlangen, daß einige von Unfern geheimten oder andern rathen, zusammen, oder nach
der dinge gelegenheit absonderlich, in einem oder andern,
auch zu unterschiedenen mahlen, der beförderung des
guthen vorhabens sich annehmen möchten, so ist Unser
will und mennung, daß von Unserm geheimen rathscollegio hierinn gefüget, denen hiezu denominirten die
verlangte autorität von Unsert wegen bengeleget, und
sie als von Uns Selbst bereits aniezo ihnen die sach
committiret, geachtet werden sollen.

Solle auch in favorem Societatis zu vermehrung bes fundi oder sonst zu besterer bestreitung des löblichen vorhabens ein mehrers als von Uns verwilliget worden, in vorschlag kommen und guth gesunden werden; sind Wirzustrieden, daß es mit dem præside Unstere Societat concertiret und dann nicht weniger als ob es von Uns verwilliget oder dem diplomati erectionis eingerücket, sorberlichst zu werde gerichtet werde.

Berfehen Uns von manniglich aller schulbigen will-

réflexion, nous avons trouvé que tout ce que nous avons accordé est réalisable, juste et salutaire, et que nous en retirerions une satisfaction toute particulière.

Si le président que nous avons choisi désirait que quelques membres du conseil secret ou autre se présentassent, soit réunis, soit seuls, selon les circonstances, devant la Société, et cela même à des reprises différentes, pour prendre part à l'accomplissement du bien projeté, notre avis et volonté est que les conseils secrets du collége se rendent à cet appel, et qu'ils prennent en considération les mandats que nous leur commettrons nous-même.

S'il arrivait aussi qu'en faveur de la Société, pour augmenter le fonds qu'elle possède ou pour répandre davantage ses bienfaits, on jugeât convenable de proposer quelque fahrigseit, so Uns zu sonderbaren wohlgefallen gereichen wird und wollen, daß ein ieder, ben dem es von nöthen, von Unsern geheimten rath, auch andern collegiis und obrigseiten nach gelegenheit sine strepitu aut sigura judicii et appellatione remota dazu nachdrudlich ange-halten werde.

Sieran geschicht Unser unveranderlicher will und mennung.

Und Bir oc.

chose de plus que ce que nous avons accordé, nous désirerions que cela fût concerté avec le président de la Société et exécuté comme si nous y consentions d'avance et que ce fût inséré dans le diplôme d'érection.

Nous voulons aussi que chacun, quand il sera nécessaire, soit tenu à observer ces prescriptions, et nous en ordonnons l'exécution à nos conseillers ou autres colléges et autorités, nonobstant toute noise ou forme d'appel.

C'est en quoi consiste notre volonté inébranlable.

Et en conséquence, nous, etc.

#### DIPLOMA.

Nachdem Uns des..... Unsers lieben besonderen S. W. von L., Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen geheimten raths ohngemein große Qualitäten sehr angerühmt worden, und Wir entschlossen, ihm als præsidi
die einrichtung und direction der von Uns ausrichtenben Societät der wißenschafften in gnaden auszutragen,
auch Uns in andern Dingen, so seiner iezigen herrschafft
nicht entgegen, seines raths zu bedienen, so haben Wir
ihn hiemit zum præside erwehnter Unster Societät bestellen und ihm die macht und autorität geben wollen,
solche dem diplomati erectionis und andern Unsern
concessionen und expeditionen gemäß einzurichten
und zu dirigiren. Wollen, daß ihm darinn von männig-

#### DIPLOME (1).

Après qu'on nous eut fait l'éloge des grandes qualités de notre cher G.-W. de L., conseiller secret du prince de Brunswick-Lunebourg, nous avons résolu de lui confier en qualité de président l'installation et la direction de notre Société des sciences, et à ce titre d'accepter ses conseils, et de lui donner la puissance et l'autorité pour agir conformément au diplôme d'érection et à nos autres concessions et expéditions. Nous voulons que quelques-uns d'entre nous l'assistent, et sommes tout prêt à lui

(1) Préparé par Leibniz pour l'Électeur.

lich Unsertwegen assistiret werbe und sind bereit ihn daben zu handhaben, zu schügen, zu vertreten und schadloß zu halten, wollen auch, daß er ben den fürsallenden dubiis sich an Uns halte und von Uns bescheid erwarte, immaßen Wir selbst das haupt der Societat senn wollen und deren protection übernommen.

Und weil es an dem, daß auff des Chur-prinzens Unfers geliebten sohnes erziehung ferner zu gedenden und
auch dessen studien eine versassung ersordern, so sind Wir
bedacht Uns auch seines raths daben zu gedrauchen. Wir
sehen auch gern, daß er sich so viel als shunlich einer
eber-inspection Unser bibliothec und funst-cammer in
Unser residenz annehme und wollen, daß die darüber
bestellet, seinen rath und gutachten darinn deseriren.

Ob nun wohl die gegenwärtige bewandtniß der fache nicht leidet, daß er in Unfere pflichten treten könne, dennoch, weil er Uns in unbedenclichen dingen nuzliche dienste leisten kan und auch dazu geneigt, haben Wir guth befunden ihm alles, was einem Unfrer wurdlichen ge-

prêter la main, à l'assister, à le défendre, à l'indemniser; nous voulons aussi que dans les cas douteux il s'en réfère à nous et nous en prévienne, vu que nous voulons être la tête de la Société et la prendre sous notre protection.

Comme aussi il faudra songer à l'éducation de notre bienaimé fils, le futur Électeur, nous avons pensé que nous pourrions nous servir de ses conseils. Nous avons vu avec plaisir qu'il avait accepté l'inspection supérieure de notre bibliothèque, de notre cabinet des arts, et nous exigeons que ceux qui y sont préposés s'en réfèrent à ses conseils.

Comme les circonstances actuelles ne permettent pas qu'il prenne place parmi nous et se charge de nos devoirs, et puisqu'il peut nous rendre des services utiles et qu'il est porté à le faire, nous avons trouvé bon de lui accorder ce qui revient

heimen rathe an rang und gage zufomt, benzulegen und wollen, daß er bergestalt tractiret und von Unster eammer die gage eines wurdlichen geheimten raths, ihm, er sen gegenwärtig oder nicht, auff die gewöhnliche Termine richtig bezahlt werde.

Es wurde ein besehl an die eammer deswegen zugleich auszusezen sein in terminis dene expressis.

à nos conseillers secrets actuels, et voulons qu'il soit traité de même et que notre chambre lui paye son traitement régulièrement et aux termes voulus, qu'il ait assisté à ses services ou non.

On donnera à ce sujet un ordre à la chambre, en termes bien clairs et bien précis.

# Einige puncta bie aufrichtung einer Societat ber Wiffenschaften betreffend.

- 1. Königl. Mt. burfften vielleicht allergoft, geruhen die aufrichtung der Societät der wisenschaften unter assistenz einiger personen aus dero ministerio in Sachsen, iemand zu committiren, da dann
- 2. was anderswo bergleichen Societäten an rechten, frenheiten, privilegien und begnadigungen, solches Königl. Mt. nicht weniger allerabst. verleihen wurde.
- 3. Insonderheit alle basjenige, so die Konigl. Preußische Societät erhalten. Wie aus dem diplomate und instruction zu erschen;

## QUELQUES POINTS CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DES SCIENCES.

- 1. S. M. R. devrait mettre la fondation de la Société des sciences sous l'assistance de quelques personnes, et charger son ministère en Saxe d'y commettre quelqu'un.
- Accorder à cette même Société tous les droits, libertés, priviléges et grâces, qu'ont déjà obtenus les Sociétés de ce genre.
- 3. En particulier, accorder ce qui a été concédé à la Société royale de Prusse, comme on peut le voir dans le diplôme et l'instruction.

- 4. In specie das privilegium der calender nach dem Brandedg, suß, so viel thunlich; auch einige andere dem publico nüzliche und der Societät außträgliche privilegia so verschlagen werden köndten.
- 5. Berwilligung von zeiten zu zeiten loterien zu halten, ohne daß folches andern, ausgenommen ad pias causas, leicht zu erlauben.
- 6. Es waren auch gewiße bem publico selbst nüzliche und plausible anlagen ad hunc pium revera usum zu verwenden. Dergleichen ware insonderheit die ershöhung des Cartens und tabadsimposts, denn weil dieser wahren consumtion in diesen landen großentheils ein abusus, zumahl auch der tabae von andern orthen hierein bracht wird, so köndse diese wahre, weit höher als iezo mit recht, und etwa denen, so solches aniezo zu andern dingen ziehen wolten, in genere bedeutet werden, daß Königl. Mt. selbiges ad causam valde piam, et utilem, reserviren möchte. Nach dem erems
- 4. Dans l'espèce, mettre le privilége des calendriers sur le même pied que celui de Brandebourg: on pourrait proposer la concession de quelques autres priviléges utiles au public et à la Société.
- Accorder la permission de faire de temps en temps des leteries; ne la donner que difficilement aux autres fondations, à moins que cela ne soit ad pias causas.
- 6. On pourrait aussi ad hunc pium revera usum détourner certains fonds provenant de choses utiles au public. Par exemple: on pourrait augmenter l'impôt sur les cartes, sur le tabac, car la consommation qui s'en fait dans ce pays est un véritable abus; comme le tabac est importé, le prix pourrait en être de beaucoup augmenté, et les sommes que l'on retirerait d'un côté ct de l'autre deviendraient importantes au point que V. M. R.

pel einiger örther köndte der preiß des tabacs umb ben vierten, auch wohl gar dritten pfennig erhöhet und vor das publicum zu oberwehnter absicht einbracht werden. Es köndte auch mit dem papier eine gewisse nüzliche einrichtung gemacht werden, so etwas abwerssen möchte.

- 7. Liezu schidte sich auch die ausfrichtung und einführung of a house of intelligence and of the bill of
  mortality, auff den Englischen suß: und köndte damit
  in denen dingen so das publicum internum, policey
  und gesundheit angehen, viel nüzliches erfahren und
  erhalten werden, zumahl da eine perpetua cura sanitatis publicæ damit combiniret wurde.
- 8. Weilen auch viel schaden durch seuer zu geschehen pfleget, so köndte mit assistenz der Societät, zumahlen zum Theil auff rem mechanicam antomt, guthe auftalt dagegen vorgekehret werden, nicht allein durch generaleinführung der schlangen-sprizen, sondern auch

pourrait les employer ad causam valde piam et utilem. A l'exemple de quelques localités, le prix du tabac serait augmenté d'un quart ou d'un tiers de liard, et l'argent en serait employé comme on l'a dit plus haut. Le papier lui-même pourrait rapporter quelque argent, si on établissait les choses autrement.

- 7. A cela viendrait se joindre l'établissement of a house of intelligence and of the bill of mortulity; et en ce qui concerne publicum internum, la police, la santé, on pourrait apprendre et faire bien des choses utiles, d'autant plus qu'on y ajouterait perpetua cura sanitatis publicæ.
- 8. Comme bien des dégâts ont lieu aussi par le feu, on pourrait, avec l'assistance de la Société, en ce qui regarde rem mechanicam, créer de bons établissements,

- auch durch verminderung der tostbarteit berfelbigen. Wozu auch andere bienliche verfagungen gehöhren wirben.
- 9. Ben den subjectis so auff hohen und andern schuhlen zu gebrauchen, auch den præbendis, stipendiis und andern piis erogationibus, auch wo res literaria sonst interessiret, sonnte auff die Societat, dero vorschlage und recommendation geschehen.
- 10. Membra Societatis auch vor andern ben beforderungen in obacht genommen werden.
- 11. Die auch sonst einige honores, prærogationen, privilegia und gnaden zu genießen hatten. Ben der Société royale des sciences zu Paris, haben sie das droit de committimus, und sind von der gemeinen jurisdiction eximiret.
- 12. Nachbrudliche verordnungen fondten sowohl in genere als nach gelegenheit in specie an die officier und bedienten in den Königl. landen ergehen, daß sie
  - et non-seulement employer les pompes ordinaires, mais les améliorer. On y ajouterait d'autres inventions utiles.
  - 9. La Société aurait aussi la haute surveillance sur les petites et grandes écoles, les prébendes, appointements et autres allocations pieuses, et même sur ce qui regarde les intérêts de la république des lettres.
- On ferait un choix convenable pour les membres de la Société.
- 11. Ils jouiraient de quelques honneurs, prérogatives, priviléges et grâces. Dans la Société royale des sciences de Paris, ils ont le droit de *committimus*, et sont exempts de la juridiction ordinaire.
- 12. On pourrait faire d'importantes modifications in genere et même in specie parmi les officiers et serviteurs du

ber Societat mit verlangenden notitiis, scripturis, observationibus und experimentis nad thunligicit an hand zu gehen und auff deren monita zu reflectiren batten. 2118 nehmlich ben hutten, falg-, glaß- und bergwerden, auch ftein-bruchen; ben bem garten-, plantations- und forftwefen, auch andern bergleichen œconomicis; ben jagten, fifcherenen, thiergarten und menagerien; ben bau- und maßerwerden, einteichungen, verhutung ober verminberung der mafferschaben, ben maffer- und anbern funften, muhlen, manufacturen, arbeiten und werden; infonderheit ben bem fuhrund wagen-wesen, auch seldzeug, artillerie und profession ber ingenieurs; auch allen andern objectis, ba mathesis, physica, historien, funft und wificnschaften und andere studia samtlich ihre influenz haben mogen. Und tondten die so mit novis inventis, vorschlagen und laboribus sich angeben mochten, wie ce Colbert ben feinem Ronig eingeführt gehabt, an einige

pays. Ils viendraient en aide à la Société avec leurs notices, écrits, observations et expériences, mais obéiraient à leurs instructions. Il en serait de même des fabriques de sel et de verre, des mines, des carriers; on surveillerait aussi les jardins, les plantations, les forêts et autres détails économiques de ce genre; la chasse, la pêche, les messageries, les bâtiments, les irrigations, les canalisations, les dégâts occasionnés par les eaux, les moulins, les manufactures et tous les ouvrages qui s'y rapportent; ce qui concerne les voitures et les chevaux, même les instruments aratoires; l'artillerie, la profession des ingénieurs; toutes les autres branches, telles que les mathématiques, la physique, l'histoire, les arts et les sciences, et autres études, et l'influence qu'elles peuvent avoir. On pourrait même nom-

commissarien aus der Sociétat, sub silentii side, gewiesen werden.

mer, à l'exemple de Colbert en France, quelques commissaires qui, sous le sceau du secret, prendraient connaissance de toutes les inventions et applications nouvelles. Wenn die Societat der wissenschafften wohl gefaßet wird, kan sie großen und schleunigen nuzen haben. Dann man dadurch zur menschlichen gesundheit, bequemlichkeit und vergnügen mehr in 10 jahren außrichten kann, als soust in etlich 100 jahren geschehen wurde, des unsterblichen ruhms zu geschweigen, so deren rechtschaffene fundation mit sich bringet.

1. So fan sie bienen bie erziehung und information ber jugend wie auch die studia zu verbesiern, an welchen benden dem staat so viel gelegen. Insonderheit ben des Chur-prinzen hoheit kondte die anstalt sowohl zu statten kommen, als ob sie vor ihn eigentlich erfunden, wie die

Si la Société des sciences est constituée comme elle doit l'être, elle pourra rendre de grands et prompts services. Elle pourra faire en dix ans, pour la santé des hommes, leur agrément et leur plaisir, plus que sans elle on ne ferait en cent années. Et je ne parle pas de l'immortelle renommée que l'on acquiert en créant une telle Société.

1° Elle peut servir à améliorer l'éducation et l'instruction de la jeunesse, et même les études, ce qui est si important pour un État. Un établissement de ce genre conviendrait d'autant mieux à S. A. S., qu'Elle en serait considérée comme le veritable auteur. Les ouvrages pour M. le Dauphin servent à tout le monde; mais ils s'appuient sur des choses de peu d'importance et point du tout sur des choses pratiques; des ouvrages pour Mons. le Dauphin iedermann dienen, aber auf schlechte dinge und gar nicht auf realia gingen, dahingegen tableaux des sciences en tailles douces et theatrum naturæ et artis nothig waren.

- 2. Können die bergwerde, landes- œconomie, handwerde und beaux arts dadurch befördert werden, welches zur vermehrung der achtung gereichet; der zierde zu geschweigen.
- 3. Weil die gesundheit nächst der tugend über alles gehet, so würde man durch euram sanitatis, historiam analem medicam, medicis salariatis injungendam und andere guthe anstalten in furzer zeit ein großes ausrichten; da man iezo nicht einmahl die menge herrlicher observationen viel brauchet die man schohn hat und darauff man sich selten und bisweilen nur ohngefähr im nothfall besinnet, geschweige, daß man ausst weitere observationes recht gehen solte, welche sowohl nach richti-

tableaux des sciences en taille-douce et un theatrum naturæ et artis seraient bien plus utiles.

- 2° On hâterait les progrès des mines, du pays, de l'économie, de l'industrie et des beaux-arts, ce qui nous donnerait de la réputation, sans parler de l'agrément.
- 3º Puisque la santé, après la vertu, est placée au-dessus de tout, en peu de temps on ferait de grandes choses moyennant curam sanitatis, historiam analem medicam medicis salariatis injungendam et d'autres biens de ce genre. On n'utilise même pas aujourd'hui cette quantité d'importantes observations dont nous sommes pourvus, ou, si cela arrive, ce n'est que par hasard et quand la nécessité le demande, sans ajouter que l'on pourrait faire d'autres observations qui seraient utiles soit à la guérison des corps, soit à composer des remèdes utiles pour la société. La chimie et la microscopie rendraient ici les plus grands services. On

ger form ben menschenleibern, als auch sonst in ben natürlichen corpern, die man zur gesundheit, speise und sonsten brauchet, vorzunehmen. Wozu sonderlich die chymie und die microscopica überauß dienlich, woburch in der sichtbaren eine neue unsichtbare welt und zwar in selbiger die ursachen der sichtbaren Dinge beruhen, auszusinden. Wie die bereits habende observationes zeigen, da doch disher so wenig leute und nur privatim sich darauff bestissen.

4. So wurde die anstalt auch ein großes helssen zu schuz vor Land- und leute ober zu friegssachen. Denn zu geschweigen, daß die friegs- operationes offensive et defensive hauptsächlich nächst guther disciplinirung, exercirung und nöthiger provision von mathematischen und mechanischen ersindungen hehrrühren, so ist leicht zu erachten, daß daben ein großes zu verbestern, nicht allein zu schaben, sondern auch zum wiederstand und be-

pourrait découvrir dans le monde visible un monde invisible, et dans ce monde invisible la cause du monde visible. Les observations qui ont déjà été faites le prouvent, et cependant bien peu de personnes, si ce n'est quelques-unes privatim, s'en sont occupées.

4° Cet établissement serait d'un grand secours au pays, à ses habitants ou aux affaires de guerre. Car, sans redire que les opérations pour une guerre offensive ou défensive reposent, outre la bonne discipline, l'exercice et les provisions nécessaires, sur des inventions mathématiques et mécaniques, on comprend facilement qu'il y a bien des choses à améliorer, non-seulement pour causer des dommages à l'ennemi, mais aussi pour s'opposer à ceux qu'il pourrait occasionner, les déconvrir, et en un mot pour se firer le mieux possible des mauvais pas dans les circonstances critiques, et cela se pourrait faire par des moyens que l'on regarde

bedung und unter andern zu besterer fortbringung schwehrer lasten auch in bosen und nach der jahrszeit vor
undrauchdar gehaltenen wegen. Und weil nicht zu verantworten, daß so viel soldaten wegen wunden oder franckheiten, aus mangel gebührender hülsse verlohren gehen,
so ware nothig eigne veranstaltung zu unterweisung junger chirurgorum zu machen vermittelst der anatomi
sowohl als würdlicher besuchung der patienten, welches
zugleich zu vermehrung der seienz gereichen würde. So
wären auch die früpel oder invalides zu gewisen bequemen laboribus nüzlich zu brauchen und also dadurch die
armen soldaten bester zu encouragiren.

5. Weilen auch offt feuer- und maßerschaben burch guthe anstalt verhindert oder vermindert werden tonnen, so wurde dies auch eine frucht dieser guthen anstalt
senn und nicht allein die schlangensprizen besser eingeführet und gebrauchet, sondern auch ohntostlicher ge-

comme impraticables. Et pour éviter d'être responsable de la perte des soldats blessés!, malades ou à qui le nécessaire a manqué, on pourrait établir des écoles pour l'instruction des jeunes chirurgiens, leur faire connaître l'anatomie et visiter les patients, ce qui serait utile en même temps pour la science en général. Les estropiés ou invalides eux-mêmes seraient employés à des travaux agréables, et les pauvres soldats ne prendraient que plus de courage à leur métier.

5° Comme bien souvent aussi les incendies ou inondations sont ou peuvent être empêchés grâce à la bonne installation de ces établissements, on pourrait leur rapporter les fruits qu'on en tirerait. On améliorerait non-seulement le système des pompes actuelles, mais on en ferait à meilleur marché, et elles deviendraient plus communes.

6º L'expérience nous montrant aussi que la propagatio

macht werben, bamit sie mehr gemein fenn fonbten.

- 6. Nachdem auch die erfahrung gibt, daß propagatio ficei per scientias, sonderlich mathesin et medicinam, nächst göttlichem benstand am besten zu erhalten, so würben auch leute, so in Tartary, Indien und bis an China abzuschichen nicht allein die auf sie gewandte kosten mit Sandel erstatten, sondern auch der abgelegenen völcker naturalia und wissenschafften, und durch einen löblichen tausch zurückeringen. Woben des Czars hoher benstand und guthes vernehmen mit ihrer Mt. dermahleins ein großes benstragen köndte.
- 7. Weil auch dieses land mit bergwerden und andern naturalien von Gott wohl begabt, die leute hurtig, die studien und funste ben ihrem blühen, der funsteammer, menagerie, gewächsgartens und dergleichen zu geschweigen, fürnehmlich aber weil Königl. Mt. selbst ben habenden großen liecht auch ohngemeine neigung hiezu zeigen,

fidei per scientias et surtout per mathesin et mathematicam, sous l'assistance d'un ecclésiastique, se faisait de la manière la plus avantageuse, on enverrait des hommes en Tartarie, dans les Indes, en Chine, lesquels non-seulement y feraient commerce afin de subvenir à leurs frais, mais nous rapporteraient en échange les productions naturelles des peuples éloignés et leurs sciences. Et le czar, ainsi que V. M., dont on connaît les bonnes intentions, pourraient s'entendre sous ce 1 apport.

7º Puisqu'en outre Dieu a bien voulu favoriser notre pays sous le rapport des mines et autres produits naturels, que les gens sont lestes, que les études et les arts fleurissent rapidement chez nous (je ne veux point citer les cabinets d'arts, ménagerie, jardins des plantes, etc., qui existent déjà), mais principalement puisque V. M. R., dont les lumières sont grandes, est disposée on ne peut mieux en faveur de cette

fo ist ein großer grund bereits zum anfang geleget. Und wird sich bie übrige nothburfft besto leichter sinden.

Société, une base solide se trouve posée dès le commencement : la nécessité de sa fondation n'en sera que mieux sentie, et son établissement d'autant plus facile.

### V. V.

Nachbem Wir Unsere Societät der wissenschaften durch ein eignes diploma fundiret und aufgerichtet und mit einigen serneren verordnungen darinn Uns allergnädigst ercläret, dieselbe mit einem zureichenden sundo, anständigen privilegien und andern begnadigungen, so solchem diplomati nicht eingerücket, zu versehen; so haben Wir solches hiemit, so viel aniezo süglich geschehen sönnen, bewerchtelligen wollen, Uns vorbehaltend, was kunstig serner dienliches nach und zu verseleihen, in vorschlag sommen möchte.

Buforderst wollen Wir, daß die Societat einen præsidem, und auch, da es füglich geschehen fan, einen vice-præsidem und ein concilium haben solle, bestehend aus

#### P. P.

Après que notre société eut été fondée et établie par un diplôme et qu'on eut bien voulu lui accorder un certain fonds, des priviléges importants et d'autres grâces dont le diplôme ne fait pas mention, nous avons résolu de bien préciser ce qui la concerne, nous réservant de proposer et d'ordonner petit à petit ce qui serait utile à faire plus tard.

En premier lieu nous voulons que la Société ait un président et même un vice-président et un conseil composé de membres qui veuillent et puissent s'occuper de préférence des affaires de la Société. Quant au choix des personnes du conseil ainsi que des autres membres de la Société qui, dès

folden gliebmaaßen, die fich ber geschäffte ber Societat por andern annehmen fonnen und wollen. Die mahl und delectum solder personen bes Concilii sowohl als ber übrigen gliebmaßen, fo gleich anfange zu benennen guth befunden werden wird und woben auff erudition fowohl als auf guthe intention und zelum zu sehen, tragen wir vor ber hand bem zeitigen præsidi Unfre Societat hiemit auf, und haben bas allergnabigfic vertrauen zu beffen befandter dexteritat und zelo, baß er baben gebührenben rath pflegen und fowehl biefes als alles andre, was von Uns nicht aufdrudlich vorgeschrieben und also auf seine direction antomt bestens faffen werbe. Und wollen Bir in gnaden hoffen, daß die, fo von Uns und bem publico befoldung genießen, entweder von felbft oder auf begehren ber Societat als membra und sonst behülfslich zu erscheinen fich willig finden laffen und ohne erhebliche urfach bem gemeinen nugen nicht entziehen werben. Solches concilium foll annuum fenn und zu ablauff bes jahrs, jeber

le commencement, seront jugés dignes d'être nommés, vu leur érudition, leurs bonnes intentions et leur zèle, nous le laissons au président actuel, ayant la plus grande confiance en sa dextérité et son zèle, qui du reste sont connus, persuadé qu'il fera tout pour le mieux, tant en ce qui concerne ce qui ne nous est pas prescrit d'une manière précise que sa direction même. Nous voulons aussi espérer que ceux qui sont payés par nous ou par le public se présenteront soit d'eux-mêmes, soit sur la demande de la Société, pour lui être utiles et ne s'abstiendront pas sans cause majeure de contribuer au bien général. Le conseil sera annuel; cependant, en tout temps, selon qu'on le jugera convenable, une partie pourra être changée, afin que d'autres membres puissent aussi y prendre part. Tout ce qui regarde les points de

seit dem nach befinden, fim ein theil der personen verändert merden, damit auch andre membra etwa in das corecitium gelangen können. Bas nun in doctrinalibus kurfaller, kan in pleno Societatis conventu tractiret, was aber statum et ecconomiam Societatis und insenderbeit die kernere annehmung der glieder unfrer societät betrifft, wird præses mit den zeitigen membris concilii in deliberation fiellen, mas er aber alzu bedendlich sindet an Uns allerunterthänigst gelangen lassen.

Auch Unires Stadtbalters liebbe und geheimen Raths Collegii, frafft Unfres dieffalls an Sie abgelaffenen rescripts, wie auch sonft andrer Unfrer collegiorum Rathe, bediente und obrigseiten werden alle nothige und nachbrudliche Affistenz auf berselben, ber Societat gebührend ansuchen zu zuwarten haben.

Und ba er insonderheit verlangen folte, daß einige Unirer geheimen oder andern rathe, zusammen, oder nach ber binge gelegenheit absonderlich, in einem und andern

doctrine pourra être traité en assemblée générale. Ce qui concerne au contraire l'économie intérieure de la Societé et en particulier la réception ultérieure des membres sera na en délibération par le président et les membres annuel, du conseil, et il sera libre de nous en donner communication

Grâce au rescrit que nous avons adressé au gouverneur de la ville, au conseil secret du collége et aux autres consenter des colléges, employés et autorités, nous pouvons nou attendre à en recevoir assistance néces

Et comme, en on peut désit quelque uns de nos conse ou autres s it, les circonstances, aurs fois pour le réperteur et cons ent avertir rope.

auch zu unterschiedenen mahlen, der beförderung des guten vorhabens sich annehmen möchten, wollen Wir, daß
von Unferm Stadthalter, liebbe, und geheimen rath, ihm
hierin gesüget werde und die verlangte rathe, als ob ihnen
von Uns bereits aniezo die Sache committirt geachtet werben und die autorität oder macht haben sollen, von Unsertwegen appelatione remota die vorsallende hindernisse
aus dem wege zu reumen.

Das Sigillum Societatis soll der præses, und in defesen adwesenheit soll es der obereinnehmer und der Secretarius Societatis mit einander an einem verschlossenen orth zu verwahren haben und wenn præses vorhanden oder in der nahe soll nichts als was von ihm unterschrieben in nahmen der Societat besiegelt und ansgesertigt werden; wie es aber ben dessen abwesenheit zu halten, wird er richtige abrede zu nehmen wissen, damit nichts versäumet noch angestoßen werde.

Die gelder foll ber Societat obereinnehmer, welcher

quoique la chose leur ait déjà été commise, et qu'ils aient la puissance et l'autorité de lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer à leur concession, et cela appellatione remota de notre part.

Le président doit avoir le sceau de la Société, lequel, en son absence, sera confié au receveur et au secrétaire, qui devront le conserver dans un lieu fermé à clef. Si le président est présent ou peu éloigné, rien ne doit être terminé et scellé au nom de la Société, à moins qu'il ne l'ait signé de sa main. En cas d'absence, il dira d'une manière précise comment on devra s'y prendre pour que rien ne soit négligé ou refusé.

Les fonds de la Société seront confiés à un receveur général, qui devra avoir des propriétés dans notre pays, être un

verpflichtet, in unsere Churlanden possessioniret und ein fleißiger, verständiger auch accreditirter Mann senn soll, iedesmahl durch sich oder nach gelegenheit durch andere haben, richtig eintragen, wohl verwahrlich behalten und alle halbe jahr berechnen, auch die reliqua exhibiren und nichts so gering es auch sen, als auf schein des præsiclis, oder wenn es sonst in seiner abwesenheit oder da er verhindert ausgetragen, bezahlen.

Es foll aber alles geld in rem societatis und deren zweck gemäß angeleget und nicht das geringste davon zu etwas anders, eder iemands eignen Nuz verwandet werben.

Den fundum und die Ginkunfte ber Societat belangend, ohne welche nichts fruchtbarliches aufzurichten, haben Wir nach reiffer überlegung dafür gehalten, daß beren zum besten einige ohnbeschwerliche anlagen zu machen, dann auch gewiffe zu gemeinen Nuz gereichende privilegia in gnaden zu verwilligen.

homme habile, raisonnable et accrédité. Il devra exactement tout inscrire lui-même, ou, selon les circonstances, d'autres l'aideront; il devra tout bien conserver, faire ses comptes tous les six mois, exhiber les reliqua, et ne rien solder, quelque minime que ce soit, sans un reçu du président, lors même que ce dernier serait absent ou empêché de le donner. L'argent ne devra être consacré qu'aux affaires de la Société, et pas à la moindre autre chose, ni à une utilité particulière.

Quant à ce qui concerne le capital et les revenus de la Société, sans lesquels on ne fait rien de fécond, nous avons jugé convenable, après mûre réflexion, d'en faire quelques placements avantageux, puis aussi d'accorder quelques priviléges dans l'intérêt général.

Die anlagen betreffend, fo ift Uns hinterbracht worben, baf in unterschiebenen Teutschen lanben vom fabad der vierte bis britte pfennig genommen und ber Preif umb fo viel erhöhet werbe. Weilen ce nun eine mahre, bie meift aus anderen orthen in unfere lande bracht wird. auch beren große consumtion in einem Migbrauch beftehet, baburch bie zeit verlohren und die gefundheit felbft beleibiget wirb, also eine mehrere anlage barauff allerbings favorabel, fo wollen Wir folche bergeftalt erhöhen laffen, bas mas fonft zween pfennig gehalten, aniezo brei pfennig zu ftehen tomme und foll folche erhöhung von benen, so die bisherige auflage bavon gehoben haben in cassam Societatis richtig geliefert und zu vermeibung alles unterschleiffs guthe anftalt gemacht werben. Gine gleiche bewandniß foll es haben mit ben tabadspfeiffen und Spiel-Charten. Doch wollen Wir, baf benen gemeinen Solbaten Unfrer Regulirten Truppen jum beften ein gewiffes quantum ohne folche anlage passiret werbe.

Quant au placement, nous avons entendu dire que, dans différents pays allemands, on allait accroître l'impôt sur le tabac d'un quart ou d'un tiers de liard, et que par conséquent le prix en serait augmenté. Puisque c'est là aussi une marchandise qui nous est, en majeure partie, fournie par les autres pays, et que la consommation qu'on en fait dégénère en abus, fait perdre du temps, attaque la santé, une imposition levée sur elle ne pourra être que favorable. Nous voulons donc que ce qui a été payé 2 liards se paye 3; les sommes que produira cette augmentation seront régulièrement versées dans la caisse de la Société, et l'on veillera à ce qu'il ne se commette aucune fraude. Pareille chose doit arriver pour les pipes et les cartes à jouer. Nous désirons cependant que l'on fournisse aux simples soldats de nos

Weil auch ber Papierhandel ben dem buchermefen und folglich ben ben Studien ein großes thut, fo wollen Bir hiemit die inspection sowohl des Papier- als bucher-banbela, auch ber Schrifft- und Rupfer-bruderenen in Unfern Chur- ober Erblanden, infonderheit auff ber Deffen, Unfrer Societat ber wiffenschafften in gnaben aufgetragen wiffen, mit erlaubniß, weil billig, baf bie ber Studien geniefen, etwas ju beren beforberung bentragen, ctwas leidliches bavon zu ziehen fomohl als einiger nutlicher Regelementer einrichtung und determinirung Bir nach befindung ber fache in gnaden autorisiren wollen. Es ift ohne bem Uns glaublich vorgebracht worben, baß ber chemablen favorable, bucher-handel zu einem großen abusu angewachsen, viele gewinnfüchtige Buchhandler wenig auff ben gemeinen Rugen und eigne reputation feben und fich ju unterdrudung guther werde und vertreibung ihred ohnbienlichen Berlags unter einander verstehen, geringe Scribenten, so gleichsam in ihrem Sold,

troupes régulières une certaine quantité aux prix ordinaires.

Le commerce du papier étant très-important et pour les libraires et pour les études, nous voulons confier à la Société des sciences l'inspection du commerce du papier, des librairies, des imprimeries, et celui de tout notre pays, surtout lors des foires, avec la permission de faire supporter quelque léger impôt à ceux qui font leurs études, et nous l'autorisons en même temps à faire quelques règlements pour déterminer ces choses. On nous a dit aussi qu'il s'était introduit de grands abus dans le commerce des livres, autrefois si avantageux. Bien des libraires, avides d'argent, ne regardent pas à l'intérêt général et à leur propre réputation. Ils s'entendent entre eux pour supprimer les bons ouvrages.

zu autoren auffwerffen und mit deren ohnausgearbeiteter übel corrigirten arbeit die welt anfüllen und die fauffer anführen, beffen auch in geringften feinen fcheu haben. Da bann nicht allein fein nugen geschaffet, und bas guthe unter ber menge bes untauglichen erflidet wirb, welches ber teutschen nation bei frembben zu unglimpf gereichet, fondern auch viel lieberliches, theils auch argerliches und verlaumberifches, ja in Religion und Staatsfachen gefahrliches mit unterläufft. Und obwohl folchen mißbrauchen nicht auf einmahl genugsam ohne gerruttung biefes hanbels gefieuert werben fan, fo wollen Wir boch ernftlich, baß Unfre Societat einig einsehen barin habe, was etwa fonderlich strafbares ahnde und von dem Magistrat iedes orthe ihr barinn bengeftanden werbe. Bollen auch, baf Unser Ober-Consistorium ihr so offt es nethig, mit seiner autoritat barin zu ftatten fomme. hingegen wird fich Unfre Societat befleißen, bem verlag nuglicher werde beforberlich zu erscheinen und auch bahin zu trachten, baß

Ils ont à leur solde de chétifs écrivains qu'ils présentent comme des auteurs; ils remplissent le monde de ces travaux non finis, mal corrigés; ils trompent les acheteurs, et cela sans avoir la moindre honte. Cet état, non-seulement ne procure aucun avantage, puisque l'utile est étouffé par l'inutile, et que la nation allemande est mal vue des étrangers; mais il propage bien des mauvaises choses, des calomnies, des scandales, et est nuisible à la religion et à l'État. A un tel abus on ne peut pas remédier d'un seul coup, sans porter préjudice au commerce; nous voulons cependant sérieusement que notre Société en ait la surveillance, et, si elle trouve quelque chose digne d'être puni, que le magistrat de chaque endroit lui prête la main. Nous voulons aussi que le consistoire supérieur fasse preuve de son autorité en

Die papier-Manusactur mehr und mehr verbessert werde. Wir verleihen auch hiemit Unster Societät der wissenschaften ein privilegium generale und perpetuum dergestalt und also, daß die von ihr oder iemand ihrentwegen verlegende bücher, werde, Schrifften, Figuren, supferstich, holzschnitt oder wie es sonst nahmen haben mag, von niemand, es sei buchhändler, Buchdrucker oder sonst iemand nachgedrucket, zum nachdruck befördert oder in unste landen eingeführet und vertrieben werden solle. Wollen auch daß von allem was in Unsern landen gebrucket wird, es sen groß oder klein, ein sauber eremplar der Societät hehrgegeben und in Leipzig geliesert werde.

Es ift auch Unfer gnabigster wille und meinung, daß alle suppliquen beren, so ben Uns umb bucher-privilegia anhalten und beren gutachten vor ber Concession einbracht werben.

Es sollen auch die bucher-auctiones und alle andere auctiones publicæ et subhastationes, Berspielungen

ces choses toutes les fois que cela sera nécesaire. Quant à notre Société, elle mettra tous ses soins à ce qu'on imprime des œuvres utiles et à ce que les manufactures de papier soient de plus en plus améliorées. Nous accordons aussi à notre Société des sciences un privilége général et perpétuel consistant en ce que tout livre, œuvre, écrit, figure. impression en taille-douce, ou sur bois, ou n'importe son nom, imprimé à ses frais, ne puisse être reproduit par un imprimeur, un libraire quel qu'il soit, être réimprimé ou importé. Nous voulons que, de tout ce qui sera imprimé, grand ou petit, un exemplaire en bon état soit envoyé à la Société et livré à Leipzig.

Il nous platt aussi de rapporter toutes les suppliques qu'on nous a adressées pour obtenir des priviléges relatifs und von uns verwilligte Lotterien, auch sogenannte Glücktöpfe ben ber Societät angemeldet werden und sie eine gebührende aufsicht darüber haben, und solches alles zu dem von Uns der Societät concedirten Intelligenz-Amt gezogen werden.

Weilen auch insonberheit ein großes baran gelegen, baß die jugend zumahl in den Schuhlen, mit guthen buchern versehen und dergestalt durch einen kurzen und richtigen weg zu einer rechtschaffenen wissenschaft geführet, also die gemuther mit guthen und sesten principiis verwachtet werden, welche zum christlichen Augendwandel und guter verrichtung in eines ieden stand und lebensarth einen ohnbeweglichen grund legen mögen. So wollen Wir auch dessen haben und ihr zugleich ein besonderes privilegium perpetuum auf die so genannte Schulbücher verleihen, dergestalt, daß was sie von dieser art verleget ober verlegen lasset, nicht allein wie andere privilegirte bücher

aux livres, et que nous avons accordés avant la concession.

Toutes les ventes de livres, toutes les autres ventes publiques et à l'encan, les représentations théâtrales, les loteries et autres revenus devront être annoncés à la Société : elle devra les surveiller, et tout cela procédera du Bureau de renseignements autorisé.

Comme il importe beaucoup que la jeunesse dans les écoles ait de bons livres et arrive par le chemin le plus court à une vraie science, il faut inculquer de bons et solides principes dans ces jeunes cœurs, principes qui seront les bases des vertus chrétiennes et des bonnes dispositions qu'ils devront posséder.

Nous confions donc encore à la Société le soin de ces choses en lui concédant en particulier un privilége perpétuel nicht nachgebruckt, sonbern auch die Rectores, professores und Collegæ ben den Gymnasiis, Land und anstern Schuhlen gehalten senn sollen, sowohl der Societät gutachten in methodo studiorum zu deseriren, als auch der zu dem ende verlegter Schuhlbücher sich zu bedienen, sie zu recommendiren und nach gelegenheit zu ihren Lectionibus und Collegiis zu brauchen. Und wird die Societät mit deren gelehrtesten unter ihnen desssalz zu communiciren und gebührende bescheidenheit schohn zu gebrauchen wissen.

Beile auch an ben privat informationen viel gelegen, gleichwohl aber bisher nicht sonderlich darauf gesehen worden, sollen die sich dazu gebrauchen lassen unter der Societät sonderbaren direction stehen und sich ben ihr oder denen, so dazu von ihr verordnet, anzugeben und an sie zu halten haben, welches nicht nur denen samilien so sich ihrer bedienen, sondern auch diesen leuten selbst zu guthe sommen san, daß sie sich dadurch besand machen und nach

sur les livres d'école. Tout ce qu'elle imprimera ou fera imprimer en ce genre, non-seulement ne devra pas être reproduit, mais les recteurs, professeurs, les colléges, les gymnases et autres écoles, devront être tenus, en tant que la Société le jugera convenable, de suivre la méthode adoptée par elle pour les études, de se servir des livres imprimés par elle, de les recommander et de les employer dans les colléges et les cours. La Société ainsi communiquera avec les savants professeurs et saura ce qu'il y aura à faire.

Comme les établissements d'instruction privée sont importants aussi et que jusqu'à présent on n'y a guère fait attention, il faudra de même qu'ils se rangent sous la direction de la Société. Les gouverneurs seront tenus de s'en référer à elle, d'en recevoir les ordres, ce qui sera utile non-seulement aux ihrer beschaffenheit zu rechter zeit gebraucht werden tonnen. Wir versehen Uns im übrigen auch gnabigst, es werden die professores Unstrer Universitäten mit der Societät in guthem vernehmen stehen und beren zwed zu befördern sich bestens angelegen senn lassen.

Weile auch viel Stipendia in Unsere landen zu erhaltung der studirenden Zugend gewidmet auch andere milde Stiftungen von verschiedener arth vorhanden, so wollen Wir, daß der Societät aussicht und vorsorge auch hierin Unsere mit Geschäfften überhäufste Collegia secundiren, mithin auf der Societät bericht guthachten und recommendation gesehen werde.

Nachbem auch unterschiedlich und andrer orthen bes Romischen Reichs privilegia privativa generalia auff bas Calenderwesen verwilliget worden, ein solches auch von Uns selbst geschehen, aber einige Schwührigseilen bes-wegen fürgefallen, so wollen Wir solches privilegium in optima et amplissima forma, auff den Brandenbur-

familles qui les emploient, mais aussi à ces mêmes gouverneurs, car on apprendra à les connaître et on pourra en temps utile les employer selon leurs capacités. Du reste nous verrions de bon œil les professeurs de nos universités être en bonnes relations avec la Société.

Puisque bien des traitements dans notre pays sont consacrés à l'entretien de la jeunesse studieuse et que nous possédons d'autres fondations de différentes sortes, nous voulons aussi que la Société en ait le soin et la surveillance. Elle seconderait ainsi nos colléges qui sont accablés d'affaires, et on tiendrait compte des avis, conseils et recommandations provenant de sa part.

On a aussi accordé en d'autres endroits de l'empire romain des priviléges particuliers ou généraux sur les calendriers;

gischen suß mehrgemelbeter Unster Societat der wissenschafften hiemit verliehen haben, doch der fernern Ginrichtung des Werds anheimgebend, wie einige Ginführung
auswärtiger Calender zumahl ben messen benbehalten im
lande und der vertrieh im lande zu erlauben sehn möchte,
da dann die Exemplaria von wegen der Societat gestempelt und ein gewisses dafür genommen werden köndte.

Weil auch ein ieder Hausmann zumahl auf dem lande iedes jahr ein ober mehr Bins-, Steuer- und andre buch- lein zu brauchen pfleget, darinn gar seine abgaben und andre nothige Puncte zu eigner und andrer nachsicht, theils auch von den Receptoribus, anstatt quittung, notiret werden; so geben Wir Unster Societät in vim privilegii perpetui hiemit die macht zu veranstalten, daß die leute mit solchen bequemen lineirten büchern und zugleich mit tüchtigen Schreib- und andern Calendern, umb einen billigen werth versehen werden, welche die beamte und obrigseiten zu distribuiren und dasur

nous-même nous en avons accordé aussi: mais, comme des difficultés se sont élevées, nous voulons concéder un privilége sous la forme la meilleure et la plus ample, comme celle de notre Société des sciences de Brandebourg. Elle se chargerait de cette mission; l'introduction de certains autres calendriers serait conservée, et le débit en scrait toléré, mais la Société y apposerait son cachet et en retirerait un certain droit.

Puisque le cultivateur a besoin aussi chaque année d'un ou plusieurs petits livres de rentes, d'impôts et autres, dans lesquels il inscrit ses dépenses et d'autres choses importantes, et que les percepteurs mêmes signent au lieu de leur fournir des quittances, nous donnons encore à la Société, en vertu d'un privilége perpétuel, la charge de veiller à ce que ces livres soient bien réglés, en bon état, et d'un prix très-bas. Les

ben werth an die Societat zu liefern haben werben. Wir tragen auch Unfrer Societat in anaden auff die porforge gegen feuer= und maffer- und andre landichaben umb unter auctoritat Unfres geheimen Rathes babin gu feben, wie weit folche mit ber hulffe Gottes ju verhuten; wollen ju bem ende, bag Sie bie feuer-ordnungen ju revidiren und zu verbeffern macht habe, bie Schlangensprugen wo fie noch nicht find, einzuführen und ohntoftlicher zu machen trachten, auch felbige von zeiten zu zeiten besichtigen und exerciren, wie nicht weniger auch die leute bazu abrichten laffe, bamit im nothfall fein mangel erfcheine, bagegen fie zu beffen beftreitung ein billiges jahrlich zu genießen haben foll. Es wird ihr auch anheimgegeben die benen mafferschaben unterworffene orthe besichtigen zu laffen und auf vorfehrende mittel bebacht zu fenn, auch bahin zu feben, wie ber unter maffer ftebenbe grund gewonnen und fonft bas land und beffen Anbau verbeffert werde. Und da die Societat ohnangebauetes

employés et les autorités les distribueraient en en remettant la valeur à la Société.

La Société veillera sur le feu et l'eau et les autres dégâts; elle s'entendra avec notre conseil secret, et sous son autorité on avisera d'y remédier. Nous voulons qu'elle revise les ordonnances en matière d'incendie et qu'elle les améliore. Elle fera mettre en usage les pompes là où cela n'a pas lieu; elle tâchera de les faire fabriquer à plus bas prix; elle les fera examiner et mettre en mouvement de temps en temps; elle y enverra beaucoup de monde, afin que les hommes capables ne manquent pas en cas de nécessité, et elle recevra pour cela une légère rétribution. Elle préservera autant que possible des eaux les endroits qui sont inondés, elle avisera aux moyens d'y remédier.

land baubar zu machen unternehmen wolte, foll ce ihr gegen einen fehr moderirten Erbzins verstattet werben.

Dieweilen auch ben maaß, wag, gewicht und beren gebrauch viel unrichtigkeiten vorgehen, so tragen wir eben mäßig Unster Societät auff solches alles zu reguliren und zu beobachten und bavon etwas nach dem erempel einiger andrer orthe zu genießen, wie dann die landmeffer, visitrer, markschreier, prodirer und ander die mit maaß und gewicht umbgehen, diesfalls an sie gewiesen senn, auch wohl noch besinden ihr maaß und gewicht von ihr empfangen und sonsten sich nach ihrem regelement richten sollen.

Welches alles bahin zu verstehen, daß wenn die Societät mit einigen anstalten per gradus versehen muß und nicht gleich auff einmahl zur völligen Einrichtung tommen tan, ihr solches zu versäumniß oder verstoß oder einiger anderer vorrückung nicht zu imputiren, sondern da iemand schuldig und hinderlich, solches zu eine schwehre verantwortung gestellet und ohnablässig geahndet werde.

Elle s'occupera aussi des eaux stagnantes, et cherchera, en général, à améliorer la terre et la culture. Et, puisque aussi la Société veut rendre profitable ce qui ne l'est pas, il doit lui revenir une certaine rente.

Bien des fraudes se commettent aussi sous le rapport des mesures et des poids; nous accordons donc encore à la Société le droit de régulariser cet état de choses et d'en tirer quelque profit à l'exemple des autres endroits. Les arpenteurs, visiteurs, mesureurs de mines, essayeurs et autres qui emploient les poids et les mesures, devront recevoir ces poids et ces mesures des mains de la Société et se conformer à ses règlements.

Ce qui précède fera voir que la Société doit commencer petit à petit à créer quelques établissements, et ne peut pas Schlieflich wollen Bir in Unfrer Residenzstadt Drefben der Societät gewise Zimmer und wohnungs- auch
andre pläze in und vor der stadt und sonderlich Unser laboratorium daselbst zum gebrauch anweisen lassen. Und
weil sie auch in Leipzig wohnung und gelegenheit von
nöthen haben wird, soll ihr damit auff unserm Schlos
baselbst ausgeholssen, auch auser dem Observatorio so
in Dresden anzurichten, darauff gedacht werden, ob auff
der Burg zu Meisen oder sonst einem Unsere Schlösser,
da der Korizont wohl entdedet wird, dergleichen anzulegen.

Ben allen diesen und noch kunftig etwa erfolgenden Unsern verordnungen und begnadigungen, wollen Wir Unfre Societät der wisenschaften frässtiglich schüzen und nicht zugeben, daß denen zu wieder gehandelt und dieser gemein-nüzige patriotische Zwed unterbrochen werde. Werden auch, was zu besen förderung geschicht, in allen gnaden aussinchmen; und was dagegen vorgenommen wer-

d'un seul coup s'installer complétement. Elle ne doit point s'imputer à elle-même si telle ou telle chose est négligée, mal faite ou retardée; mais, si quelqu'un est coupable, elle devra lui attribuer la responsabilité.

Enfin nous voulons que dans notre résidence à Dresde on concède des chambres et des logements, et même d'autres places dans et hors la ville, et principalement pour l'installation de notre laboratoire. La Société pourra disposer aussi à Leipzig de notre propre château, et, outre l'observatoire que l'on connaît à Dresde, il faudrait voir si, au château de Meissen, ou dans un de nos autres châteaux d'où l'on découvre un vaste horizon, on ne pourrait pas aussi en construire un.

Outre toutes ces grâces et priviléges, nous voulons soute-

dubiis, die interpretatio in favorem Societatis gemacht und Sie ben ihrem vortheil erhalten oder auch darin appellatione remota murchiid geseste werde, so lange bis ein andres ben Uns durch revision herausgebracht worden, wie Wir Uns denn, als haupte und protectori Unster Societat, die cognition darüber ausbructlich vordenleten haben wollen.

Alles proprio motu, certa scientia et plena potestate et cum aliis clausulis omnibus maxime favorabilibus, die als hier con wort zu wort eingerückt geachtet werden sollen.

Uhrfundlich haben Wir, oc.

nir énergiquement notre Société; nous ne souffrirons pas que l'on s'oppose à la réalisation d'un projet dont le but est si utile et si patriotique. On écoutera aussi tout ce qu'on pourra proposer : si l'on agissait contre la Société, nous regarderions cela comme si l'on agissait contre nous-même, et les punitions s'ensuivraient. Nous voulons que, dans les cas douteux, l'interprétation soit faite en faveur de la Société, qu'elle obtienne tout l'avantage, et que la chose soit jugée nonobstant tout appel, jusqu'à ce que nous-même en ayons jugé autrement, car nous voulons nous réserver la décision suprême comme protecteur de la Société.

Tout doit être fait proprio motu, certa scientia et plena potestate et cum aliis clausulis omnibus maxime savorabilibus, et observé mot pour mot.

## Bohlgebohrener hochzuchrender Herr!

Es ift Messe. gesandten wohlstand mir zum öfftern erfreulich zu vernehmen gewesen. Ich habe aber, bloß umb solches zu bezeigen, bero wichtige geschäffte burch meine schreiben ohne noth nicht gerne stöhren wollen. Sie werden inzwischen vermuthlich gesehen haben, was ich zur erclärung des völderrechts in dem sogenannten Co-dice juris gentium und zur beförderung der reichshistori in den accessionibus historicis, auch scriptoribus Brunsvicensia illustrantidus unsernommen, von welchen lestern bereits ein tomus vor einem jahr zum vorschein kommen und wills Gost bald ein baar andere solgen werden, darinn viel noch ungedruckte sachen. In den

### Très-honoré Monsieur (1),

Bien souvent j'aurais désiré demander des nouvelles de la santé de l'ambassadeur de S. M. C., mais je ne voulais pas déranger inutilement par ma lettre V. E., dont les affaires sont si importantes. Du reste vous avez probablement vu le travail que j'ai entrepris pour nous éclairer sur le droit du peuple, dans mon Code du droit des gens, et ce que, dans mes Contributions historiques et les Écrivains relatifs au Brunswick, j'ai dit par rapport à l'histoire de l'empire. Il y a un an déjà que j'ai publié le premier volume des Écrivains, et, avec l'aide de Dieu, sous peu il en parattra quelques autres

<sup>(1)</sup> Cette pièce, bien que comprise dans les plans de l'Académie de Saxe, regarde l'Autriche.

lezten bringe verschiebene alte hiftorische schrifften in teutscher sprache. Bon benden biefen tomis ift schohn et= was unter ber presse. Alles was von scribenten ben bergleichen gelegenheit herausgebe, ift vor ber religionsanberung gefchrieben. Bas hernach aufgefeget worben, ift nicht allein mehr partheyifd, fondern auch, ba bas bucherschreiben und bruden gemeiner worden, nicht fo rar und auch nicht fo ficher, jumahl weil mit ber gelehrfamfeit fich auch die ohnanftandige frenheit, unter bem fchein ber gierbe und verbefferung, bie einfaltige mahrheit mit gebanden und gebichten zu vermehren ober vielmehr zu verfälschen, überhand genommen. Doch wird in biese 3 tomos nichts tommen, als was zu ber braunschweigschen und benachbarten histori bient. 3ch habe aber noch unterfcbiedliche wichtige theils uralte lateinische ftude, bamit ich eigne tomos fullen tondte, fo ben Pistorianis ober andern weber an große noch guthe nachgeben murben. Allein es will mir ben einem unmehrigen alter (baben mich

contenant des choses qui n'ont jamais été imprimées. Dans le dernier je cite divers anciens écrits historiques en langue allemande. Certaines parties de ces deux volumes sont déjà sous presse. Tout ce qui a été publié par les écrivains est antérieur au changement de religion. Tout ce qui y a été ajouté, non-seulement est plus partial, mais aussi, comme la publication dès livres et l'imprimerie sont devenues plus communes, cela est moins rare et moins certain. Avec l'érudition est venue l'idée d'une liberté déplacée, et, dans l'espoir d'améliorer et d'orner, on a voulu propager la simple vérité en la produisant ou pour mieux dire en la déguisant sous une foule de pensées et de poemes. Dans ces trois tomes on ne trouvera que ce qui est utile à l'histoire de Brunswick et ce qui s'y rapporte. Mais, outre cela, je possède encore différentes pièces importantes en majeure partie

gott lob noch wohl befinde) fast an zeit gebrechen. Bumablen noch andere guthe binge ben handen, baburch etmas leiften fondte und die mit der histori nichts gemein haben, fo auch nicht gern erfterben laffen wollte. Es haben einige gelehrte leute einsmahls ein collegium historicum imperiale angefangen, allein es hat bamit nicht so fort gewolt. Solten feine hochfürftl. Eminenz ber bl. cardinal von Lamberg, bischoft und furft zu Paffau, am tanferlichen hofe, wie man fagen will, beständig fenn und folglich ein großes ben ben reichsgeschäfften auch bort gu fagen haben, fo folte vermennen, baf Diefer vortrefliche und der reichssachen nicht weniger als rechtschaffener studien hochft fundige furft, vielleicht einige bem fanfer felbft untoftliche mittel außfinden fonbte, bie erlauterung sowohl ber gerechtsamen als ber geschichte bes reichs mit nachbrud ju beforbern, ba ich bann gern mit vorschlagen und that unterthanigft an hand gehen wolte, wiewohl bereits iczo bero großes liecht und

écrites en vieux latin: je puis encore en former plusieurs tomes qui, en grandeur et en bonté, ne le céderont pas aux Pistoriens et autres. Mais, vu mon âge (quoique, Dieu merci, je me porte bien), le temps me manquera. Je possède encore d'autres bonnes choses qui pourront être utiles: elles n'ont rien de commun avec l'histoire, mais je n'aimerais point à les voir tomber dans l'oubli. Autrefois quelques savants ont commencé la fondation d'un Collége historique impérial, mais ils n'ont pas continué leur œuvre. Si Son Éminence le cardinal de Lamberg, évêque et prince de Passau, reste, comme on dit, à la cour impériale, et que là aussi son autorité soit grande dans les affaires de l'empire, il est à supposer que ce prince, si porté pour les affaires de l'empire ainsi que pour les bonnes études, pourra trouver quelques moyens peu coûteux à l'empereur pour demander que

hohes ansehen bienen fan, den grund dazu legen zu helffen. Wir solten billig nach dem exemple andrer nationen folgende werde haben, als da sind:

- 1. Jurium imperatoris et imperii (maxime apud exteros) syntagma, nach dem exempel des franzosischen werds: les Droits du Roy, de Messieurs du pays, dazu des Coringii werd de sinibus imperii nur eine steine anleitung gibt.
- 2. Germania sacra, nach bem exempel Italiæ sacræ Ughelli et Galliæ sacræ Sammarthanorum. In biefem werd ware aller episcopatuum Germaniæ historia mit diplomatibus aufzuführen, welche weit schöner und wichtiger senn wurde, als die histori der italiænischen bischöffe.
- 3. Denen episcopatibus tondten die vornehmsten abtenen und was dienlich von andern monasteriis bengesuget werden. Dergleichen etwas Lubinus in Italien vorgehabt.

l'on apporte des éclaircissements sur le droit et l'histoire de l'empire, et alors je me ferai un plaisir de me mettre à l'œuvre, quoique maintenant déjà ses lumières et sa considération puissent servir à jeter les premiers fondements.

A l'exemple des autres nations, nous devrions avoir les ouvrages suivants :

- 1º Jurium imperatoris et imperii (maxime apud externos) syntagma, à l'exemple de l'œuvre française: les Droits du roy, de messieurs du pays. L'ouvrage de Coringius de Finibus imperii ne donne qu'une trop courte introduction.
- 2º Germania sacra, en prenant pour modèle Italia sacra Ughelli et Gallia sacra Sammarthanorum. Dans cet ouvrage on entrerait dans les détails sur l'histoire de tous les évêques d'Allemagne avec diplômes, et il deviendrait bien plus beau et plus important que l'histoire des évêques italiens.

- 4. Chorographia Germaniæ, tam antiqua et ex diplomatibus per pagos media, quam recens, baju aud, descriptio fluminum et aliorum naturalium et manufactorum.
- 5. Germaniæ historia naturalis et artificialis, wie bergleichen von theils England, Schottland und Irland, auch Schweiz vorhanden, dahin fommen: plantæ et animalia Germaniæ und dergleichen, samt art der leute, nahrung, commercien, manufacturen und polizey.
- 6. Ramen concilia Germaniæ, gleichwie Galli, Hispani, Angli, ihre concilia zusammengetragen. Und finben sich beren nicht wenig in Teutschland, so noch nie in brud fommen.
- 7. Scriptores adhuc inediti rerum Germanicarum, davon habe selbst nicht wenig und weiß noch mehr.
- 8. Diplomatum utiliorum collectanea et excerpta, beren Teutschland einen vortressichen apparatum an hand geben wurde, sowohl ex actis publicis als ex archivis.
- 3° A ces évêchés on pourrait ajouter l'histoire des abbayes les plus célèbres et ce qui pourrait être tiré des autres monastères. Lubinus en Italie avait eu l'intention de faire quelque chose de semblable.
- 4º Chorographia Germaniæ tam antiqua et ex diplomatibus per pagos media quam recens; puis: Descriptio fluminum et aliorum naturalium et manufactorum.
- 5° Germaniæ historia naturalis et artificialis, en prenant pour modèle celles d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de Suisse; puis : Mineralia, plantæ et animalia, la manière de vivre des habitants, leur nourriture, leur commerce, leurs manufactures, leur police.
- 6° Concilia Germaniæ, comme ceux de France, d'Espagne, d'Angleterre. Il y en a beaucoup en Allemagne dont on n'a pas encore publié l'histoire.

- 9. Genealogiæ emendatæ cum suis probationibus; davon habe selbst ein und anderes entdedet, auch in Austriacis.
- 10. Leges et constitutiones imperii universales et speciales majoris momenti, beren viele noch nicht gebrudt, andere aber offt noch sehr bundel.
- 11. Austriaca, bavon tonbte ich selbst ein ansehnliches volumen an hand schaffen ex diplomatibus et
  monumentis, ohne was Lambecius ex bibliotheca Cæsarea benbringen tonnen. In Bavaricis, Saxonicis und
  andern familien und provinzien mochte iedes orthe bergleichen geschehen.
- 12. Enblich muße aus allen solchen monumentis Germaniæ mit der zeit ein Corpus annalium imperii nach der sorm der Annalium Ecclesiæ cardinalis Baronii et continuatorum versertiget werden.
- 3ch übergehe viel so noch erzehlet werden köndte, als unter andern historiam literariam et bibliographiam
- 7º Scriptores adhuc inediti rerum germanicarum. J'en possède un grand nombre et sais où il y en a encore.
- 8º Diplomatum utiliorum collectanea et excerpta, dont l'Allemagne possède une riche collection dans les actes publics et les archives.
- 9° Genealogiæ emendatæ cum suis probationibus. J'en ai découvert plusieurs même dans les provinces autrichiennes.
- 10° Leges et constitutiones imperii universales et speciales majoris momenti, dont beaucoup ne sont pas imprimées, beaucoup très-souvent obscures.
- 11º Austriaca. Je pourrais en fournir un volume, tant chartes qu'autres documents, sans compter ce que Lambecius nous a donné de la bibliothèque impériale. On ferait de même pour la Bavière, la Saxe et autres familles et provinces.
  - 12º De la réunion de tous ces monuments de l'histoire ger-

Germanorum auch inventionum Germanicarum, item lezlichen auch die Verfassung eines triplicis lexici Germanici commerciorum, nempe usualis, technici et glossarii (nach dem exempel der Académie françoise des Furetière und des Ménage) und viel andere nüzliche unternehmungen zum besten Leutschlands.

Dieß aber sind nicht eines menschen, sondern collegii werde, doch mußen leute seyn die den grund legen. Niemand kan bester davon urtheilen, auch niemand unter den gelehrten, wegen hochachtung seiner Eminenz mehr dazu bentragen als Msse. Bitte ohnbeschwehret ben dero einen entwurff deswegen zu thun, und da sichs süget, auch meine unterthänigste devotion zu bezeigen. Sonsten aber bitte solche gedanden zu menagiren, damit sie kein unzeitig geschren machen.

Es ist nunmehr die rechte zeit auff Teutschlandes fernere flor und wiederaufrichtung der teutschen glori unter Josephe zu gebenden, nachdem die gesehrliche französische

manique on serait un Corpus annalium imperii d'après le modèle des Annales Ecclesiæ cardinalis Baronii et continuatorum.

Je passe bien des choses que je pourrais citer, comme entre autres une histoire littéraire et bibliographique de l'Allemagne, une histoire des inventions allemandes, un triple Lexique allemand, à la fois commercial, usuel et technique (à l'imitation de l'Académie française, de Furetière et de Ménage), et bien d'autres ouvrages qui seraient utiles à l'Allemagne.

Ce ne sont pas là les œuvres d'un seul homme, mais celles de toute une société savante; il faut cependant des gens qui en jettent les fondements. Personne ne peut mieux en juger, et personne parmi les savants, à cause de la considération de Son Éminence, ne peut plus y contribuer que Son Altesse. Je vous prie donc de lui présenter mon humble

obermacht von Gott erniebriget worden. Ich verbleibe le-

Meines hochzuehrenden hl. gefandtens bienstergebenster B. W. v. Leibnig.

P. S. — Sollte ich die ehre dere antwort hierauff haben, bitte sie zu recommendiren à Monsieur Schröck, agent de Bronsvic à Augsbourg.

hommage. Du reste, je vous prierai de ménager ces pensées, afin qu'on n'en parle pas avant le temps convenable.

Le temps est venu, sous l'empereur Joseph, de penser à l'épanouissement et au rétablissement de la gloire allemande, maintenant que cette dangereuse puissance française a été abaissée par Dieu.

Je reste pour la vie,

De mon très-honoré ambassadeur le très-humble serviteur,

B. W. de LEIBNIZ.

P. S. — Si vous daigniez m'honorer d'une réponse, je vous prie de la recommander à M. Schröck, agent de Brunswick à Augsbourg.

### Un bas Ober=Consistorium.

(Præmissis præmittendis.)

Wir fönnen Euch in gnaben nicht verhalten, daß Wir zu beförderung der ehre Gottes, des besten Unstrer Erblande und nüzlicher studien, eine Societät der wissenschaften zu fundiren entschlossen und darauff ein diploma erectionis samt andern concessionis aussertigen lasen. Wenn Wir nun dieser Societät unter andern aufgeben, durch guthe vorschläge und anstalten der studien, des informations- und bücherwesens in Unserm lande sich anzunehmen, so wollen Wir, daß Ihr dem von Uns benanten præsidi sowohl als auch der Societät so offt es verlanget wird und sonst ben allen bedürssenden fällen

#### AU CONSISTOIRE SUPÉRIEUR.

(Præmissis præmittendis.)

Nous ne pouvons nous empêcher de vous annoncer que nous avons résolu, tant pour la gloire de Dieu que pour le bien de notre pays et des études utiles, de fonder une Société des sciences. On est sur le point de terminer le diplôme d'érection et les autres concessions. Comme nous avons donné pour tâche à cette Société de provoquer des mesures utiles, de créer des établissements pour les études et de prendre les informations nécessaires à ce sujet et en ce qui concerne les livres, nous voulons que vous assistiez énergiquement de l'autorité que nous vous avons confiée, et celui que

mit Euerer von Uns verliehenen autoritat nachbrudlich assistiret und nichts an Euch erwinden laget, dadurch der lobliche zweid erreichet und mas Wir der Societat aufgetragen, zur wurdlichfeit bracht werde.

nous avons nommé président, et la Société tout entière, toutes les fois qu'elle le désirera, et en général quand elle en aura besoin, afin que le but proposé soit atteint, et que ce dont nous avons chargé la Société puisse être mis à exécution.

## Circularfdreiben an die Berren vettern.

## (Obligeante expression.)

E. L. können wir freundvetterlich nicht verhalten, daß Wir zu beförderung der Ehre Gottes und des gemeinen nußens, insonderheit im land zu Sachsen, entschloßen, eine Societät der wißenschafften auszurichten, welche sich die aufnahme und das wohlsen guther studien, des informations- und bücherwesens, der kunst und wißenschafften und alles deßen, so von denselben in publicis et privatis, civilibus und militaribus, sonderlich auch in polizey und weconomischen sachen dependiret, angelegen senn laße, und dem publico und denen andern collegiis, so wegen überhäusster ordinari geschäffte, ge-

#### CIRCULAIRE A MESSIEURS NOS COUSINS.

(Obligeante expression.)

Nous ne pouvons nous empêcher de vous annoncer que, pour la gloire de Dieu et le bien général, nous avons résolu d'établir particulièrement en Saxe une Société des sciences, qui aura à s'occuper des études, informations et livres, des arts et sciences et de tout ce qui a rapport aux intérêts publics et privés, civils et militaires, surtout de police et d'économie, et à venir en aide au public et autres réunions qui sont accablées de travaux ordinaires, surtout en ce qui concerne les notices particulières. Je ne doute pas

meiniglich an den particularibus notitiis sich nicht wohl einlaßen können, darinn zu statten komme. Zweiseln auch nicht es werde viel guthes nach und nach zum besten des vaterlandes darauß entspringen.

Wann bann leicht zu urtheilen, daß der nugen allerseits größer senn wird, wenn in Unsern und E. L. lanben, die ohnedem mit einander so sest verbunden, diessalls einerlen anstalt walten solte, Wir auch hierin keinen
eigen=nuz, sondern der lande und unterthanen wohlfarth
suchen; so zweiseln Wir nicht E. L. werden sich die von
Uns beliebte und dieser Societät der wisenschafften verwilligte direction, aussicht, privilegia, begnadigungen
und concessiones mit gefallen laßen, solche ihres orths
beträfftigen und aus ihre lande extendiren, auch wohl
nach besinden vermehren und sie ebenmäßig zu vermehren Uns anlaß geben. Wir werden solche ohnbedendliche
und selbsterspriessliche willsährigkeit ben andern gelegenbeiten zu erwiedern nicht ermangeln.

que peu à peu cette Société ne rende beaucoup de services à la patrie.

On peut juger facilement que l'avantage sera grand quand notre pays et le vôtre, qui déjà sont si intimement unis, s'intéresseront à cette affaire et que nous ne chercherons pas notre propre intérêt, mais le bien du pays et de nos sujets. Nous ne doutons donc point que que V. A. n'accepte la direction, la surveillance, les priviléges, les grâces et concessions que nous avons accordés à cette Société des sciences; que vous la fortifierez, lui donnerez de l'extension dans le pays, l'augmenterez et nous donnerez occasion de l'augmenter. Les occasions de vous remercier de votre complaisance ne nous manqueront pas.

# Deutsche Schriften.

# Societät der Wissenschaft in Preussen.

Ich habe vorlängst bafür gehalten, daß kein könig in Europa sen, dem Gott wie dem könig in Preußen die gnade gethan, daß er ohngemacht großer kriegsunruhe barein die welt verwickt, den flor seiner unterthanen, und folglich seinen eignen inwendigen nuzen, ja selbst das allgemeine beste des menschlichen geschlechts und sonderlich der rechtgläubigen christenheit besorgen und vermehren könne.

Und weil ich iederzeit meine gedanden auf beförderung

# FONDATION D'UNE SOCIÉTÉ DES SCIENCES EN PRUSSE.

Depuis longtemps j'ai tenu pour certain qu'il n'y a pas de roi en Europe auquel Dieu ait fait la grâce comme au roi de Prusse, malgré l'état dans lequel le monde se trouve, de soigner et de procurer de plus grands avantages à son pays, d'augmenter par là ses propres avantages, de faire du bien à l'humanité en général et à la foi chrétienne. bes gemeinen besten gerichtet, wie die von mir an verschiedene neue und gludliche entbedungen freywillig angewendete (von niemand belohnte) muhe ausweiset und die gelehrte welt mir dießfals zeigniß giebet; so habe ich von etlichen jahren hehr ohne entgeld und eignen nuz (ja mit nicht geringer zurucksezung meiner angelegenheiten) des königs in Preusen Majestät einige dienste zu thun mir angelegen seyn lassen, weil ich vermeynet, daß ben keinem protestirenden herrn aniezo mehr zu gemeinem besten der menschen auszurichten.

Nun einer gewisen wichtigen sach, die hieher nicht gehöret zu geschweigen, so habe zusörderst die fundirung der Societät der wissenschaften allerunterthänigst eingerathen und bewerckstelligen helssen, weil ich die wissenschaften als den rechten schaz des menschlichen geschlechts ansehe, darinn sich die erkenntnis der wunder Gottes und der brunquell aller vortheil sindet, so zur menschlichen wohlfahrt und bequemlichteit gereichen.

Comme de tout temps j'ai dirigé mes pensées vers le bien commun, ansi que celles que j'ai librement appliquées à différentes inventions nouvelles (et qui n'ont été récompensées par personne) et dont le monde savant me rend témoignage; je me suis résolu à rendre service à S. M. le roi de Prusse, car je crois qu'il n'y a pas de Prince protestant qui fasse plus que lui pour le bien commun.

Pour ne pas parler d'une certaine chose importante qui n'appartient pas à ce sujet, j'ai conseillé d'abord la fondation de la Société des sciences, car je regarde les sciences comme les véritables protectrices de l'espèce humaine, qui nous apprennent à connaître les merveilles de Dieu et son la source de tous les avantages et du bien-être des hommes.

Damit man aber nicht in ber bloffen speculation verbleiben mochte, fo habe baben allerunterthanigft vorgeschlagen, daß das objectum ber Societat neben ben astronomischen, historischen, philologischen und anbern curiositaten auch auff folche realia geben mochte, dadurch bie rechtschaffenen studien, unter andern aber bie arzney, chymie, œconomie und mechanick, vor allen bingen aber die erziehung ber jugend zur mahren fugend und guthen funften, bann ferner ben felbbau, Die funfte und manufacturen verbeffert, mas guthes in bergleichen erfunden, ben uns, wenn ce noch nicht vorhanden ober anugfam gebrauchlich, eingeführt, auch felbft allerhand nuzliches aufgebacht und practiciret, endtlich aber und hauptfachlich bie Ehre Gottes aufgebreitet und ben voldern scientias, sonderlich über Moscau nach China vorgenommen wurde.

Solche wohlgemennte vorschläge haben Königl. Mt. in Ihrer Societat ber wißenschafften gegebenen instruction

Mais, pour que l'on ne s'arrête point à la simple spéculation, j'ai très-humblement dit que l'objectif de la Société, outre les études astronomiques, historiques, philologiques et autres curiosités, était aussi les realia, comme les médicaments, la chimie, l'économie et la mécanique, et surtout l'éducation de la jeunesse à la vertu et aux beaux-arts, afin d'améliorer l'agriculture, les arts et manufactures, d'y introduire ce que l'on aura trouvé de bon, de soi-même inventer des choses utiles, et de répandre partout la gloire de Dieu et entreprendre propagationem veræ fidei per scientias parmi les peuples au-delà de Moscou et de la Chine.

Ces louables projets, V. M. dans ses instructions sur la Société des sciences les a *autorisés*: non-seulement elle a accordé le privilége des Calendriers et quelques autres graautorisiret, und nicht allein das privilegium auff die calender und einige andre gnaden verwilliget, sondern auch sich allergnädigst dahin ercläret, das wenn etwas unpræjudicirliches und anständiges zu auffnahme des fundi der Societät in vorschlag bracht werden fonnte, sie mit nothigen concessionen in gnaden zu statten sommen wolten.

Nun habe nach vielem überlegen befunden, daß nicht leicht etwas aufzudenden, so anständiger, innocenter und zulänglicher die Societät der scienzen in stand zu sezen, daß sie ihrer instruction nachsomme und etwas großes und auch des großen fundators würdiges verrichten könne als die zielung der rauhen seide vermittelst pflanzung der weißen maulbeerbäume und fütterung der seidenwürme von deren laub, welche sich dann in ihre häußlen oder galetten einspinnen, deren iedes aus einem einzigen saden bestehet, dessen abhaspelung hernach die seide dargiebet.

ces, mais elle a même déclaré que si l'on proposait quelque chose de non préjudiciable et de raisonnable quant au fundus, elle accorderait la concession nécessaire.

Après mûre réflexion j'ai trouvé que ce qui serait de plus convenable, et suffirait à la Société pour la mettre dans un état florissant, répondre à vos instructions et fonder en même temps quelque chose de digne de son grand fondateur, serait la fabrication de la soie écrue, en faisant des plantations de mûriers blancs afin de nous procurer de la nourriture pour les vers à soie, qui viendraient faire leurs cocons dans leurs petites maisons lesquelles se composent chacune d'un seul fil, qui, dévidé, nous fournit la soie.

Cette fabrication de la soie ne nuira à personne, au contraire elle serait avantageuse pour les fabriques de notre pays: Meilen nun diese seidenzielung niemand in diesem lande schaden, den hiesigen seiden-manufacturen aber zum vortheil gereicht, eine ganz neue wirthschafft ins land bringet, so dessen ertrag und reichthumb und der einwohner nahrung, mithin Königl. Mt. einsommen vermehret, als habe an allergost. approbation nicht zweiseln können, es haben auch Königl. Mt. sich in antecessum dei einer audienz gegen mich allergost. ercläret, daß sie ihrem königlichen der Societät gegebenen worth gemäß mit anständigen concessionen gern helssen würden.

Man ist auch nicht ber mennung Königl. Wajt. wegen einiges vorschusses zu behelligen, sondern will dießfals vorschläge thun die dem König und dem publico zu sonderbarem nuz gereichen und dem werd zu hülsse tommen. Und was etwa die bestellung des grundes betrifft alda die baume zu pstanzen, wenn von Königl. Mt. zu ansangs mit frohndiensten zu solcher bestellung und dann mit bezeunung geholssen wird, so wird hingegen auch der boden

nous aurons un nouveau genre de commerce, qui donnera de grands rapports et richesses, augmentera la nourriture des sujets et par suite les revenus de V. M. Je n'ai donc pu douter de votre approbation. V. M. in antecessum dans une audience a dit aussi qu'elle ferait volontiers des concessions à la Société.

On ne veut pas importuner S. M. à cause de quelques avances, mais on veut faire des propositions qui tendent au bien du public et du roi. Quant à ce qui regarde la culture du terrain, la plantation des arbres, si V. M. fait faire au commencement cet ouvrage par corvées, le terrain sera amélioré, V. M. en toucherait un certain revenu et ainsi les difficultés seraient levées.

Mais j'ai pensé aussi que la fabrication de la soie écrue,



verbeffert und tonnen Ronigl. Mt. einen zulänglichen grundzinß bavon genießen, alfo bag alle schwührigkeiten gehoben zu senn scheinen.

Nun habe ich zwar wohl bedacht, daß die erzielung der rauhen seide obschohn an sich selbst eine edle sache, dennoch ohne anstalt zu deren verarbeitung und vertrieb in
so weit unvollsommen; ich habe auch von vielen jahren
hehr auss ganze manufacturen-wesen, als eine sast
mathematische sach die gedanden gehen lassen und dessen
wichtigseit begriffen, din auch dießfals mit den vortresselichsten leuten darinn in genauer fundschafft gestanden,
also daß ich mich vorlängst præparirt gehabt, etwas darinn zu thun. Sabe aber von wegen der Societät mich
dermahlen in keine weitläusstigkeit einlaßen sondern eigentlich an die seidencultur halten wollen. Denn obschohn
der gewinn den der rauhen seide mittelmäßig und keinesweges mit dem gewinn zu vergleichen, so durch fabriquen zu erhalten, darinn sowohl frembde als einheimische

quoique étant en elle-même une noble chose, est une chose incomplète, si on n'y ajoute un établissement pour travailler cette soie et la débiter. J'ai considéré aussi cette question mathématiquement depuis plusieurs années et j'ai compris son importance; je suis entré en relation à ce sujet avec des personnes distinguées, me préparant ainsi longtemps d'avance à faire quelque chose. Mais je n'ai pas, à cause de la Société, voulu trop m'avancer et ne m'en tenir proprement qu'à la culture de la soie. Quoique le bénéfice sur la soie écrue soit médiocre et ne puisse nullement être comparé à celui des fabriques, dans lesquelles on peut employer avec avantage une grande quantité de soie étrangère et du pays, comme cela arrive en Hollande, où l'on n'a pas de soie écrue, mais les plus grandes fabriques; l'installation de ces fabri-

feibe in großer menge und mit großem überschuß verarbeitet werden kan, wie in Holland geschicht, da man keine rauhe seibe hat und doch große kabriquen unterhalt; so ist hingegen das manufactur-wesen ein großes und schwehres werch, welches große aussicht und ersahrene leute erfordert, habe auch der Societät nicht rathen können, rathe auch noch nicht sich darinn zu vertiessen.

Als ich aber nunmehr nach meiner leggethanen proposition, die seibenerzielung betreffend oder vielmehr durch beren gelegenheit mit einer person alhier in tundschafft sommen, die es in puncto der manufacturen gewislich sehr weit gebracht und zu der verbesterung überauß bequem, auch solches in der that bezeiget, so din mit solcher person allerdings einig, daß Königl. Mt. förderlichste anstalten zu verbesserung des manufactur-wesens einzurathen, sonderlich der neue angesangene krieg mit Frankereich ein tresliches tempo dargibt, und man von hiesigen sabriquen verlangen wird, was aus Frankereich bei die-

ques est une œuvre grande et difficile, demandant une grande surveillance et des hommes expérimentés; voilà pourquoi je ne l'ai pas conseillée à la Société. Comme, depuis ma dernière proposition concernant la fabrication de la soie, je suis entré en relation avec une personne qui, sur ce point des manufactures, a mené les choses bien loin, et montre qu'on peut les améliorer sous tous les rapports, nous sommes tombés d'accord de créer des établissements pour l'amélioration des manufactures, surtout si la nouvelle guerre avec la France nous donne une occasion précieuse. On exigera de nos fabriques ce que la France n'aura plus besoin de nous fournir. Le bénéfice des fabriques bien installées est immanquable, ainsi que le débit.

Mais on a l'idée que ce nouvel établissement pour l'amé-

ser conjunctur nicht mehr zu hohlen. Wiewohlen ber nuzen ber fabriquen, wenn sie gebührend angestellet, zu allen zeiten ohnverbruchlich und können sie bes abgangs nicht versehlen.

Man stehet aber in dem gedanden, daß die neue anstalt zu verbesterung der manufacturen, ohne Königl. Mt. kosten geschehen könne und solle. Wie dann, da man sonst ex publico zu den manufacturen geld hehrgeschoßen, die leute deßen nur alzu offt zu ihrer saulheit und verberben mißbrauchet, sie auch hinwiederumb zu zeiten in ihrem guthen vorhaben durch die so die gelder hergeben lassen und zugleich das werd regiren sollen, aber ber sache nicht genugsam kundig oder beslißen gewesen oder senn können, gehindert und tardiret worden. Daher das beste daß person die mittel und wißenschafft haben, die sache ausst ihr risico unternehmen von Königl. Mt. aber privilegia und manutenenz erhalten und bafür neue werde einsuhren, mithin das land und selbst die Königl. ein-

lioration des manufactures devra se construire sans coûter quelque chose à V. M. On a avancé quelquefois aux manufactures des fonds ex publico. Les gens souvent en ont abusé par paresse, ou ont été ruinés par ceux mêmes qui auraient bien dû régir leurs affaires. Ce qu'il y a donc de mieux à faire, c'est de confier la chose à des personnes aisées et expérimentées qui l'exploiteraient à leurs risques, mais qui obtiendraient de V. M. des priviléges et brevets. On introduirait ainsi une nouvelle fabrique dans le pays, grâce à laquelle le pays aurait des avantages et les revenus du roi s'augmenteraient, et on ferait même des bénéfices. Cependant plus tard je montrerai quelque chose de plus considérable, à savoir, comment S. M., sans faire d'avance, sans capital ni danger, pourrait arriver à un bénéfice considé-

tunffte an accis und sonst beneficiren. Doch will hernach noch ein mehres und großes zeigen, wie nehmlich Rönigl. Mt. ohne einigen darschuß dennoch selbst gewiße werde allein oder mit andern verlegen und also ohne capital und gesahr zu einem ansehnlichen gewinn gelangen können.

rable, et cela moyennant une certaine œuvre qu'elle entreprendrait seule ou avec d'autres.

# Societät der Wissenschaften in Preussen.

Es ist außer ber von Königl. Mt. zu Preußen unsern allergoften Gerrn bero Societät ber scienzen ertheilten instruction zu ersehn, mit was hohen und erleuchteten bewegnißen sie zu besagter Societät fundation geschritten. In dem sie zusörderst den ersten vorschlag aus eignem hohen urtheil dahin verbestert, daß neben denen wissenschaften auch die Teutsche sprach und historie und was sonst den andern königlichen academien zerstreuet, alhier vereiniget senn solte. Gernach haben sie gewolt, daß nicht nur die natur, die kunst und historie, zu gemeinem gebrauch, und vermehrung der menschlichen vortheile und bequemlichkeiten untersucht, sondern vornehmelich das haupt absehn und der rechte zwed des ganzen menschlichen geschlechts, nehmlich die erkentniß der macht

#### SOCIÉTÉ DES SCIENCES EN PRUSSE.

Nous voyons d'après les instructions que S. M. le roi de Prusse a données, relativement à la Société des sciences, avec quelle ardeur elle désire voir l'établissement de cette dite Société. Et d'abord c'est elle-même qui a amélioré le premier projet dans ce sens qu'elle a voulu qu'à côté des sciences, la langue allemande, l'histoire et tout ce qui se trouve ordinairement répandu çà et là dans les autres académies, fût ici réuni. Ensuite elle a voulu qu'on fit des recherches dans la nature, l'art et l'histoire, non-seulement pour l'usage général et l'accroissement des avantages et agréments de l'humanité; mais que l'on visât au but principal

und weißheit Gottes in begen werden nicht vergeßen sonbern dahin getrachtet wurde, wie mit den wißenschafften und ander menschlicher cultur auch das liecht des wahren glaubens zu frembden volkern bracht, und also propagatio sidei per scientias veranstaltet wurde.

Solches vortresliche absehen allmählig zu erreichen, haben Königl. Mt. zusörderst einen gewissen grund geleget durch das calender privilegium in allen dero landen, so sie der Societät verlichen, auch durch geschärsste edicta und besehliche gehandhabet. Es hat sich zwar ansangs nicht wenig hindernis in der execution gesunden, doch hosset man solche vollends zu superiren, wie sich denn die besterung im werd bereits zeiget. Weilen aber dieser fundus nicht weit reichen kann, so haben Königl. Mt. wenn etwas anständiges ferner vorgeschlagen werden solte, zu bessen concession sich allergost erbothen.

Nachdem man nun auff allerhand bedacht geweßen, hat sich ergeben baß eines ber anständigsten binge seyn möchte, die erzielung ber rauben seide in bes königs lan-

et qu'on n'oubliât pas le véritable but de toute l'humanité, c'est-à-dire la connaissance de la puissance et de la sagesse divine dans ses œuvres. Elle a voulu que l'on cherchât conment, grâce à ces sciences et à la culture des hommes, on peut apporter la lumière de la vraie foi aux peuples étrangers et ainsi arriver à la propagatio fidei per scientias.

Pour accomplir ce projet, S. M. R. a d'abord jeté une certaine base en accordant le calender privilegium à tous les pays et en faisant publier de sévères édits. Au commencement, on n'a pas trouvé peu d'obstacles à l'exécution de ce projet; cependant on espère les vaincre, vu que nous constatons déjà de l'amélioration. Comme avec le fonds que nous possédons on ne peut aller loin, S. M., lorsque quel-

den. Es ist nun über vierzig jahr daß man in Teutschland mit der seidenzielung umbgehet, und einer guthen würdung versichert, aber wegen vieler zufälligen hinderniße, zu der anstalt im großen noch nicht gelanget. Also daß es scheinet die göttliche providenz habe dieses wie andre vortrefsliche und große dinge dem Könige in Preußen vorbehalten.

Es hat der weiland berühmte Chur Gurft zu Maynz und Bischoff zu Wurzburg, Johann Philipp von Schönborn ohnweit Würzburg eine maulbeer-plantagie angefangen und seide machen lassen. Ein gleiches hat der vortreffliche Chursurst zu Pfalz Carl Ludewig vorgehabt. Man ist auch im Würtemberger lande damit umbgangen aber die dazwischen kommenden todesfälle und friege, auch andere verwirrungen haben all solch guth vorhaben unterbrochen.

Rachbem nunmehr auch viel Reformirten aus Franctreich in die Schweiz und in Teutschland kommen, haben

que chose d'important aura été proposé, peut bien se charger de la concession. Après avoir songé à toutes sortes de projets, on a trouvé qu'une des choses les plus avantageuses c'était la fabrication de la soie écrue dans le pays même.

Voilà à peu près quarante années que l'on s'occupe de cela en Allemagne, et l'on est sûr d'une réussite; mais toutes sortes d'obstacles ont empêché de s'en occuper en grand. Il paraît encore que la Providence divine a réservé au roi de Prusse l'honneur de faire une chose si grande et si avantageuse.

Le célèbre prince de Mayence et évêque de Wurzbourg, Jean-Philippe de Schönborn, a commencé une plantation de mûriers non loin de Wurzbourg et fait fabriquer de la soie. L'illustre prince du Palatinat, Charles-Louis, avait eu

fie unter andern guthen werden auch diefes in etwas furgenommen besgleichen auch einige Reutsche gethan aber alle nur mit einem geringen, alfo baf zwar bie gewißheit des nuggens badurch erscheinet aber nichts großes noch offentliches barauf erwachsen. Nun find gleichwohl bie nugbarfeiten bie bießfals auß einer rechten anftalt in bas gemeine mefen fließen wurden überauß groß immaßen bie scide eine tostbare und doch baben currente mahre, Die fo guth als baares gelb, alfo bas werd einer außträglichen und unerschöpflichen fundgrube zu vergleichen. Da auch wolle und flachs mit muhe von menschen gefponnen werben mußen, spinnet uns hier bas thier ben faben, welcher fowohl angelegt, bag bas gange bauflein aus einem faben bestehet, die seibe gehet allen andern materien bie zu bergleichen gebrauch gewibmet an schöhnheit, reinigfeit, leichte, und festigfeit fur. Es wird auch ber fremben feibe eine überauf große menge in biefen landen verbraucht. Und ift gewiß bag bie feiben manu-

le même dessein. Dans le Wurtemberg on s'en est occupé aussi, mais la mortalité et la guerre ainsi que d'autres empêchements sont venus en empêcher l'exécution.

Beaucoup de réformés, venant de France et s'étant réfugiés soit en Suisse soit en Allemagne, ont entrepris cette bonne œuvre. Des Allemands avaient déjà commencé; mais leurs bénéfices avaient été minimes, il n'en résulte que la certitude du bénéfice; mais jamais quelque chose de grand n'avait été entrepris. L'utilité qu'un établissement de ce genre bien installé rapportera au pays est immense. La soie est une marchandise précieuse et courante en même temps, c'est comme de l'argent comptant; l'œuvre en elle-même peut être comparée à une mine inépuisable. Tandis que les hommes emploient leurs peines à filer de la laine et du lin,

facturen nicht wenig alhier burch die theurung und ben mangel ber fremben tuchtigen rauhen seibe gehindert werben. Alfo baß vor eigener feiben-zielung schwehrlich auff bie wohlfeile ber frembben ftoffe ben uns ju gelangen; es wurde auch baburch viel ohngebautes land zu nug gemacht, maßen befand baß biefer maulbeerbaum eben nicht fcmehr fort zu bringen, noch an den beften grund gebun= ben. Es wurden viel menschen in neue arbeit gestellet, bie fonft die zeit ohnnuglich zubringen. Ben ber futterung und wartung ber wurmer, fonnen alte leute, finder, und andere die fonft wenig arbeiten, an hand gehn. Die hafpelung geschicht burch menschen, bie zwirnung theils mit instrumenten, die manufacturirer werden vermehrt, alfo bie nahrung mit ber licent verftardet, und überaußarofe fummen gelbes bermahleins jahrlich im Lande bebalten.

Man mochte bagegen einwenden, daß die fach hiezu land nicht thunlich, allein ber augenschein und sich erge-

un petit animal nous tisse un fil, qui est si bien arrangé que toute la petite maison qu'il habite n'en forme qu'un. La soie, à cause de sa beauté, finesse, légèreté et solidité, est préférée à toutes les autres matières de ce genre. On emploie aussi dans notre pays une grande quantité de soie étrangère. Et il est certain que les fabriques de soie étrangères perdront beaucoup. Dans quelques années il est hors de doute que l'on recherchera les étoffes étrangères, vu leur bon marché; bien des terrains non cultivés en ce moment seront utilisés; on sait aussi que le mûrier n'est pas difficile à cultiver et ne désire pas le meilleur terrain. Bien des personnes, qui passeraient leur temps inutilement, trouveront une nouvelle occupation. Pour soigner la nourriture et attendre l'éclosion des vers, on peut prendre des hommes âgés,

bender überschuß ist vorhauden. Welcher aber schon anjezo im kleinen wahrgenommen, sich boch ben größerer anstalt multipliciren müßte. Die baume gerathen
in allerhand grund, wiederstehen der kalte, und verursachen desto weniger besorgniß, weilen es daben nicht
auff früchte, sondern nur auff blatter ausomt. Die
seidenwürmer sind hier den krancheiten weniger unterworssen als in den warmen landen; die seide ist (nach
gelegenheit) der italianischen und französischen zu vergleichen, und zu allen arbeiten guth, wie es die werde
zeigen.

Nachdem nun Königl. Mf. zu Preußen sich geneigt erklart gehabt, dero Societat der scienzen in solchen stand zu sezen, daß sie etwas leisten können, so der glorie des allerdurchleuchtigsten fundatoris, der erwartung der welt, und der Königl. instruction einig gnügen geden köndte. So hat man nach reiffer überlegung dafür gehalten, die concession der seiden-cultur sene ein werch, wel-

des enfants et d'autres personnes qui travaillent peu. Le dévidage se fait avec les *instruments*. Les manufactures seront accrues et leur nourriture fortifiée par les *licences*: des sommes d'argent considérables resteront aussi dans le pays.

On veut insinuer que la chose n'est pas faisable dans ce pays, pourtant la simple vue des choses et le bénéfice qui en résultera est évident. Mais les établissements devront s'installer en grand. Les arbres réussissent dans tous les terrains, résistent au froid, et demandent moins de soins, car on ne s'occupe que des feuilles et non des fruits. Les vers à soie eux-mêmes sont ici moins sujets aux maladies que dans les pays chauds. La soie que nous obtiendrons est comparable à celle des Italiens et des Français; elle est bonne pour tous les ouvrages, comme l'expérience nous le montre.

ches alle requisita habe so bazu verlangen. Dann erstelich kan es der Societät zu einem beständigen kundo mit dienen, etwas rechtschassenes ausszuichten. Bors andere gereicht es niemand zu præjudiz und drittens so ist es an sich selbst löblich und gemein-nüzzig. Man hat aber sürs beste gehalten der Königin Mt. allerunterthänigst zu erstuchen, daß sie dieß werd der seiden-cultur, als eine angenehme und schöhne, auch einer großen fürstin anständige sach, dergleichen die alten ihrer weisesten Göttin zugeschrieden, unter der protection absonderlich nehmen, und mit dero autorität zu befördern in gnaden geruhen möchte. Welches ihre Mt. auch guth befunden und sich darinn eine sonderbare lust machen wollen.

Bird bemnach aller unterthänigst gesuchet, 1. baß ber Rönig in Preußen unser allergoster Gerr vor sich und seine successoren an der regirung seiner Societät der wissenschaften verleihe das perpetuum privilegium der seibenzielung in allen dero landen, also daß niemand

Puisque S. M. le roi de Prusse s'est déclaré porté à mettre la Société des sciences en état de pouvoir faire quelque chose qui donnât de la gloire à son illustre fondateur, à l'attente du monde et à l'instruction royale, on a trouvé après mûre réflexion que la concession de la culture de la soie serait une œuvre qui réunirait toutes les conditions. D'abord elle procurera à la société le fonds pour ériger quelque chose de bien. Ensuite elle ne porte préjudice à personne; et en troisième lieu elle est louable et généralement utile. On a jugé à propos aussi de demander à S. M. la reine de considérer cette culture de la soie comme une œuvre agréable et belle, de la prendre par conséquent sous sa protection et autorité. S. M. s'en trouvera bien, et cela lui procurera un plaisir tout particulier.

als ber Societat frenstehen foll rauhe seibe barinn zu machen.

- 2. Daß Königl. Mt. zu dieser vorhabenden verfagung hergeben die vorhandenen maulbeer-garten, zu Keppenich, Posdam, Glünede, Borne und wo sie sonst senschaft zu allen zeiten alda frenstehen soll sich solches grundes zu bebienen, alda neuc bäume zu pflanzen, die vorhandene oder
  noch erziehende junge bäume heraus in andere orthe zu
  versezen, und sonst davon die blätter zu gebrauchen, und
  baß davon Königl. Mt. einen jährlichen leiblichen grundzinß genießen, nach maße bessen so solcher grund bisher
  einbracht.
- 3. Daß Rönigl. Mt. plage anweisen lagen, in unterschiedenen, bero landen baumschuhlen anzulegen, damit eine überauß große menge der jungen baume förderlichst aufbracht werden die hernach zum theil in die alleen oder andere orthe versezet werden tonnen. Auch daß Rönigl. Mt.

On désirerait aussi : 1° que le roi de Prusse, notre gracieux maître, n'accordat le privilége perpétuel de la fabrication de la soie dans le pays qu'à la Société seule et qu'elle seule eût le droit de fabriquer de la soie écrue;

- 2º Que S. M. voulût bien affecter à cet emploi les plantations de mûriers qui sont à Keppenich, Potsdam, Glunecke, Borne et autres; accorder à la société de se servir librement du terrain, afin d'y planter des mûriers, de transplanter les autres arbres, et en général de prendre les feuilles dont elle a besoin, en payant à S. M. un certain intérêt proportionnel au rapport.
- 3° S. M. accorderait des places pour faire des plantations, afin d'employer une foule de jeunes arbres, qu'on pourrait ensuite transplanter dans les allées. La culture de ces plan-

zu bearbeitung bes grundes folder baumschuhlen oder garten, und zu beren verzeunung mit frohndiensten und bem holz benhulstich senn. Und soll von solchen plazen alsbann erst ein leidlicher grundzinß gegeben werden, wenn man sie nuzzen kan.

- 4. Daß Königl. Mt. beliebe bahin abforderlich zu senn, wie so viel thunlich alleen von diesen maulbeers bäumen hin und wieder anpstanzet werden mögen. Es würde schöhn stehen, wenn von Berlin nach Schöhnshausen, Fridrichsselbe und andern Königl. nach geslegenen Säusern dergleichen alleen geführet würden, die bäume verschaffte die Societät dazu, und genüße davon der blätter ohne entgelt. Die pstanzung und erhaltung der alleen ließe der König durch die gewöhnliche anstalt beforgen, wegen der zierde so dem publico dadurch zuwächset weilen diese Bäume hierinn allerdings den linden gleich kommen.
  - 5. Daß niemand erlaubet senn soll folche art maul=

tations devrait aussi se faire par corvées, et on ne commencerait à payer un intérêt pour ces plantations que lorsqu'elles rapporteraient.

- 4º Que S. M. considère combien on pourrait planter de ces mûriers dans les allées. Ce serait beau de voir des allées de mûriers de Berlin à Schönhausen, Friedrichsfeld et autres propriétés royales. La Société fournirait les arbres et jouirait des feuilles. Les plantations et l'entretien des allées seraient soignés par l'administration ordinaire, car le public en retirerait son agrément, puisque les mûriers sont comparables aux tilleuls.
- 5° Il ne sera permis à personne de planter des mûriers sans l'autorisation de la Société, car ces arbres ne portent point de fruits et ne peuvent donc servir que pour faire de la soie.

beer-baume ohne verwilligung der Societat zu pflanzen, weil solche baume ohne dem keine frucht tragen, so die menschen genießen, und also außer der seide nicht ge-brauchlich.

- 6. Weilen zur wartung fütterung und spinnung ber würmer eine bequeme, reine und stille wohnung nothig, ba man nach belieben eine temperirte warme geben kan, baß Königl. Mt. hin und wieder mit gebäuden, so wie es ohne præjudiz von derselben und manniglich gar leicht geschehen kan, behülslich sene.
- 7. Daß die Societät macht habe die von ihr gezielte seibe ohne hinderung von jemand, eignes gefallens zwirnen, färben, und verarbeiten zu lassen, sowohl in ganz seidenen als gemischten stoffen, in Floretten, und allen andern arbeiten wie sie immer nahmen haben mögen. Und sollen die von ihr brauchenden leute, aller privilegien andere meister zu genießen haben. Doch wird die Societät sich gern der leute daben bedienen, welche bereits mit

6° Comme il faut, pour l'éclosion, la nourriture et le filage des vers à soie un local agréable, pur et tranquille, que l'on peut chauffer à volonté; S. M. devrait nous venir en aide en nous livrant quelques-unes des demeures qu'elle possède, ce qu'elle pourrait faire facilement et sans grand préjudice.

7º La Société devra avoir le droit de faire filer, teindre et travailler la soie, comme elle le jugera convenable, et cela en faisant de la soie pure, mêlée, des fleurs ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Les gens qu'elle emploierait jouiraient des mêmes priviléges que les autres maîtres. Cependant la Société emploiera de préférence les gens qui déjà dans le pays gagnaient leur pain à cet ouvrage, si toutefois ils se montrent raisonnables.

dergleichen in des Ronigs landen ihre nahrung treiben, wenn fie fich billig und bequem erzeigen.

- 8. Daß auch zu ermunterung der gemüther, und beförderung guther anstalten gleich wie bereits hiemit in
  diesen werch, also kunstlig in andern festgestellet senn soll,
  daß wer ben der Societät der scienzen etwas nuzbares
  vorschlagen und introduciren wird, so daß man ohne
  ihn nicht leicht dazu gelanget senn wurde, für sich und
  seine erben den zehendten theil des überschusses davon zu
  genießen haben solle.
- 9. Daß Königl. Mt. in gnaden geruhen mögen, ben allen fürfallenheiten diesem so gemein-nüzigen und edlem werd auff alle weise mit nachdruck benzustehn auch anfangs, da es nothig mit einigem vorschuß zu helsen.
- 8° Pour encourager les esprits et faire prospérer l'établissement, il sera convenu et résolu que, si quelqu'un proposait quelque chose d'utile à la Société des sciences et le mettait en pratique, il jouirait lui et ses héritiers du cinquième des bénéfices que son invention rapporterait.
- 9° Nous prions S. M. d'assister notre Société dans toutes les circonstances qui pourraient se présenter et de nous aider au commencement en nous avançant quelque argent.

#### SOCIETATIS IMPERIALIS GERMANICÆ

DESIGNATÆ SCHEMA.

#### CÆSAR FUNDATOR ET CAPUT.

# Honorarij.

Exemplo societatis olim Germanicæ frugiferæ et regiæ Anglicanæ, ubi etiam magni principes inter membra numerabantur,

Imprimis Eminentissimus elector Moguntinus, aliique electores principes, et viri insignes, peculiari zelo Germanici honoris accensi, qui aliquid sumtuum quotannis conferre volent. Poteruntque admitti etiam communitates. Et opera dabitur ut honorariorum decori et curiositati, in iis quæ ad familiarum, personarum, communitatum historiam pertinent, per modum parergi præ cæteris satisfiat.

## Ordinarij.

Gaudebunt omnes gratia aliqua ac prærogativa; in his erit:

Præses a. s. Cæsarea majestate nominandus; Concilium, compositum ex assessoribus et secretariis. Hi regent societatem, omniaque ad scopum dirigent. Cæsari tamen et eminentissimo electori Moguntino imprimis de rebus gestis rationem reddent.

Collaboratores erunt, quicunque viri docti aliquid operæ conferre volent.

Hi excitabuntur per præmia, si quid singulare præstiterint vel detexerint. Quanquam ea ne extraneis quidem negabuntur. Et possent aliquando problemata, vel etiam opera laboranda proponi et satisfaciendi operæ pretium constitui.

Excitabuntur etiam per procurationem impressionis suorum operum, cura sumtibusve societatis, cum honorario; quale etiam bibliopolæ autoribus persolvere solent. Sed si prius opus a concilio societatis dignum judicatum fuerit. Ita literæ et literati a bibliopolarum servitute vindicabuntur, quorum sæpe mercenarios agere, et hominum non satis gnarorum unique lucro intentorum vanis destinationibus famulari coguntur.

Reliqui (non collaboratores) erunt saltem:

Subscribentes, certa lege, pro libris edendis; constat morem esse Anglorum non contemnendum, ut bonorum librorum editio promoveatur per subscriptiones. Subscribentes unum exemplar vel certum numerorum exemplarium sibi destinant, pretio commodo et minore quam aliis postea liber vendetur. Prænumerant pretii partem, v. g. dimidiam, reliquum edito libro traditoque solvunt; ita præclari labores promoventur, autori de honorario, editori de indemnitate et aliquo lucro æquo prospicitur. Debent enim prænumerationes sufficere ad

indemnitatem. Reliqua deinde exemplaria his qui non subscripsere carius intra æquum tamen vendi possunt, securo jam editore. Huic scopo rei in Germania satisfaceret societas recipiens omnes subscribentes professos, qui semel in universum nomina darent, vel omnigenos vel certi generis libros pro studio vel gustui accommodatos, societatis concilio probato sibi destinarent..... Certi non spernenda fore quæ si edentur et totam societatem pro prænumerato cavere. Et hæ subscriptiones, non ad historicos tantum, sed et alios libros bonos quoscunque pertinebunt.

Quicunque bibliothecas colligent viri illustres, communitates, privati, e re sua facient, si nomina dabunt inter subscribentes.

Si qui præsertim eruditi, etiam in usum futurum viduarum et orphanorum suorum aliquid quotannis conferre volent, hi vicissim certi erunt suos se extinctis non spernendo commodo gavisuros. Res ad eum modum concipi potest, qui jam in quibusdam locis viget. Et eam ibi pecuniam collocare soleant apud debitores, qui solvant quotannis id quod interest, tales tamen quibus tuto credas non semper inveniuntur societas imperialis alios modos habebit pecuniæ cum fructu collocandæ.

#### FUNDUS SOCIETATIS.

Ex collationibus annuis honorarium sed his aluquando pro parte fortasse cessaturis; societati, interim, aliunde provisum erit, rebus bene constabilitis.

Ex lucro librorum cum subscriptionibus edendorum;

Ex privilegiis gratiisve peculiaribus tum per imperium in universum qua licebit, tum per ditiones Cæsaris hæreditarias valituris.

Talia esse possunt:

Privilegium calendariorum;

Privilegium novellarum;

Privilegium medalionum;

Privilegium librorum aliorum;

Censura librorum et inspectio rei typographicæ;

Cura vel commercium rei papyraceæ;

Montis pietatis genus æquissimum.

(Aliaque id genus de quibus pro re nata.)

## Raiserl. deutsche Bocietät der Wissenschaften.

Des römischen tansers und catholischen tonigs Majt. haben sich bereits ruhmwurdigst entschlossen, eine Societat der grundtlichen wißenschafften und nüzlichen funste auffzurichten und zu dem ende ein gewißes allergosis decret ertheilen laßen.

Der zweck solcher Societat oder academie geht nicht nur auff curiosa, zierden, beredsamkeit, critica, abstracta und dergleichen, so das gemuth allein beluftigen können, sondern gereicht hauptsächlich zu ehre Gottes vermittelst der wunder so er in die natur geleget und zu menschlicher wohlsahrt vermittelst der kunst die natur wohl zu gebrauchen.

Die meinung gehet auch dahin, eble gemuther von ju-

#### SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ALLEMANDE.

Sa Maj. catholique romaine l'empereur et roi a pris la résolution digne de renom d'instituer une Société des sciences fondamentales et des arts utiles; et, à cet effet, elle a gracieusement rendu un décret.

Une Société de ce genre ou académie n'a pas uniquement pour but l'étude des choses curieuses, d'ornement, la critique, les observations et ce qui y ressemble, de manière à occuper l'esprit seulement. Mais elle doit surtout avoir en vue d'honorer Dieu, en faisant bon usage de la nature, par les merveilles qu'elle recèle et en contribuant par l'art au bien-être de l'homme.

On pense ainsi encourager de la sorte de nobles esprits de

gend auff in diesen landen auffzumuntern, daß sie ihre zeit bester gebrauchen als sonst zu geschehen pfleget und andern nationen nichts bevorgeben;

Auch wo etwas aniezo abgehet, hoffet man solches burch benbringung vortreslicher gelehrten und kunstler zu ersezen, oder wo solche nicht zu erhalten, junge leute ihnen zu erlernung undekannter dinge zu schicken; auch was sonst überall suchenswürdig, durch eigne reisen oder correspondenzen zu unsrer kundschafft bringen zu lassen.

Man ift auch in hofnung benen fo etwas herfurbringen, von tanfert. Mt. belohnungen zu erhalten und auff gewiße ungemeine leiftungen preise zu sezen.

Also daß dadurch nicht allein dem verstand und der tugend, sondern auch der gesundheit, bequemlichkeit und nahrung zu statten zu kommen, neue nüzliche prodirte inventiones einzusühren, nachrichtungen benzubringen, so zu allerhand kunst- und handwerden, ein-

ce pays à mieux employer leur temps dès leurs plus jeunes années, et ne plus avoir à le céder en rien aux autres nations.

Que si dans le présent il manque quelque chose, on peut espérer y suppléer par le concours de savants et d'artistes éminents, et, s'il ne se peut obtenir, en envoyant des jeunes gens étudier à leur école les choses inconnues, enfin vulgariser par voyages ou autrement ce qui est digne d'être recherché.

On espère aussi stimuler leur zèle en leur donnant la perspective des récompenses de Sa Majesté et l'obtention de prix pour des services peu ordinaires.

Par là on stimulerait l'intelligence et la vertu; on procurerait la santé, l'aisance et une saine alimentation; on importerait les inventions dont l'utilité serait éprouvée. On teichung, wäßerung und verbesterung des landes, verhütung von landwaßer- und seuerschaben diensam, auch bergwerck, commercien, manusacturen, agricultur und alle œconomie zu befördern; geographia und beschreibung der örther, astronomia und die dren regna naturæ, minerale, vegetabile et animale zu excoliren, auch vermittelst jährlicher observationes, historiam physico-medicam annuam den menschen zum besten darzugeben; überdieß auch antiquitates et historiam maxime Germanicam imperii augustissimi domus, rem genealogicam et heraldicam, auch die teutsche sprach und poesie beser auszuüben, als sonst in den äußersten orthen Teutschlandes zu geschehen psteget;

Daher folches ein werd, so nicht nur ber höchsten herrschafft, sondern auch der herren ministrorum, landstände,
obrigkeiten, herren und ritterschafft, ja aller wohlgesinneten und aufgewecken personen genehmhaltung und

provoquerait les renseignements de nature à susciter toutes sortes d'œuvres d'art, les travaux des mines et professions, les établissements d'étangs, les irrigations et améliorations du sol; ce qui peut servir à sauvegarder des accidents de terre, d'eau et de feu; on pousserait à la culture de la géographie, de la topographie, de l'astronomie, des trois règnes de la nature, minéral, végétal et animal; on publierait au moyen d'observations annuelles une Historia physico-medica annua; puis les Antiquitates et historia maxime germanica imperii augustissimi domus, res genealogica et heraldica; enfin on pousserait à cultiver la langue et la poésie allemandes mieux qu'on n'a coutume de le faire en Allemagne.

Une œuvre de ce genre mérite donc l'approbation et l'appui de la souveraineté, de messieurs les ministres, des Étals, bulffe verdienet. — Wie man den staat machet, nicht nur in der kanserl. residenz und in Desterreich sondern auch in den andern erblanden in und außer Teutschlandes, neben den pensionariis, so gewise arbeiten übernehmen und denen ascriptis, so nach gelegenheit an hand gehen und dadurch gewiser vortheile genießen, auch honorarios zu mitgliedern zu haben, darunter standes-personen, geistund weltlich, sich besinden möchten, deren ansehen und benstritt dem vorhaben glanz und nachdruck geben könne.

Es waren auch vortrestiche bücher und supserstiche in menge, cabinete von medaillen und aubern antiquitäten, instrumenta, machinæ, modellen, raritäten-cammern und mit einem worf theatra naturæ et artis dann ferner observatoria, laboratoria, wershäuser, horti simplicium, menagerien oder vivaria rarer thiere darzustellen.

Weil aber zu einem so groß-nüglichen vorhaben ein ansehnlicher fundus gehöret und weber anständig noch

des autorités, des nobles et chevaliers; enfin, des personnes bienveillantes et éclairées.

Et comme l'institution n'est pas créée uniquement pour la résidence impériale et l'Autriche, mais encore pour les pays héréditaires en Allemagne et au dehors, outre les pensionnaires, chargés de certains travaux, et les adjoints que l'on emploie à l'occasion et qui recueillent par là certains avantages, il y aurait des membres honoraires, parmi lesquels des personnes de condition, ecclésiastiques et gens du monde, dont le concours et la considération donneraient du poids et de l'éclat à l'institution projetée.

Il y aurait lieu aussi d'exposer en quantité d'excellents ouvrages et gravures, des collections de médailles et antiquités, des instruments, des machines, des modèles, des collections thunlich senn wurde, fanserl. Mt. und bero vornehmen ministris ofst in dergleichen beschwerlich zu fallen, so hat man auff ein mittel gedacht, welches bereits in mehr als dem halben Europa brauchlich, und also auff alle weise untadeliche und über alle einwurffe, aber gleichsam fato quodam zu diesem löblichen vorhaben, in den fanserl. Erblanden auffgehoben worden.

Dieses mittel ist nun bas gezeichnete ober gestämpelte papier, ben den Italianern carta bollata, ben den Franzosen papier timbré genant, welches bereits in einem großen theil Leutschlandes brauchlich und noch leztens im Sannoverischen eingeführet worden.

Es ist nicht ohne, daß man es schon etliche mahl in ben kanserl. Erblanden versuchet, nehmlich in den jahren 1686, 1692 und noch leztens 1705, und iedesmahl wiederumb sahren laßen, alleine, weil die sach sonst überall angangen, ist leicht zu erachten, daß einige mißbrauche in der volltredung untergelaussen. Wegen einiger mißbrauche in

de raretés; en un mot, des tableaux de la nature et de l'art; puis, d'établir des observatoires, des laboratoires, des ateliers, des jardins botaniques, des ménageries, des viviers (réservoirs) d'animaux rares.

Mais comme il faudrait, pour une si grande et si utile entreprise, un fonds considérable, et qu'il ne serait ni convenable ni facile d'imposer souvent à Sa Majesté Impériale, et à ses principaux ministres, des charges de ce genre, on a songé à un moyen pratiqué dans plus de la moitié de l'Europe, par conséquent irréprochable et au-dessus de toutes objections, et qui enfin, par une sorte de destinée de cette louable entreprise, a toujours été ajourné dans les pays héréditaires de l'Empire.

Ce moyen se trouve dans le papier marqué ou estampillé.

ber vollstredung, baburch ber nuzen gleichsam verschlungen worden, und daß man es für eine kleinigkeit gehalten, welche in stand zu bringen, man sich die mühe nicht recht geben wollen. Es mag nach vielleicht an beständigkeit ermangelt haben, ohne welche viel guthes sizen bleibet. Wenn aber ein dießfals nach reissem überlegen publicirendes kanserl. ediet rechtschaffen gehalten werden solte, wie solches von kanserl. Mt. höchster autorität, weisheit und beständigkeit, auch der odrigkeiten löblicher bezeigung und gehorsam zu erwarten, so ist kein zweissel, daß die sach ebensowohl hier von statten gehen wurde, als es anderswo geschicht, denn wohl nicht zu vermuthen, daß allehier allein lusst und Erde dagegen senn werden.

Und obschohn der ertrag vor eine kleinigkeit gegen die große kansert erfordernisse geachtet werden, da man wichtigere mittel nothig gehabt, so ware cs boch ein werk eben recht zu diesem vorhaben und zulänglich gnug zu der societät der wissenschaften und kunste einen rechtschafte-

appelé chez les Italiens carta bollata, en France papier timbré, en usage aujourd'hui dans une grande partie de l'Allemagne, et qui, récemment, a été introduit dans le Hanovre.

Ce n'est pas qu'on n'ait essayé plusieurs fois déjà d'y avoir recours dans les pays héréditaires de l'Empire, notamment dans les années 1686, 1692, enfin en 1705, et, chaque fois, on l'a laissé tomber en désuétude; il y a eu d'ailleurs partout un commencement d'exécution; seulement, il est facile de comprendre que quelques abus ont entraîné avec eux l'utilité de la chose, si bien qu'on l'a considérée comme une affaire de mince intérêt qu'on ne tenait pas trop à mettre en pratique. Peut-être aussi manquait-on de cette persévérance sans laquelle maints utiles projets s'arrêtent

nen beständigen grund zu legen und wurde man ben berfelben es an nothiger besorgung nicht ermangeln laßen,
umb solchen unter höherer autorität in stand zu bringen,
welches geschäffte von benen nicht sowohl geschehen tan,
welche mit größern geschäfften überladen gewesen.

Und weil ce nicht so gar viel bringen tan, so ist auch baher zu schließen, daß es eine geringe burde, so von dem publico leicht zu tragen und gleichsam unvermerckt abgeführt werden wurde, und daß wegen großer daher entstehender nuzbarkeit, so sich auff manniglich erstreckt, man insgemein mit lust und vergnügen tragen werde.

Die hohe landes-herrschafft ist eigentlich dazu berechtiget, und wird die macht, das papier stempeln zu lasen,
billig zu dero regalien gezehlet, denn (zu geschweigen, daß
das fas signandi publicum nicht nur der metalle sondern
auch anderer dinge der hohen herrschafft einrichtung zufomt) weil den landes-regenten onera supremæ jurisdictionis obliegen, indem er die leute zur administration

en chemin. Mais si, dans ce cas, a près mûre délibération, il y avait la promulgation dans un édit impérial, auquel il fallût obéir, puisqu'il émanerait de la suprême autorité de la sagesse et fermeté impériale; que l'on pût compter aussi sur le louable témoignage et l'obéissance des fonctionnaires, alors nul doute que la chose serait praticable aussi bien ici qu'ailleurs; car on ne saurait supposer qu'en ce pays seul, l'air et la terre lui doivent manquer.

Et bien que, comparé aux grands besoins de l'Empire, le produit en doive être considéré comme assez mince, puisqu'on a du recourir à des moyens plus puissants; cependant il faudrait se mettre à l'œuvre pour mener à bien ce projet, et créer à la Société des sciences et arts un fonds solide. La sollicitude nécessaire ne lui ferait plus défaut; mais cette ber justiz besolbet und andere nothwendigkeiten dießfals träget; gebühren ihm auch commoda suprimæ jurisdictionis, worunter die stämpelung des papiers, so ben allen instanzen und obrigkeiten einkomt, auch glauben haben soll, billig zu zahlen, zu geschweigen, daß auch sonst das fas signandi publicum eigentlich der hohen herrschafft vorbehalten.

Und hat man bequeme wege in vorschlag, baburch bas grefte theil ber mißbrauche und ungelegenheiten, so bißher hinderniß bracht und den nuzen geschwächt, abgeschnitten wird. Wenn es nur an genauer observation
bes edicti nicht ermangelt, ohne welche die besten anstalten von der welt vergeblich seyn.

Es ist auch daben anständig, daß die last nicht auff die armuth fallet, denn wer processe sühret, wird einige treuzer oder groschen bei seinen producten oder schrifften nicht ansehen, da sie den schriffisseller zahlen mussen, und pslegt man ohne dem ben dem gestämpelten papier

sollicitude ne serait guère possible à des gens surchargés d'occupations; le produit n'en pouvant pas être excessif, on peut conclure de là que ce ne serait qu'une charge assez faible, que le public supporterait aisément, dont la rentrée se ferait presque imperceptiblement; réparti entre le plus grand nombre et en raison de l'utilité même qui en résulterait, cet impôt serait généralement supporté volontiers et avec plaisir.

L'autorité supérieure du pays est investie de tout pouvoir à cet effet; la faculté de timbrer le papier serait comprise parmi les droits réguliers, d'autant que le droit signandi publicum, non-seulement quant aux métaux, mais quant à nombre d'autres choses, fait partie de l'organisation de l'autorité supérieure. Car si à la régence du pays incombent

mit den pauperibus declaratis auff gewiße maaße zu dispensiren, zu geschweigen, daß man gewiße verordnungen machen köndte, daß die verlierenden dem recht habenden theil diese untosten iedesmahl erstatten musten, als welche sich selbsten aus den acten liquidiren.

Es wird dieser usus chartæ ad literarum incrementa von ichermann und überall sehr applaudiret werden, ob naturalem utriusque rei connexionem. Und zu des hohen potentaten, der diesen löblichen usum zuerst eingeführet, nicht geringer glori gereichen, auch von andern mit der zeit nachgethan werden.

Und weil wohl kein zweisel, daß es, wie in andern ländern geschehen, also auch hier endklich über kurz oder lang eingeführet werden wird, so ist am besten, daß was ja dermahleins geschehen solte und vielleicht sonst nicht so anständig geschehen möchte, aniezo ben einer so schöhnen gelegenheit unter einem so weisen und generosen oberhaupt, zu dem besten gebrauch, so iemahls zu erdenden,

onera supremæ juridictionis, puisqu'elle paye les gens de justice et supporte d'autres nécessités, il est juste qu'elle ait les profits de la suprême juridiction (commoda supremæ juridictionis), parmi lesquels il faut compter comme revenant à toutes les autorités et instances, le timbre du papier, puisque d'ailleurs ce droit est compris dans le droit général signandi publicum (de sceau public) qui compète à la seigneurie suprême.

On a dû songer aussi à la voie la plus sûre pour arriver à faire cesser en grande partie les abus et inconvénients qui ont empêché d'en recueillir l'utilité; pourvu seulement qu'on ne manque pas à observer l'édit, sans quoi les plus beaux projets du monde sont toujours vains.

Seulement, il est convenable que le pauvre soit exempt

tanquam ad causam piissimam ein vor allemahl gleichsam consecriret werbe, indem beren object vornehmlich auff die ehre gottes und liebe des nechsten gehet
und die zu mehrer wisenschafft, tugend und gludseeligkeit
bringet.

de cette charge; mais un plaideur ne regardera pas à comprendre dans les écrits et productions quelques kreutzers et monnaie de plus, puisqu'il faut bien qu'il paye la rédaction; ajoutez que, pour la dispense de papier timbré, il suffira d'une pauvreté dûment déclarée; à plus forte raison pourrait-on décider que la partie qui succomberait aurait à tenir compte, à la partie qui gagnerait le procès, de telle portion des dépenses résultant de la liquidation des dépens.

Cet usus chartæ ad literarum incrementa aura l'approbation de tout le monde, ob naturalem utriusque rei connexionem. Il n'en résultera pas une médiocre gloire pour le potentat qui, le premier, aura introduit ce louable usage; d'autres ne manqueront pas de l'initer.

Et, puisqu'il n'est pas douteux que tôt ou tard, à la fin, cela n'ait lieu ici, comme dans d'autres pays, mieux vaut peut-être que ce qui aurait pu se faire en d'autres temps, mais moins bien, puisse être consacré aujourd'hui, en une si belle occasion, la plus belle, la plus généreuse qui se puisse imaginer (tanquam ad causam piissimam) et pour la cause la plus pieuse; puisque l'objet en a surtout en vue la gloire de Dieu et l'amour du prochain; qu'il tend à accroître la science, la vertu et le bonheur du plus grand nombre.

# Leibniz au prince Eugène concernant l'Académie de Vienne (1).

L'on peut dire que depuis deux ans et demi ou environ le genre humain a fait de plus grands progrès dans la connaissance des choses utiles que dans tous les siècles précédens, dont l'histoire nous soit connue. L'imprimerie a donné moven aux hommes de rendre public et commun à plusieurs ce qui auparavant ne pouvoit être communiqué aisément. Elle a fourni aussi le moyen de perpétuer les connoissances; de sorte qu'elles ne se perdront plus aisément aujourdhui comme celles des anciens se sont perdues. L'usage de l'aimant et de la boussole nous a découvert presque la moitié de la surface de notre globe; les télescopes nous ont fait mieux connoître les globes voisins, c'est-à-dire les astres et leurs mouvemens. Ce qui a servi non-seulement à découvrir le véritable système du monde et les merveilles de la grandeur et de la sagesse de son Auteur; mais aussi à perfectionner de plus en plus la géographie et la navigation par le moyen des astres. Les microscopes font voir un petit monde dans les parties du grand et nous ont appris l'intérieur de plusieurs corps. La circulation du sang, avec les

<sup>(1)</sup> Voir, au sujet de cette correspondance de Leibniz avec le prince Eugène, une communication que l'éditeur a faite à l'Académie de Vienne, et qui a été imprimée dans ses mémoires sous ce titre: Sur l'utilité d'une édition des œuvres de Leibniz dans ses ropports avec l'histoire d'Autriche au XVIIe siècle

veines lactées et avec le conduit du chyle, découvertes dans le siècle passé, ont mis en lumière le véritable usage des parties du corps humain, du cœur, des artères, des veines, des poumons, du fove, avec la cause du pouls et de la sanguification, choses toutes inconnues à l'antiquité. Et quoyque la médecine ou la science de la santé (la plus importante des sciences après celle de la vertu) soit demeurée jusqu'icy la plus imparfaite, comme elle est la plus difficile: il faut pourtant avouer que jamais on n'a mieux entendu les préparatifs de cette science, c'est-à-dire la nature des animaux, des végétables et des minéraux. La réfutation de l'origine des animaux et des plantes de la pourriture, que les anciens avoient crue, et que les recherches des modernes ont destruite, a donné de nouvelles lumières sur la nature des animaux et sur la structure de l'univers et même sur la nature et constitution des âmes et des substances incorporelles. Et quant à la practique de la médecine, quoique la moins avancée, on a trouvé des spécifiques nouveaux qui surpassent tous les remèdes connus de l'antiquité; comme sont l'écorce fébrifugue du Pérou qu'on appelle Quinquina, la racine antidysentérique qu'on appelle Ipécacuanha, la décoction des bois et les bonnes préparations du mercure et de l'antimoine, sans parler des opérations chirurgiques bien préférables à celles des anciens. Nous sommes en train d'aller plus loin; et je tiens que si les choses avoient continué comme elles alloient dans l'intervalle de 24 ans, entre la paix de Westphalie et la guerre que le Roi de France porta en Hollande, on seroit déjà bien plus avancé.

J'en puis parler, comme ayant commencé à paroître dans le monde quand cet intervalle heureux alloit finir. Charles II, Roy de la Grande-Bretagne, rétabli sur son thrône, fonda pour les sciences la Société royale de Londres. Ce Prince avoit une grande connoissance des belles curiositez; il étoit très-versé dans les sciences qui se rapportent à la marine et par conséquent dans les mathématiques. Il me fit l'honneur d'ordonner qu'on me montrât une espèce de baromètre, qu'il avoit inventé lui-même, et qu'il vouloit faire porter en mer pour prévoir les tempêtes. Le Prince Palatin Robert, son cousin germain, étoit le plus grand connoisseur dans les arts mécaniques, que j'aye jamais vu. C'est lui qui a trouvé des canons de fer fondu comparables à ceux de bronze, sans parler du prinz-métal. Il avoit encore plusieurs beaux projets, dont il me parla et que je ne sai s'il a eu le loisir d'exécuter. Ce Prince, secondé des chevaliers Digby et Boyle, du lord Brounker et d'autres excellens personnages, anima extrêmement les savans. Le Roi de France, jeune alors et porté à la gloire, ne voulut point négliger un moyen des plus solides et des plus propres à la mériter, qui est l'avancement des sciences. Secondé par les conseils de Colbert, controlleur général de ses finances, il fonda une Académie royale des sciences à Paris et il donna même des pensions à des étrangers célèbres, dont il fit venir quelques-uns en France, comme entre autres M. Hugens de Hollande et M. Cassini d'Italie, et moi-même, après avoir été reçu en 1673 dans la Société royale de Londres, j'eus l'honneur, dès l'an 1675, d'être choisi pour être de

cette académie de Paris, lorsque feu Monseigneur le Duc d'Hannovre, père de l'impératrice Amalie, m'appella à son service. Mais la guerre commencée en 1672 mit l'Europe en fermentation, et, toûsjours recommencée après de petits intervalles, l'Empereur, l'Espagne et enfin l'Angleterre y furent impliquez, sans parler des Turcs et du Nord. Les Anglois quittèrent les recherches de la nature et se mirent à politiquer; les meilleures familles de France se trouvant épuisées par mille artifices des financiers, cela fit que beaucoup de gens aisez cessèrent de l'être et furent obligez d'abandonner la curiosité. Le grand-duc de Toscane, dont le père avoit fondé une académie del Cimento, ou d'expériences, se donna entièrement à la dévotion. L'Empereur Léopold lui-même, tout savant et tout curieux qu'il étoit, n'eut pas le loisir de respirer. Si le feu Électeur de Cologne a fait de la dépense pour les expériences, c'étoit en faveur de l'alchymie, la plus plausible, mais la plus trompeuse des recherches. Il est vrai que le feu Roi de Prusse, nonobstant la guerre, fonda sur mes projets une espèce de Société des sciences, dont il me donna la direction, mais les tems difficiles l'ont rendue trop bornée.

Maintenant tout semble conspirer à relever nos espérances sur le progrès des connoissances utiles. On vient de faire une paix générale, qui met la meilleure partie de l'Europe en repos. L'Empereur est un Prince encore jeune qui promet un règne long et heureux. Il n'affectionne pas seulement les sciences utiles, mais même il y a de grandes lumières; il peut goûter les fruits des bons établissemens, qu'il va faire, et celui d'une Société des sciences sera un des plus importans. L'on sait que l'éducation de la jeunesse, qui fait la pépinière de l'État, est un des plus considérables points de gouvernement, et les bonnes instructions donnent de notables principes de la vertu et de la prudence et en un mot de l'art de vivre. Je ne dirai rien à présent des écoles latines, qui sont déjà en bonnes mains et que ceux qui les gouvernent auront soin de perfectionner. Mais on manque de bonnes écoles en vulgaire, où les gens qui ne sont point destinez aux études peuvent apprendre mille choses utiles dans leur langue maternelle. Et je serois d'avis qu'on y pensât soigneusement et que la nouvelle Société impériale qu'on va établir en eût la direction dans tous les païs héréditaires de Sa Majesté Impériale et Catholique. De plus, pour perfectionner les arts, les manufactures, l'agriculture, les deux espèces d'architecture, les descriptions chorographiques des païs, le travail de minières; item pour employer les pauvres au travail, pour encourager les inventeurs et les entrepreneurs, enfin pour tout ce qui entre dans l'œconomique ou mécanique de l'état civil et militaire, il faudroit des observatoires, laboratoires, jardins de simples, ménageries d'animaux; cabinets de raretez naturelles et artificielles; une histoire physico-médicinale de toutes les années sur des relations et observations que tous médecins salariés seroient obligez de fournir. Et enfin pour des recherches historiques, politiques et juridiques sur l'Église et l'État, sur l'origine des peuples et des langues, sur les généalogies bien vérifiées des familles les plus illustres; sur les droits de l'Empire et de la très-auguste Maison, et matières semblables, surtout des droits des gens et public et de la police, sans parler du droit civil ordinaire des édits et ordonnances; pour tout cela, dis-je, il faudroit des collections et recherches des titres ou diplômes et des sceaux anciens, que les archives peuvent fournir: des collections de médailles et de manuscrits: mais surtout il faudroit avoir des bibliothèques bien complètes, où l'on trouve souvent bien plus que dans les archives. Il faudroit aussi qu'on pensât avec soin à cultiver la langue germanique trop mal menée dans ce païs-ci qui est à extrémité de l'Allemagne; et à rechercher les antiquitez germaniques, dont dépendent en bonne partie les origines des affaires de l'Europe inondée par les peuples germaniques depuis la décadence de l'Empire des Romains.

Enfin je me figure que la Société des sciences doit avoir trois départemens ou classes: la classe littéraire, qui regarde l'histoire, géographie, blason, le droit des gens et public, la philologie ou les langues, les antiquitez avec les médailles et inscriptions, les manuscrits et diplômes; la classe mathématique à laquelle appartient la description chorographique des païs, l'astronomie, l'architecture civile et militaire, et surtout le gouvernement des eaux, l'artillerie, la navigation et les voitures; les machines et moulins de toute sorte, l'avancement des manufactures; et enfin la classe physique embrasseroit les trois règnes, minéral, végétable et animal, et auroit soin des cabinets des choses naturelles; du jardi-

nage, des animaux, de l'anatomie, de l'histoire physico-médicinale annuelle et d'autres observations médicinales, vrai moyen d'avancer la médecine et de prévenir et bien connoître les maux épidémiques; elle auroit soin aussi des écoles chirurgiques pour fournir des habiles gens aux armées. Et les personnes salariées par le public, archivaires, historiens, antiquaires, médecins, ingénieurs, architectes, gens d'artillerie, officiers des minières, jardiniers, chasseurs, bergers, chirurgiens, apotiquaires, directeurs des hôpitaux et maisons de travail et des manufactures, seroient obligez de favoriser les desseins de la Société des sciences par une communication convenable établie avec eux par des ordres efficaces du maître.

Il s'agit maintenant de trouver un fonds pour une si belle et si importante entreprise. Et j'oserois dire qu'on ne pourroit l'exécuter dignement sans un revenu annuel de mille écus qui fût indépendant des revenus ordinaires de l'Empereur et entre les mains de la Société, laquelle n'en disposeroit pourtant que conformément aux intentions de Sa Majesté, et avec toute l'exactitude imaginable. Unc partie en seroit employée à des pensions pour des gens qui travailleroient effectivement tant à Vienne qu'en d'autres endroits des païs de Sa Majesté Impériale; une autre partie seroit employée pour des expériences, observations, inventions et médailles, livres, instrumens, machines, modèles. Et même on donneroit tous les ans des prix à ceux qui trouveroient quelque chose d'important, résoudroient quelque problème difficile ou produiroient quelque ouvrage utile.

# Abrégé du précédent dans une lettre à S. A. le Prince Eugène.

### Monseigneur,

Puisque V. A. S. veut bien protéger auprès de la Majesté de l'Empereur le dessein d'une Société des sciences, je prends la liberté de vous en informer, afin qu'on puisse mieux venir à l'exécution.

Et voicy premièrement le projet sur la constitution de la Société, et secondement quelque essay sur les moyens de l'exécuter.

Sa Majesté Impériale et Catholique étant portée à fonder une Société des sciences, on a voulu mettre icy en abrégé et sousmettre à un jugement supérieur le plus essentiel de ce qui regarde tant la forme et constitution qu'on pourroit luy donner que les moyens nécessaires pour venir à l'exécution.

La constitution de la Société consisteroit dans son objet, dans les hommes et dans l'apparat.

L'objet revient aux trois classes : la littéraire, la mathématique et la physique.

La classe *littéraire* comprend l'histoire et la philologie.

L'histoire, tant ancienne pour les antiquités que moyenne et moderne, qui sert à l'origine et aux droits des États, des familles illustres, et autres notices semblables tant curieuses qu'utiles. Et il faudroit avoir soin particulièrement de l'histoire de l'Empire, de la Germanie et de la très-Auguste Maison et de ses pays.

La philologie se rapporte aux langues tant savantes que vulgaires, tant pour leur pureté et régularité, antiquités et recherches, que leur beauté et pour l'éloquence en prose et en vers, où il faudroit favoriser particulièrement la culture de la langue allemande.

La classe mathématique aura soin non-seulement de l'analyse, qui est l'art d'inventer, mais encore des sciences practiques, d'une arithmétique enrichie de découvertes considérables pour la facilité et seureté des comptes publics, nouvelle et importante, de la géométrie practique pour mesurerles lignes, surfaces et les solides, pour déterminer de certains points, pour niveller et choses semblables, de l'astronomie pour servir aux temps calendiers, géographie, navigation, de l'architecture civile et militaire, par rapport aux terres, aux eaux, de la mécanique pour les mouvemens, voitures, bateaux, hydraulique ou mouvemens de l'eau, des pyrotechniques ou mouvemens du feu, toute sorte de moulins et machines utiles.

La classe physique comprend les trois règnes de la nature: le minéral, le végétable et l'animal, avec les sciences et arts qui s'y rapportent, comme la chymie, botanique, anatomie; en faveur de l'œconomie et de la médecine; et surtout pour la dernière par des observations continuelles dont le meilleur seroit conservé pour la postérité.

Les hommes qui entreroient dans la Société seroient des pensionnaires avec leurs assistans et élèves, qu'on pouroit charger de quelques travaux; des volontaires qui pourroient y concourir selon leurs commodités; et les honoraires qui seroient des personnes de distinction capables d'assister la Société par leur autorité et en quelque façon par leurs moyens. Sans parler maintenant des officiers de la Société. Et ces personnes de toutes ces espèces seroient tant présens qu'absens.

L'apparat consisteroit en bastimens et lieux publics, et en meubles. Les lieux seroient des bibliothèques qui contiendroient des livres imprimés et manuscripts; des imprimeries, des observatoires pour les astres, laboratoires, maisons de travail, jardins des simples, ménageries des animaux, grottes des minéraux, cabinets d'antiquités, galleries de raretés, et, en un mot, théâtres de la nature et de l'art. Les meubles seroient (outre les livres, les desseins, et ce qui se trouveroit dans les lieux susdits) des instrumens de toute sorte, des modelles et des exécutions de bonnes inventions. Outre ce qu'il faudroit pour loger et employer des personnes dont on se serviroit.

Les moyens pour obtenir toutes ces choses seroient de quatre sortes :

- 1. Des établissemens déjà faits (par exemple des stipendia et fondations semblables) qui par le malheur des temps et par des accidens ont été détournés en quelque façon d'un bon usage et y pourroient être rétablis par celuy que la Société contribueroit.
  - 2. Des *priviléges* et *immunités*, qu'on accorderoit

à la Société d'abord et avec le temps pour des entreprises qui seroient utiles en même temps au public et à elle-même, comme par exemple pour l'impression des écrits et livres usuels et utiles, avec des souscriptions (à quoy elle pourroit obtenir quelque exécution des imposts) et pour l'amendement de la fabrique et du commerce du papier qui en a grand besoin; pour certaines compositions chymiques, qui viennent des pays étrangers, ou se font mal pour ordinaire; pour certaines autres fabriques utiles, pour des médailles modernes, pour quelques loteries, pour des bureaux d'adresse, etc., etc.

3. Des emplois utiles, qu'on donneroit à la Société des sciences et à ses membres, dans toutes les choses où le public est intéressé et qui demandent des discussions scientifiques : à l'exemple de l'usage que le Roy de France par le conseil de M. Colbert faisoit de l'Académie des sciences de Paris, dont il se servoit pour toute sorte d'occupations et ouvrages qui auroient rapport aux sciences et arts et pour l'examen des nouvelles inventions et projets. Et en particulier la Société impériale des sciences pourroit avoir quelque soin de plusieurs objets comme seroient les écoles allemandes et autres en langue vulgaire, pour ceux qui ne se donneroient point aux études et ne laisseront pas d'être susceptibles de bonnes instructions qui leur serviroient toute leur vie, à l'exemple des autres nations où une quantité de bonnes connoissances sont écrites et enseignées en langue vulgaire; les remèdes contre les dommages publics qui viennent du feu et de l'eau et autres causes naturelles. Le mesurage des terres et autres dénombrements, de police, chose bien utile et en quelque façon nécessaire pour bien régler les contributions publiques, où il faut rapporter le règlement des poids et des mesures, des séminaires, des ingénieurs et des chirurgiens, etc., en faveur des années. La culture des terres, où entre la botanique, le desséchement des marais, l'entretien des chemins, la conservation et plantation des arbres et autres végétables et plusieurs matières œconomiques de cette nature.

Des certaines fabriques et ouvrages, moulins, minières, maisons de travail où les sciences et arts y entrent plus particulièrement. Le blason, armoiries et preuves historiques des familles, à l'exemple de quelques autres États.

4. Le quatrième et dernier moyen consisteroit en certaines impositions, qui se tireroient sur le public, mais qui seroient très-modiques. Il y en auroit de deux sortes : les unes porteroient leur utilité avec elles, comme le rehaussement des impôts sur l'entrée des fabriques étrangères qui se peuvent établir dans le pays, et sur la sortie des marchandises crues qui devroient être mises en œuvre dans le pays. Les autres seroient mises sur le luxe, le jeu, la chicane et autres superfluités ou même abus, qui ont besoin d'être refrénés. Je comprendrois aussi sur cet article l'immunité et l'exemption de certains imposts qu'on accorderoit à la Société, par exemple: pour le papier qu'elle employeroit à l'impression des livres, pour encourager cette espèce de commerce et tirer de l'argent dans le pays par ce moyen, ou du moins pour empêcher une partie de la sortie

de l'argent, en échangeant des livres étrangers contre les nôtres, au lieu que maintenant on n'imprime presque rien icy, et laisse sortir du pays de grandes sommes d'argent pour des livres.

Le papier timbré ou marqué mériteroit icy une réflexion particulière. C'est proprement un impost sur la chicane et sur les formalités, lequel, étant fort modéré, seroit insensible au public, et ne laisseroit pas d'être d'un grand effect pour jetter un fondement solide sur lequel on pourroit bâtir une grande partie de l'édifice de la Société des sciences. Cet impost est en usage presque par toute l'Europe. C'est depuis peu qu'on l'a introduit aussi dans le pays de Bronsvic-Lunebourg. Il a été introduit deux fois icy et aboli aussi deux fois. Et il n'y a pas longtemps que le feu prince Adam de Lichtenstein travailloit à le rétablir. Et je ne doute point qu'il ne soit encore receu un jour dans l'Austriche, dans la Bohême et dans leurs dépendances; mais peut-être pour un usage moins louable que celuy qu'on propose maintenant, qui seroit applaudi du public, parce que rien n'est plus naturel que de faire servir le papier aux études autant qu'il se peut. Et l'Empereur auroit été le premier qui auroit donné ce bel exemple aux autres souverains. J'apprends que la principale raison qui l'a fait abolir et négliger, a été parce que cela paroissoit une chose modique pour les grands besoins de l'État, et ne laissoit pas d'embarrasser, parce qu'on s'y étoit pris d'une manière qui demandoit beaucoup de soins et d'officiers, lesquels absorboient une très-grande partie de l'utilité. Mais on a trouvé le moyen de retrancher

presque toutes ces dépenses, et on se contentera de quelque chose de modique.

Mais le moyen le plus promt et le moins embarrassant, parmy ceux de cette espèce, seroit que l'autorité de Sa Majesté Impériale et Catholique portat les États des pays héréditaires à destiner pour l'entretien de la Société une somme annuelle, chaque pays concourant selon sa proportion. Car l'utilité des pays y seroit manifeste, parce que la noblesse et des personnes vivant noblement y trouveroient immédiatement une grande utilité pour leur jeunesse, pour encourager les esprits aux belles connoissances à l'exemple des autres nations, pour leur donner de l'émulation, pour les faire bien employant et pour les détourner de l'oisiveté et des vices dont elle est la mère; sans répéter ce qu'on vient de dire des utilités que l'œconomie, les manufactures et le commerce trouveroient dans les sciences et arts, mathématiques et physiques; ce qui rejailliroit nonseulement sur le gentilhomme, mais encore sur le bourgeois et sur le paysan.

Ainsi je serois d'avis qu'on fît abstraction de tous les imposts jusque à ce qu'on eût obtenu quelques aides réglés des États des pays, et qu'on se contentât, attendant, de quelques expédients tirés des trois moyens précédents, qui, bien loin de charger le public, le soulageroient par-après. L'affaire étant établie, et les aides des États ne suffisant pas pour les importantes entreprises dont la Société se chargeroit pour l'utilité publique, on tireroit quelque supplément de certains imposts justes et utiles et particulièrement du papier timbré.

### A S. A. I. le prince Eugène.

## Monseigneur,

Puisque V. A. S. veut bien avoir la bonté de protéger et d'avancer auprès de la Majesté de l'Empereur le dessein d'une Société des sciences, je prends la liberté de joindre icy un petit papier qui comprend en raccourci tant la constitution et forme, qu'on pourroit donner à la Société, que les moyens qu'on pourroit employer pour soubsvenir aux frais. Il est de la dignité de Sa Majesté Impériale et Catholique que ce qu'on fera pour cet effet ne soit point inférieur à ce qu'on a fait ailleurs, et particulièrement en France, où le Roy y a employé en temps de paix au-delà de cinquante mille écus par an. Icy on se contentera d'aller par degrés, mais on ne désespère pas de parvenir avec le temps à quelque chose d'approchant, par des voyes qui porteront leur utilité avec elles : comme V. A. S. jugera peutêtre en jettant les yeux sur ledit papier cy-joint que je sousmets à ses lumières supérieures, la suppliant de favoriser ce dessein auprès de Sa Majesté Impériale et donner du poids aux bonnes intentions auprès de Mess. les ministres pour venir à l'effet le mieux et le plus promptement que faire se pourra,

Et je suis, avec le plus profond respect, Monseigneur, de V. A. S. le très-humble et très-obéissant serviteur.

LEIBNIZ.

Vienne, ce 17 d'aoust 1714.

Eine Berechnung von Umlagen, welche fich auf einem besondern einzelnen Bettel vorfindet, bezieht fich unzweifelhaft auf die neuzugrundende Societat und beren Fundus.

# « Bu ben Oneribus gibt ungefahr :

| Böhmen 1               | 6000 Fl.   |
|------------------------|------------|
| Schlesien :            |            |
| Mähren-1               | 2000       |
| Nieber- Desterreich 3  | 4000       |
| Dber . Defterreich 4   |            |
| Innen- Defterreich :   | 4000       |
| Borber= Desterreich !  | 1500       |
| Ungarn 1               | 6000       |
| Meapolis $\frac{2}{3}$ | 4000       |
| Mayland ;              | 2000       |
| Niederland 3           | 4000       |
| -                      | 40.166 34. |

40,100 gl.

Un calcul d'ensemble, qui se trouve en tête d'une simple feuille séparée, a trait sans aucun doute à la nouvelle Société projetée et à ses moyens d'existence (fundus).

La répartition des charges donne approximativement :

| Pour     | la Bohême le maximum.                 | 6000        | florins.   |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------|
| _        | la Silésie les $\frac{2}{3}$          | 4000        | <b>—</b> · |
|          | la Moravie le $\frac{1}{3}$           | 2000        |            |
|          | la basse Autriche les $\frac{2}{3}$ . | 4000        | _          |
|          | la haute Autriche les $\frac{4}{9}$ . | <b>2666</b> | _          |
|          | l'Autriche centrale les 2.            | 4000        |            |
|          | l'Autriche frontière le 1             | 1500        |            |
|          | la Hongrie le maximum.                | 6000        | _          |
| <u>.</u> | Naples les $\frac{2}{3}$              | 4000        |            |
|          | Milan le $\frac{1}{3}$                | 2000        | -          |
|          | Pays-Bas les $\frac{2}{3}$            | 4000        |            |
|          |                                       | <br>40.466  | florins.   |

Stunde zu allergofte gefallen, ob Seine Ranserl. und Catholischen Mt. geruhen mochten folgende puncte zu verwilligen:

- 1. Daß mir eine jährliche befoldung von 6000 rt. festgestellet werde.
- 2. Daß ich wegen ber vorm jahr verliehenen Reichshofrathswurde bereits aniezo die erste jahresbefoldung von 2000 rt. zu erheben hatte und solches S. Mt. Cammerprasidenten, doch ohne eclat angedeutet werde.
- 3. Das ich babeneben unter andern die incumbenz haben möchte, R. Mt. Historie, da die sachen in sicherm gedächtniß, kurz und nervosé in lateinischer sprach zu sassen.

Je prie très-respectueusement Sa Majesté Impériale et Catholique de vouloir bien m'accorder les propositions suivantes :

- 1° Qu'une allocation annuelle de 6,000 thalers me soit concédée invariablement;
- 2º Que je puisse dès maintenant, en raison de la dignité de conseiller aulique conférée l'année dernière, élever de 2,000 thalers la première allocation de l'année;
- 3° Que parmi mes attributions, je sois chargé en outre, afin d'en perpétuer plus sûrement la mémoire, de résumer nervosè en langue latine les histoires de Sa Majesté Impériale;
  - 4º Que dans ce but et à d'autres causes j'aie l'assurance

- 4. Daß zu biefem und andern absehn ich wochentlich einen gewißen allerunterthanigsten zutritt hatte.
- 5. Daß eine genaue beschreibung der Kanserl. Erblande zu veranstalten sowohl vermittelst sonderbarer charten und Kabellen als andere nachrichtungen, dienlich ben Canzelegen, Cammern, auch besonders vor Cabinete, bei jurisdictionalibus cameralibus, militaribus, Policen, auf land- und..... forstwesen und anders in conspectu zu haben. Daben zugleich res naturales et artisciales beschrieben, mithin benen scienzen und studiis ein großer vorschub gethan werde köndte.
- 6. Woben sonderlich auf die .... werde auch deren Harmonie und aufnahme zu gedenden und ben diesen ben ben puncten hoffe ich nüzliche Dinge zu leisten auch ben ber direction ber landesbeschreibung sonderlich theil zu haben.
  - 7. Biezu tondte ein zulänglicher fundus von gewißen

de pénétrer, très-respectueusement, une fois par semaine, auprès de Sa Majesté;

- 5° Qu'une carte exacte des pays héréditaires de Sa Majesté Impériale soit faite tant au moyen des chartes et manuscrits, que d'autres sources, ce qui serait excessivement utile aux chancelleries, aux trésoreries, surtout pour les collections, à la police, aux jurisdictionalibus cameralibus, militaribus, à l'administration des forêts et autrement. De plus une description physique (naturales) et politique (artificiales res) pourrait faire progresser les sciences et les études qui ont trait à ces matières;
- 6° Pour atteindre le but que je me propose, tant au sujet des travaux de..... et de leur harmonie, qu'à celui des deux derniers points, je compte obtenir quelques résultats satisfaisants en prenant une part active à la direction de la carte du pays;

puncten hergenommen, als von Calendern, zeitungen, vergleichung maaße und gewichts, einführung nüzlicher feuersprüßen mit...... kasten und anders mehr. Dazu kame ein nüzlicher gebrauch der stipendiorum et beneficiorum und anderer fundatarum piarum eum perpetuo..... besonders verläßlicher leute, ex variis ordinibus religiosorum.

8. Daß eine Societat der scienzen förderlichst gefaseset werde, woben theils dem Modelle der Königlichen Societat, deren ich ein glied und der Preußische præses bin, zufolge, theils solche zu verbessern.

Der 3med gehet bahin, die bisherige menschliche beschriebene nuzliche nachrichtung zu concentriren, die
unbeschriebene zu beschreiben, neue zu ersinden, den inventionibus præmia sezen, nuzlicher leuse brauchen
und animiren, Correspondenz sassen, mehre naturalia und artissicialia anschaffen, alles was der men-

7° Des fonds suffisants pour y arriver pourraient être fournis par des moyens sûrs, comme les almanachs, les journaux, l'égalité des poids et mesures, l'introduction et la propagation des pompes à incendie.... avec caisses et bien autrement. Ce serait faire un emploi utile des stipendiorum et beneficiorum, et d'autres fundatarum piarum cum perpetuo..... surtout des legs, ex variis ordinibus religiosorum;

8° Qu'une Société des sciences soit fondée dans les meilleures conditions pratiques, Société qui d'une part faite sur le patron de la Société royale dont je suis membre et *præses* prussien, devienne d'autre part, par la suite, un modèle de perfectionnement.

A cet effet, il sussit de réunir tous les renseignements utiles publiés jusqu'à ce jour, d'écrire ceux qui ne le sont pas, d'inventer de nouvelles choses, d'attacher des récomschen nahrung, bequemligkeit und gesundheit befördere.

Bu beschleunigung meiner..... wurde dienlich senn, wenn S. M. an des Chursursten zu Braunschweig Durcht. ein handschreiben mir mitzugeben geruhen wolte, ohnmaaßgeblich dahin gehend, daß R. M. einige nüzliche Dienste von meiner wenigkeit....: betr. die Historie und jura des Reichs erwarten und weil solche so bewand, daß auch des hauses Braunschweig und Este angelegenheit nicht wenig daben einlausse, so verhofften S. R. Mt. es werde dem Chursursten meine eintretung in kanserliche Dienste, nicht zu wieder sondern lieb senn.

penses aux inventions, d'utiliser les hommes susceptibles de rendre service, de répandre naturalia et artificialia, de rechercher tout ce qui peut améliorer la nourriture, le bienêtre et la santé de l'humanité.

Pour atteindre plus sûrement mon but, Sa Majesté me serait d'une bien grande utilité si elle daignait me remettre une lettre de sa main pour le prince électeur de Brunswick. J'ose ajouter qu'elle est en droit d'attendre quelques services de la part de son très-humble serviteur au sujet des histoires et jura de l'Empire; par la même occasion la maison de Brunswick et d'Este y participerait; aussi Sa Majesté Impériale peut-elle espérer que, loin d'y être contraire, le prince me verra avec plaisir au service de l'Empire.

### Wien, ben 13ten Maji 1713.

Morgen so früh als es thunlich von hier nach Larenburg, alba ben bem cammerthürhüter Gr. Schottel abtreten, ihn fragen wo die seite waren wo der kanser billets (?) gebe; als dann mich dem Gr. grafen von Schlick anmelden und den S. Ercellenz gedenden, daß ich hoffe bald durch den Gr. grafen von Schondorn die expeditiones mit der Reichscanzlen und sonderlich an die cammer zu erhalten; daß ich durch die Gr. hoscanzler eine election einer Societät des sciences poussirte und sonderlich dem Gr. grasen von Sinzendorst hiezu geneigt sinde. S. S. auch die sach den gelegenheit zu befördern

Vienne, 13 mai 1713.

Demain matin, aussitôt que possible, aller à Laxembourg, descendre chez le valet de chambre Schottel, et lui demander de quel côté l'Empereur donne des billets (?). Me faire annoncer chez le comte de Schlick, lui rappeler que j'espère bientôt obtenir du comte de Schænborn les expéditions de la chancellerie du royaume et surtout de la chambre. Lui dire que, par l'intermédiaire du chancelier de la cour, je poursuis une élection d'une Société des sciences et que je trouvais surtout

ersuchen, daß ich auf fundos gedacht die dem publico jum beften gereichen und als etwa auf die calender, item daß die marquirung und Gidung von maaf und gewicht ein gewisses vor die Societat eintragen, item privilegium auff aguaforte und bergleichen distillate, fo nicht eigentlich (Sache) ber apotheker mare pro laboratorio . . . . babe nichts thun wollen, als was S. Ercelleng guth finben mochte. Ingwischen aber mare ce auch an bem, bag ich auff mittel bedacht sene ich zu Kannover de bonne grace und guthen willen erhalte, umb in fanserl. bienfte demittiret zu werben, daß fanserl. Mt. allergbaft. geneigt mich mit einem handschreiben an den Churfursten ju accompagniren, barinn enthalten, daß meine labores pro bono imperii auch bem hauf Braunschweig zu dienst gereichen murben. Das befte aber murbe fenn, wenn man ju Sannover verfpuhrte, bag ich ihnen alhier einigermaßen in billigen bingen nuglich fenn kondte. Dun ift mir bengefallen, ob nicht dienlich durch ben Churfürften etwas

zu verlangen, das nicht leicht durch einen andern Reichsfürsten zu thun; nehmliches köndte der Churfüst krafft
habenden credits gar leicht etliche konnen Goldes umb
eine billige verzinsung anschaffen, wenn ihm in der nachbarschafft etwas jure antichreseos eingeräumt werden
köndte, als etwa das land von Habeln oder etliche aemter vom Stifft Hildesheim und zwar die leztern mit
einer gewissen garantia wenn sie durch den kunsttigen
frieden evencirt werden solten. Wenn auch sonst Ranserl.
Wit. etwas insgeheim den Churfürsten wissen lassen
wolte, so den briefen nicht sowohl zu vertrauen, köndte es
füglich ben dieser gelegenheit geschehen. Solches habe
Sr. Ercellenz anheimgeben wollen, ben kanserl. Wit. wenn
sie es guth sinden, zu insinuiren.

NB. Hr. Goswaren und Hr. Müller hernach wieder für ihn durch V. V. C. anzutreffen und selbigen nedenst überschlag memorialis zu bitten ...... erstlich, daß er befördere meine petitionen.....

en quelque chose. Ne serait-il pas utile de demander au prince une chose qu'aucun autre ne pourrait facilement donner? Il pourrait, grace à son crédit, obtenir facilement quelques tonnes d'or à un bas intérêt. On pourrait lui promettre quelque chose jure antichreseos, comme par exemple le pays de Hadeln, quelques communes de la fondation de Hildesheim, et même cette fondation avec une certaine garantie, si elle devait être évincée lors de la paix prochaine. Si encore S. M. I. voulait faire savoir au prince quelque chose de secret, qu'on ne peut confier à des lettres, cela pourrait se faire à cette occasion. S. E. pourrait insinuer cela à S. M. I., si elle le juge convenable.

N. B. Rencontrer M. Goswaren et M. Müller chez V.V.C., et prier de me donner mon compte et le mémorial.

| 2. was er fage zu meinem vorschlag, burch Br. von Menerburg übergeben. 3. Wegen Bergog Anton Ulrich |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des vou und wappens                                                                                 |
| mein bezeiget nicht unbillig, daß                                                                   |
| benm E. Stella, ob mein brief gelieffert, ob etwas                                                  |
| benm Ranser gedacht ob etwas resolviret. Er. Treffori vermennet Donnerstag hinauß zu kommen, item   |
| Hr. von Immeffen                                                                                    |
| Nachmittag ben ber aubienz. Mein                                                                    |
| voriges, ob ge was ich überschickt, im papier nach- zusehen quantum                                 |
| La Verda est consenso de Nord per yardarla                                                          |
| NB. Wegen leben von Lauenburg Osnabrug ber                                                          |
| landern, einschickung aller documente; wegen auffrich-                                              |
| tung der Societatzu befolgen Dr. Graf von Sinzendorf.                                               |
| Db S. will bie befoldung stabiliren. Grafen Staremberg                                              |
| wegen des vergangenen befehle. Puncta fo einer                                                      |

- 1º Il devra demander ma pétition.
- 2º Me dire ce que l'on pense de mon projet, remis par M. Meyerburg.
  - 3º A cause du duc Antoine-Ulrich (le reste est illisible).

Demander chez Stella si mes lettres ont été remises.— Si l'Empereur a résolu quelque chose. — M. Tressori pense venir dimanche, ainsi que M. Immesen.

L'après-midi, à l'audience, mon...... — si.... ce que j'ai envoyé, voir dans les papiers quantum...... La Verda est consenso de Nord per yardarla.

N. B. Pour les locations de Lauenbourg Osnabruck.... des pays, envoi de tous les documents; — si S. veut établir la paye. Comte de Staremberg au sujet des ordres —

schleunigen anstalt bedürffen, fragen ob S. M. angeschen, was ich vorhergeschick, in specie religionsbericht, was ich wegen Staremburg und besoldung gebethen.

Puncta pour un établissement important. — Demander si S. M. a vu ce que j'ai envoyé, —in specie ce qui se rapporte à la religion, — ce que j'ai demandé à cause de Staremberg et la paye.

Allerdurchlauchtigster, großmachtigster und unübermindlicher fanser und fonig, und allergnabigster berr!

Nachdem E. tanserliche und catholische Majt. Sich bereits vor einer geraumen zeit zu stifftung einer Societät
der wiffenschafften und nüzlicher fünste allerzohlt. resolviret und mir daran zu arbeiten aufgegeben, zu derselben
anfang aber nicht wohl als durch eine commission alhier zu gelangen;

jo gereichet an E. kapferl. Mt. mein allerunterthänig= ftes fuchen hiemit, Sie geruhen bero stabhalter ben ber Desterreichischen regierung und würdlichen geheimten rath grafen von Revenhiller, auch einigen regiments-rah= ten, nahmentlich Carl grafen von Ruffstein, benen

Très-illustre, très-magnanime et invincible Empereur et Roi.

Très-gracieux Seigneur,

Votre Majesté Impériale et Catholique s'étant résolue, depuis longtemps, à la fondation d'une Société des sciences et arts utiles, et m'ayant commis le soin de travailler à cette fondation, à laquelle on ne peut guère arriver qu'au moyen d'une commission,

Je soumets à V. M. Impériale ma très-humble recherche (enquête) à ce sujet, dont la conclusion est que l'on pourrait VII.

von Lubwigsborff, von Schlütern und Gerbrand eine folche commission in gnaden auffzutragen frafft beren sie, wie ein anständiger fundus zu dieser Societät aufzusinden, förderlichst zu überlegen, mich darüber zu höhren, auch endlich mit ihrem allerunterthänigsten guhtachten einzukommen hätten.

Und ich verbleibe lebenszeit

E. fanserl. und catholischen Majt.
allerunterthanigster treugehorfamster
G. B. von Leibnig.

Wien, ben 23. Junij 1714.

confier une commission de ce genre au lieutenant près la Régence autrichienne et conseiller intime comte de Kevenhiller, puis à quelques conseillers de régence, nommément Charles, comte de Kuffstein, ceux de Ludwigsdorff, de Schlütern et Gerbrand.

Aux termes de cette commission, ils aviseraient à trouver un fonds convenable pour cette Société; ils auraient à m'entendre à ce sujet, de manière à faire concorder nos sentiments.

Et je reste pour la vie,

De Votre Majesté Impériale et Catholique, Le très-humble et très-fidèle et obéissant serviteur.

G. W. DE LEIBNIZ.

Vienne, le 23 juin 1714.

Nachbem Se. kanserl. und kathol. Majt. Sich in Gnaben entschlossen eine Societät der Wissenschaften aufzurichten, so wird zur befonderung davon allerunterthänigst gesuchet daß Sie in Gnaden geruhen deßfals Verordnung an Ihre hochlöbliche Hoftanzlen ergehen zu laßen daß das Diploma fundationis ausgesertigt und ich über dessen inhalt gehöhret werden möge. Und hoffet man die Sach also zu sassen daß Sie weder S. Mt. noch dem publico beschwerlich falle....

Nachbem S. fanf. und catholische Majt. sich geneigt erklaret eine Societat ber Wiffenschaften aufzurichten und biefelbige mit bienlichen und anständigen Privilegien und Gnaben zu versehen; so stunde zu Dero allerhöchsten ge-

Sa Majesté Impériale et Catholique ayant résolu d'instituer une Société des sciences, elle est humblement suppliée, pour qu'on puisse arriver à en faire la disposition, d'ordonner à son chancelier aulique de dresser le diplôme de fondation (fundationis), de m'entendre sur la teneur de cette pièce, afin d'arriver à organiser le tout, de manière que cette fondation ne soit une charge ni pour Sa Majesté ni pour le public.

Sa Majesté Impériale et Catholique s'étant montrée disposée à instituer une Société des sciences, et à la doter de toutes sortes de grâces et avantages, il serait digne de sa fallen ob Sie geruhen möchten anzubefehlen, daß ein Diploma fundationis ausgefertigt und ich wegen beffen Ingredienzien gehöret werde.

Wien, 8. Maij 1713.

Ersuche Meinen hochgnade Herrn bienstlich bes Hrn. Hosfanzlers Grasen von Sinzendorf dieser nebenst unterthänige recommandation von mir zuzustellen nebenst Bitte daß Sie ben kanserl. Mt. die Resolution besördern. Es wird nur ein Wort kosten, weil kaiserl. Mt. sehr geneigt dazu. Dienet zur gewinnung der Zeit und wird man schon hernach das tempo nehmen so Excellenz gelegen von particularibus zu sprechen Massen die Meinung gar nicht ist kans. Mt. Cammer mit neuen sossen zu beschwehren.

suprême bienveillance d'ordonner qu'il sera dressé un diplôme de fondation, et que je serai entendu sur cet objet. Vienne, 8 mai 1713.

Je supplie mon très-gracieux Seigneur de placer ceci, en le lui recommandant instamment, sous les yeux de M. le chancelier aulique comte de Sinzendorf, avec prière de provoquer la résolution de Sa Majesté Impériale. Il ne faudra qu'un mot pour cela, car Sa Majesté Impériale incline particulièrement vers ce projet. Il faut mettre le temps à profit; on pourra plus tard chercher l'occasion d'entretenir Son Excellence des détails. Mais il ne faut pas que l'on puisse croire qu'il en résultera quelque charge pour le trésor de Sa Majesté Impériale.

# Allerburchlauchtigster, großmachtigster, unüberwindlicher Ranfer Ronig.

### Allergnabigfter Berr,

Stelle aller unterthänigst anheim ob E. fans. Majt in gnaden geruhen möchten, dero Ober-Hose Canzler Grafen von Sinzendorf als hier gegenwärtig anzubefehlen, daß nachdem von mir etwa ohne maßgeblich an hand gebunden Ingendienten, das Diploma der Wissenschafften abgefasset und ausgefertigt werde.

Daben etwa zu erwähnen, daß E. fans. Majt. gewillet bie fundationes ad studia in dero landen theologicis zu dieser absicht und birection zuziehen, desgleichen auch mit einigen anstalten und privilegiis als wegen Bucher, Een-

Au très-illustre, tout-puissant et invincible Empereur et Roi.

Très-gracieux Seigneur,

Je supplie très humblement Votre Majesté Impériale d'ordonner à son grand chancelier aulique, comte de Sinzendorf, qu'après communication de ma part de certaines indications que je ne prétends pas imposer, il fasse dresser et expédier le diplôme des sciences.

Mentionner à cette occasion que Votre Majesté Impériale

fur, Calender, Beitungen, einrichtungen, maaß und gewichts, einiger chimischer productionen und bergleichen bem fundo zu Sülff zufommen.

Und ich verbleibe lebenszeit

E. kanserlichen und fatholischen Majt. Allerunterthänigster treugehorsamster G. B. von Leibniz.

daignera octroyer les fundationes ad studia (fonds pour les études) dans les pays soumis à sa domination, appeler à cet effet et en vue de les diriger des théologiens; elle voudra bien doter aussi l'institution de certains attributs et priviléges portent sur les livres, la censure, le calendrier, les gazettes, les poids et mesures, certains produits chimiques et autres, pour venir en aide au capital de fondation.

Je reste pour la vie,

De Votre Majesté Impériale et Catholique,

Le très-humble, très-fidèle et obéissant,

G. W. V. LEIBNIZ.

3ch solte ohnmasgeblich bafür halten, daß es nicht eine Academia sondern Societät der wissenschaften zu nennen, nach dem Erempel der königlichen Englischen Societatis Leopoldinæ und anderer. Immaßen die Academiæ in Italien und sonst also gemein worden, daß das wort ziemlich vilesciret.

Stelle auch anheim, ob anstatt zu sagen, baß bie zeiten folche austalt aniezo nicht zulaffen, wo-ran ich zweiste, nicht gnug sen zu sezen:

« umb willen aber man folche bem publico zum besten und zu aufnahme allerhand guther wissenschaften, stu-

Je devrais particulièrement tenir à ce qu'on n'adoptat point le nom d'Académie, mais de Société des sciences, à l'exemple de la Société royale anglaise, Léopoldine et autres, d'autant qu'en Italie et ailleurs les Académies sont devenues si communes que le mot lui-même s'avilit.

Je demande aussi, si au lieu de dire que les temps ne sont guère favorables à un établissement de ce genre, ce dont je doute, il ne suffirait pas d'écrire:

« Que, quant à présent, on ne peut pas, comme on le « voudrait, organiser et faire fonctionner cette Société fon-« dée en vue d'être utile au public, et faite pour donner « asile à toutes sortes de bonnes sciences, études et arts. » « dien und kunste gerichtete Societat aniezo gleich nicht auffrichten und zu flande bringen könne.

Beil ich auff ben funfftigen fundum gewiesen werbe, fo wurde mir ein liecht deswegen nothig senn, auch billig ber terminus a quo exprimiret werben, bavon die besoldung anzurechnen.

Sonst lautets fast, als wenn Societas, fundus und befolbung ins weite feld hinausgeschoben murben.

« Es scheinet nothwendig nüzlich und billig und an-« ständig zu senn, daß einer der vornehmsten Prälaten « der kanserlichen Erblande das Oberdirectorium habe bei « der vorhabenden kanserlichen Societät der Wiffen-« schafften.»

Die Theologie hat keinen kleinen Ginfluß, die Societat folte als eine pia causa angesehen werden. — Die Geiftlichkeit ift hiebei zuziehen, — vornehme geiftliche Personen kommen gut zu statten, — werden legatis ma-

Comme j'aurai aussi à m'expliquer sur le fonds (de création) futur, j'aurais besoin d'être éclairé à ce sujet.

Il serait convenable d'exprimer aussi le terminus à quo partirait l'allocation.

Sans cela, c'est presque dire que société, fonds et allocation se perdent dans les champs de l'infini.

« Il semble donc nécessaire, utile, raisonnable et conve-« nable, qu'un des principaux prélats des États héréditaires « de l'Empire ait la direction suprême de la Société pro-« jetée des sciences. »

..... La théologie a une certaine influence; la Société aurait ainsi une pia causa (une cause pie). On s'attirerait ainsi le clergé. On aurait en sa faveur des personnages ecclésiastiques considérables. Ils feraient des legs; on répondrait aussi à la première idée de la fondation des cloîtres.

On pourrait surtout compter sur le concours de l'arche-

chen. — Es liegt in ber alten Intention ber Stiftung ber Rlofter. Um besten werde sich schieden ber Erzbischof zu Prag, Graf von Kienburg, einer ber gelehrtesten Manner ber Erblande.

« Damit man wegen der Societat der Wissenschaften zu « einem ansange gelange so hielte ohnmaßgeblich daß die « fundation sorderlichst vor sich gehen solle ob schohn die « Fundus noch nicht ganz richtig so wird doch damit die « Zeit gewonnen, das Werck sest gestellet und Leute. Der « Grund geleget auch werden hin und wieder honorarii « und volontarii ausgemuntert (welches ad applautum « publicum gereichet) denn wenn man keine Autorisirung « und kein impegno siehet wird alles pro mera idea « gehalten.

Man hat ein Proseito und diplomate objecta berechnet darin die Societat zu gebrauchen damit man nicht glaube als ob auf eine bloße Cornotedt gezielet werde.

vêque de Prague, comte de Kienbourg, l'un des hommes les plus instruits des États héréditaires.

« Quant à la Société des sciences, pour qu'on arrive à « quelque commencement, il serait bon d'en laisser la fona dation se poursuivre, quand bien même on n'aurait pas « réalisé encore tout le fonds. On gagnerait ainsi du temps; « l'œuvre se continuerait; enfin les bases en seraient poa sées. De ci de là, aussi, on ferait appel aux membres hono« raires (honorarii) et volontaires (ce qui vise ad applausum « publicum), car, dès qu'on ne voit apparaître en une affaire « ni sanction ni gage, on regarde le tout comme pure ima« gination (mera idea). »

On a abordé, dans le projet et le diplôme, la question de savoir à quoi on utiliserait la Société, afin que l'on ne supposât point qu'elle n'est instituée que pour l'apparat. L'œuvre est placée sous la protection du premier ministre et du grand 346 PLAN

Beibem hohen ministerio und bei dem Obersten kanzler steht die Protection des werks. Zu membris honorariis wären voruchme herren und einer der vornehmsten Prälaten zum caput membrorum zu nehmen, honorarii können jahrlich beitragen. Die Labores sind von einer presidi zu dirigiren, bereits besoldete Beamten wären mit remunerationen herbei zu ziehen. Medici Ingénieurs, Baumeister, Landmesser, Gartner, plantatores sollen ihre observationen einsenden. Der Raiser soll geistliche stipendia benesieiæ und andere emulamentæ zusühren. «Ein gnomon konnte bei S. Stephan gezo« gen werden, die den italienischen nichts nach geben würde « und wäre es eine zierde dieser vortresslichen Kirche und « ein solches in ecclesia ob computum sacrum pas« chale sonderlich in Betracht kommen.»

Die fais. und andere publica Bibliothecken, funft und raritaten, Thiere und andere Garten werben eine

chancelier. Des personnages élevés seraient membres honoraires et l'un des premiers prélats serait le caput membrorum (président). Des membres honoraires feraient des allocations.

Les travaux seraient dirigés par un président, pendant que des employés payés y seraient attachés avec rémunération. Les médecins, les ingénieurs, les architectes, les arpenteurs, les planteurs enfin, seraient invités à présenter leurs observations. L'Empereur assurerait aux ecclésiastiques des bénéfices et d'autres émoluments. On pourrait tracer près Saint-Étienne un gnomon, qui ne le céderait en rien aux italiens; ce serait en même temps un des ornements de cette magnifique église. Ce qui mériterait surtout d'entrer en considération ob computum sacrum paschale.

Les bibliothèques impériales et autres collections publiques, d'arts, de raretés, jardins zoologiques,.... fourni-

messem nüglicher observationen angeben. — Als fundi um der Cammer und den Sinkunften kaif. Majt. nicht beschwerlich zu fallen:

Privileg des Calenders, Diarien, Schul und anderer Bücher- und Schriften, die Medaillen, einige bestillirter Producten concessionen zur Beförderung des in den Erblanden schlecht stehenden Papier und Bücherhandels. Eine eichung und Bergleichung des Maaßes und Sewichts auf ein nüzliches Merkhaus. — Die Einrichtung deutscher Schulen wird auch nicht wenig nüzen dem publico und der Societät einigen Zuwachs bringen.

raient une utile moisson d'observations. Comme fonds ct pour ne pas imposer de charges au trésor et revenus de Sa Majesté Impériale, on aurait: le privilége du calendrier, les diaria, les livres et écritures de classes et autres, les médailles, quelques produits des concessions pour l'encouragement du commerce quelque peu stagnant du papier et des livres dans les pays héréditaires, l'organisation et l'égalité des poids et mesures, en une maison légalement établie à cet effet. L'institution d'écoles allemandes ne serait pas non plus sans utilité et profit pour le public et la Société.

Wien, 6 juillet 1714.

### Monseigneur,

Votre Excellence m'a fait l'honneur de me marquer une audience après diner aujourd'hui, mais devant avoir celuy de diner chez M<sup>er</sup> le prince Eugène, il supplioit V: E. de permettre que je luy envoye le mémoire cy joint.

J'ay touché entre autres que l'on pourroit trouver quelques priviléges dans les choses qui ont du rapport au livre et à l'impression, où j'ay voulu indiquer les Almanaches.

Mais j'ay au reste voulu demeurer en termes généraux tant pour ne point faire éclater avant le temps ce qu'on demande, mais aussi pour faire comprendre ce que V. E. a en veue et pour laisser le champ libre à la régence de suggérer aussi quelque chose, cette manière paroissant plus revenante

Si V. E. prend la chose à cœur et veut seulement insinuer à la Majesté impériale qu'il sera bon d'entendre l'avis de la régence, j'espère qu'on fera quelque chose dont V. E. aura honneur et l'Empereur et le public trouveront de la gloire et de l'utilité.

Je suis avec respect, etc.

### Monsieur,

Après avoir consulté ce soir des personnes informées des affaires de ce pays-cy, on m'asseure que l'érection d'une Société des sciences dans les pays héréditaires de l'Empereur doit être expédiée par la Chancellerie de la Cour et non pas par celle de l'Empire.

Ainsi je supplie Votre Excellence de faire connoître à l'Empereur que si Sa Majesté veut faire expédier cette affaire, elle pourra ordonner à un des chanceliers de sa Cour de faire dresser le diplôme de l'érection de la Société et de m'entendre sur les ingrédiens du diplôme.

Quant aux dispenses et aux fonds et moyens capables de les supporter, le meilleur sera à mon avis de demeurer dans la généralité en asseurant Sa Majesté qu'on trouvera ces moyens sans qu'il soit nécessaire que les revenus de Sa Majesté en soyent chargés. Et ces moyens seront tels que le public, bien loin d'en être incommodé, y trouvera de l'avantage.

Je suis avec zèle,

Monsieur, de V. Exc. Le très-humble et très-obéissant serviteur.

LEIBNIZ.

### Wien, ben 24. Auguft 1714.

Sabe zuförderst allerunterthänigsten band abzustatten baß E. Mt., wie von dero reichshofraths-præsident vernommen, mir ein ajuto gleich einigen andern reichshofrathen, allergnädigst verwilligen wollen; ich will auch hoffen, weil mit E. Mt. allergnädigste permission propter graves rationes die introductio in das collegium verschoben worden, es werde mir solches an meinem rang kein præjudicium verursachen.

Sonsten vernehme, daß ein rescriptum aus E. Mt. hofcanzlei an dero regirung ergehen solle umb ihr guht-achten zu geben von den mitteln die etwa zu der socie-

#### Vienne, 24 août 1714.

J'ai d'abord à vous remercier de ce que V. M., comme le président du conseil de la cour me l'a appris, daigne m'accorder un ajuto, comme à quelques autres conseillers. J'espère aussi, puisque, avec permission de Votre Majesté, propter graves rationes, l'introduction dans le collegium a été retardée; j'espère, dis-je, que cela ne me portera aucun prejudicium à mon rang.

J'ai appris, en outre, que la chancellerie de la cour doit présenter un rescript approuvé, concernant les moyens pour l'établissement de la Société des sciences. C'était à prévoir. Mais comme ces moyens consistent en quelques privilegiis

tate scientiarum aufzufinden. Welches zu erwarten; weilen aber folche mittel in einigen privilegiis ober concessionibus bestehen mochten, die zwar mit ber geit nugen fondten, fofort aber paratam pecuniam nicht geben, fo haben verftandige und E. Mt. lande fundige perfonen, als unter andern ber Graf von Sarrach und ber von Dr bt, bafur gehalten, es ware wohl thunlich, baf E. Mt. landschafften iede uach ihrer proportion ein gewisses jahrliches dazu verwilligen mochten, weilen ein augenfcheinlicher großer nugen ber lande baben fich findet, in= bem baburch die studia in besten flor gesezet werben, son= derlich aber der adel und die nobelement leben, von zeitverlust und andern, auch wohl schädlichen occupationen, nach dem exempel andrer nationen zu angenehmen und nuglichen gedanden angefrischet und in beffern ftant gefegt werben, ihrem vaterlande und gum beften wohl zu bienen. Bu gefchweigen, bag vermittelft ber

ou concessionibus, qui, avec le temps, peuvent avoir leurs avantages, mais ne donnent pas en ce moment paratam pecuniam, des personnes élevées, entre autres, le comte de Harrach et celui de Ordt, ont pensé qu'il serait possible que V. M. fit payer annuellement un certain impôt proportionnel au pays, car le pays entier trouvera un inmense avantage à la création d'une Société. En effet les studia refleuriraient, la noblesse et ceux qui vivent en nobles, au lieu de perdre leur temps, ou même de s'occuper à des choses nuisibles, seraient, à l'exemple des autres nations, excités à des pensées plus utiles et mis en état de mieux rendre service au pays. Je ne veux pas rappeler que, moyennant les sciences, la nourriture des hommes, les métiers, fabriques, la santé en général s'améliorent. La basse Autriche pourrait donner 6,000 flor. par an, et les autres pays en proportion. Ce serait par elle qu'on devrait commencer, car la primaria sedes scienzen auch die nahrung der menschen, artiscien, fabriquen und die gesundheit besser beobachtet werden. Es köndte Nieder- Desterreich 6000 st. jährlich verwilligen, und andere nach proportion und von Nieder- Desterreich wäre der ansang zu machen, weil doch die primaria sedes societatis alda als in E. Mt. residenz senn würde, und wenn auch deswegen von den andern landschafften ein geringers geschehe, würden sie sich doch nicht gänzlich entbrechen können, weil das benesieium alle Erbländer mit angehen wird. Und wenn E. Mt. solches durch iemand von consideration einigen der verordneten der niederösterreichischen landschafft solches ihr desiderium insinuiren lassen, würden sie sich vermuthlich sponte dazu andieten.

Conften fcheinet nothig zu fenn, wenn ich hoffen fan, ben Churfurften von Brauuschweig, nunmehr neuen Ronig von England annoch biefeits meeres anzutreffen, bag ich

societatis serait dans la résidence de V. M., et, quand même les autres pays ne fourniraient que peu de chose, ils ne pourraient cependant pas s'en dispenser complétement, car le beneficium en reviendra à tout le monde. Et si V. M. faisait insinuer ce desiderium à quelques-uns des sujets de la basse Autriche, par l'entremise d'un personnage en considération, on s'y prêterait probablement sponte.

En outre, il me paratt utile de me résoudre à faire mon voyage, si toutefois je puis espérer rencontrer le prince de Brunswick et même le nouveau roi d'Angleterre encore de ce côté-ci de la mer. S. M. connaît le zèle de ce prince pour le bien commun; elle est sûre de cette noble maison et de son affection; je ne puis donc pas douter que quelque chose de grand et de bon résultera de ce changement que nous projetons.

Quand même mon voyage d'aller et retour ne servirait

meine reise bahin möglichst beschleunige. E. Mt. sind von dieses herrn zelo vor das gemeine beste und dero höchstes hauß versichert und er hinwiederumd von E. Mt. affection, also daß ich nicht zweiste, es werde aus der iezigen veränderung etwas großes und guthes entstehen können.

Solte meine hin= und hehr-reise dienen fonnen, einiges liecht von E. Mt. höchsterleuchtesten intentionen von hier dahin, und wiederumb von des neuen fonigs gedanden von dannen hieher zu bringen, wurde ich mich gludseelig schäzen und stelle es E. Mt. hohem guthfinden anheim.

Es ist bekand, daß die Franzosen, da alles zu Gertruden burg auff dem schluß gestanden, sich zurückgezogen, als sie aus England von der geheimen veränderung der intention des hoses nachricht erhalten. Nun ist der friede zwischen E. Mt. und dem reich eines, und

qu'à m'éclairer un peu sur les intentions de S. A. et à faire connaître les pensées du nouveau roi à notre égard, je m'estimerais déjà heureux. On sait que les Français, alors qu'à Gertrudenberg l'on s'attendait à une conclusion, se sont retirés lorsqu'ils ont appris par l'Angleterre le changement secret des intentions de la cour. Mais maintenant, la paix entre S. M. et l'Empire d'un côté, et de l'autre côté les Français, n'est pas encore tout à fait faite à Bade.

L'Empire aurait dû sur certains points insister davantage sur l'explication du traité de Rastadt. Un des points principaux auxquels l'Empire devrait s'arrêter et chercher à s'éclairer, c'est celui qui traite de l'Italie, car d'après le secundum literam on pourrait presque se demander si l'on n'a pas envie d'enlever le pouvoir d'exécuter à S. M. I. et au pays, sententias imperiales, si chacun doit rester dans sa possession justa vel injusta. Il n'y a pas de doute cependant qu'un

Frankreich bes anbern theils, zu Baben noch nicht ganglich. Und hatte bas Reich in gewiffen puncten auff eine beffere erclarung bes Raftabifchen tractats zu bringen. Eines von ben großen puncten, ba bas Reich anzusteben und eine erclarung zu fuchen nothig hatte, mare ben bem articel bes Raftabifchen friebens, ba von Italien gehandelt wird, weilen ben folchen secundum literam fast gezweifelt werben fondte, ob es nicht fanferl. Mt. und bem Reich die macht nehmen, scheinet die sententias imperiales zu exequiren, wenn nehmlich iedermann in seiner possessione justa vel injusta bleiben foll. Nun ift nicht ohne, daß folder articel, wiewohl nicht ohne fchwührigfeit, in bonum sensum gezogen werben fonne. E. Mt. auch und bero ministri find wohl zu entschuldigen, daß fie ce ben bem bamaligen zustand ber fachen baben bewenden laffen. Aniego aber, da Frankreich felbft fehr auff ben schluß bringet und sich bie scena in England

pareil article, quoique avec de la peine, ne puisse être pris in bonum sensum. S. M. et ses ministres sont bien excusables d'avoir, à cette époque, acquiescé à toutes ces choses. Mais maintenant que la France elle-même presse la conclusion et que la scène a changé en Angleterre, S. M. I. pourrait facilement insister pour que tout se passe salvo jure exsecutionum imperialium constitutionibus imperij conformiter. L'on trouverait même encore d'autres points relatifs au traité de Rastadt, qui demanderaient une explication meilleure.

Si donc S. M. juge à propos, dans l'intérêt de l'Empire, de presser la question, elle serait d'autant plus sûre de l'assistance de l'Angleterre, que cette puissance et la Hollande ont de grandes raisons de se plaindre que la France viole les contrats et les élude en démolissant Dunkerque et bâtissant Mardik à côté. De même les traités commerciaux

veranderte, hatten E. Mt. billig darauff zu dringen, daß es geschehe, salvo jure exsecutionum imperialium constitutionibus imperij conformiter.

Und burfften sich noch andere puncta finden, alba ber Rastabische friede eine beffere erelarung nothig hatte.

Solte E. Mt. darauff von wegen des Reichs zu dringen guth finden, so wurden sie sich von England eines benftandes umb so viel mehr zu versprechen haben, weil England und Holland hohe ursach haben, sich zu beschwehren, daß Frankreich die tractaten in der that violiret und durch demolition von Dünkerken, aber Bauung Marcik nahe daben erschaffen eludiret. So sind auch die commercien-tractaten zwischen England eines und Frankreich oder Spanien andern theils, noch nicht richtig.

Ferner so ift bekand, daß ben bieser lezten session des parlaments die königin vom oberhauß ersuchet worden,

entre l'Angleterre d'un côté, et la France ou l'Italie de l'autre, ne sont point justes.

Nous savons aussi qu'à la dernière session du Parlement, la Reine a été engagée, par la haute chambre, à prendre le parti des Catalans, ce que V. M. leur a fait espérer en vain. Le roi d'aujourd'hui pourrait accomplir ce projet, et cela, en donnant ordre à l'amiral Wishard de se rendre dans le port de Barcelone et de faire son possible pour empêcher la ruine de ces vaillants soldats.

Reste à savoir aussi si la France, l'Anjou et la Savoie voudront reconnaître le roi de la Grande-Bretagne. Si elles ne le font pas, cela mettra la nation contre eux; in specie le prince de Savoie a déjà osé protester contre la succession de Hanovre, alors que la princesse Sophie fut nommée; de là toutes les apparences d'une mauvaise entente avec le roi d'Angleterre.

sich der Catalonier anzunehmen, dazu ihnen auch ihre Mt. wiewohl vergeblich hofnung gemacht. Solches fondte der iezige könig thun und auffe schleunigste dem admiral Wishard ordre zuschicken, sich in den hasen von Barcelona zu begeben und was möglich zu thun, umb den ruin der getreuen tapfern leute zu verhüten.

So stehet auch bahin, ob Frankreich, Anjou und Savoyen den neuen könig von Großbritannien werden erstennen wollen. Thun sie es nicht, so wird es die nation höchstens gegen sie animiren; in specie hat der herzog von Savoyen sich erfühnet, gegen die hannoverische succession gleich anfangs, als die prinzessin Sophia (?), benennet worden, zu protestiren, daher allem ansehen nach der neue könig von Großbritannien mit ihm in wiesbrigkeit siehen wird.

Schließlich weil E. Mt. wenigst in Spanien annoch in Rrieg stehen, und Portugal auch mit Spanien noch nicht

Enfin, puisque V. M. est encore en guerre avec l'Italie et que le Portugal n'a pas encore conclu avec l'Italie non plus, il semble que de nouvelles mesures pourraient être prises entre S. M. anglaise et le Portugal, du moins contre le duc d'Anjou, en prenant pour prétexte, entre autres, l'incertitude de la renonciation de la maison d'Anjou, et l'Angleterre même pourrait demander que le duc d'Anjou ne puisse être tuteur en France.

En dernier lieu, il est à présumer que le noble Anglais, qui est venu ici, et qui a proposé à V. M. des navires contre l'Espagne, est encore à Hanovre. Ce même personnage m'a fait comprendre qu'il espérait bientôt mériter vos bonnes grâces, alors que vous auriez résolu ou bien d'examiner de nouveau ce qui a rapport aux navires, ou bien d'accepter une somme d'argent assez considérable à des conditions convenables, afin que V. M. puisse acquitter une dette qui lui mange de

zu schluß kommen, so scheinet, baß neue mensuren zwischen E. Mt. England und Portugal wenigst gegen ben duc d'Anjou genommen werden köndten, unter anbern wegen ber ungewisheit ber Anjouischen renuntiation, und hatte England bahin zu bringen, daß ber duc d'Anjou auch nicht tutor in Frankreich sent köndte.

Schließlich so vermuthe, daß der Englandische Selmann, der hier gewesen und E. Mt. schiffe gegen Spanien angetragen, noch in Hannover senn werde. Derselbe hat vor seiner abreise gegen mich gedacht, daß er E. Mt. hohe gnade kunfftig zu verdienen hosse; nachdem sie belieben möchten, eutweder den punct wegen der schiffe zu reassumiren, oder einige anschnliche Summen geldes umb leidliche conditionen anzunehmen, dadurch E. Mt. diesenige schuld alhier austilgen köndten, die ein großes interesse fressen, oder da E. Mt. domainen alzugering verseget, so auszulegen alles ausst weise, wie der pabst Innocentius XI gethan. Ich considerire den redressirung der sinanzen, wie dei einem mordo symptomata und ipsos mordi sontes, von jenen anzusangen, diese paulatim.

grands intérêts, ou bien, puisque S. M. a aliéné ses domaines à un très-bas prix, d'agir comme l'a fait le pape Innocent XI. Je suis d'avis que, dans le rétablissement des finances, il faut procéder comme in morbo, c'est-à-dire traiter peu à peu symptomata et ipsos morbi fontes.

#### Errichtung eines Noti3-Amtes.

Nachdem kanserliche Majt. sich allergnäbigst geneigt bezeiget, die vorhabende Societät der wissenschaften mit einigen begnadigungen und privilegien zu behuf eines sundi zu verschen, so bedündet mich unmaaßgeblich eines der berettesten und unbedendlichsten mittel, uud gleichsam der grund zu mehrern würde senn, die aufrichtung eines bishehr in Teutschland unbekandten Notiz = Amts, welches die Franzosen dureau d'adresse, die Engländer house of intelligence nennen; dadurch niemand etwas abgehet und männiglich gedienet wird.

Solches bestehet in einer auftalt vermittelft beren leute, bie einander von nothen haben, von einander tundschafft befommen tonnen. Einer will etwas vertauffen,

#### CRÉATION D'UN BUREAU D'ADRESSE.

Maintenant que V.M. I. a bien daigné accorder quelques grâces et priviléges à la Société des sciences, afin de lui constituer un fonds, il me semble bon de lui proposer le moyen le plus facile pour la fondation d'un établissement inconnu jusqu'ici en Allemagne, d'un Notiz-Amt, que les Français nomment bureau d'aaresse, les Anglais house of intelligence, qui ne fait rien perdre à personne et sert à beaucoup.

Un pareil établissement se compose de gens qui peuvent avoir besoin les uns des autres ou vouloir correspondre les vermiethen, verpachten, verpfänden, benachrichtigen, leheren, arbeiten, verrichten, ber andere will etwas erhandeln miethen oder pachten, außlehnen, erfahren, lernen, lassen machen oder verrichten; bende geben sich an ben dem Noetiz-Amt, lassen alda ihr verlangen einschreiben und auszeichnen, gegen ein geringes. Und ersehen sich auch wohl nach belieben in dem das bereits eingezeichnet worden, gegen eine gewisse erkentlichkeit. Dadurch sindet offt einer was er suchet, besomt auch offt gelegenheit etwas zu suchen und zu verlangen, darauff er sonst nicht gedacht hätte; und ein ander macht, daß man ihn und das seinige sinden könne.

Manchmahl braucht ein arbeiter einen verleger ober ein verleger ben arbeiter. Mancher hat eine waare die weiß er nicht anzubringen, und ein ander verlanget diefelbige. Ein suhr- oder schiffmann sucht ladung und die ladung sucht ihn. Es sind viele gelegenheiten, damit dem gedient ware so es wußte; dergleichen senn cavalli di ri-

uns avec les autres. Quelqu'un, par exemple, a-t-il quelque chose à vendre, louer, donner bail, engager, donner avis, savoir, chercher de l'ouvrage, et quelqu'un d'autre veut-il acheter, louer, prendre à bail, apprendre, connaître, faire faire, tous deux s'adressent au Notiz-Amt, et, moyennant une légère rétribution, se font inscrire et demander, et ils sont même reconnaissants de la promptitude avec laquelle on opère. Souvent, de cette manière, celui qui cherche trouve ce qu'il désire; le désir de posséder un objet auquel on ne pensait pas vous vient souvent aussi, et l'on se porte mutuellement secours.

Souvent un ouvrier cherche un libraire ou un libraire un ouvrier. Un autre a une marchandise dont il ne sait comment se défaire, tandis que son voisin en a justement besoin. Un batelier cherche une cargaison et la cargaison attend un torno; ein studirender oder andrer sucht eine condition und ein haußherr sucht einen seinen menschen zum informatore seiner sinder, zu einem cammer=diener oder haußmeister; auch wohl einen secretarium vor sich, oder einen hosmeister vor junge herrschafft.

Uniezo ist es ein gluck, wenn einer ben andern antrifft, aber durch dieses mittel wird auß einem zufälligen etwas gewisses. Und mancher ist in schulden, schaden und ver= berben gerathen, weil man von ihm nichts gewust; da ein ander sich emporgeschwungen, weil ihn ein besonder gluck zu einem patronen geführet. Hier wird dem unfall abgeholffen.

Wenn auch einer seinen nahmen verschweigen und boch seine sach verrichtet haben will, kan er durch dieses notizamt seinen Zwed erreichen und was ihm verkleinerlich bedündet, vermeiben.

Man fan auch durch dieses mittel etwas dem publico zum besten andringen, ohne sich zu erkennen zu geben;

navire. Il est bien des circonstances où cet établissement peut servir; tels sont cavalli di ritorno. Un étudiant cherche une condition et un propriétaire un jeune homme distingué pour informatore de ses enfants, ou un domestique ou un intendant; ou bien encore un secrétaire pour soi ou un gouverneur pour une jeune famille.

C'est alors un bonheur quand l'on se rencontre; mais, grace à notre Notiz-Amt, ce qui était incertain devient certain. Plus d'un a fait des dettes et s'est ruiné parce qu'on ne le connaissait pas, tandis que plus d'un autre a fait son chemin parce qu'un hasard tout particulier lui a fait rencontrer un patron. Par notre moyen l'on remédie à ces inconvénients.

Si quelqu'un veut taire son nom et cependant désire que ses affaires soient faites, grâce au *Notiz-Amt*, il arrive à son but.

wie bann ben benen venetianern bie denonzie secrete bekand (beren boch nicht zu mißbrauchen). So wird auch offt bemienigen, so eine bose that ober ben thater entbecket, von der obrigkeit schuz, verschwiegenheit und belohnung versprochen. Und solche entbedung kan am besten durchs notiz-amt erhalten werden.

Es fan auch das notiz-amt wochentlich oder monathlich nach befinden ein diarium der dienlichen fürgefallenen dinge zu gemeiner nachricht drucken lassen, so auch außer der stadt herumb geschickt und iedermann auch auff dem lande zur nachricht dienen wurden.

Hierein kame bemnach alles, was offtmahls burch affichen ober angeplackte gebruckte ober ungebruckte papiere,
auch wohl burch gazetten, bem publico kund zu werden
pfleget. Und weil bie affichen an verschiedenen orthen
affigiret, auch leicht abgerißen werden, so werden sie von
wenigen beschauet, zumahl man selten etwas darinn vor
sich vermuthet; auch niemand hat, den man fragen könne,

On peut aussi, par ce moyen, annoncer quelque chose au public sans se faire connaître, comme nous le voyons pour les Vénitiens et les denunzie secrete (ce dont il ne faut cependant pas abuser). Par son entremise on apprend à découvrir une mauvaise action ou même un malfaiteur auquel l'autorité a promis appui, silence et récompense. Et c'est encore le Notiz-Amt qui le mieux peut servir à cela.

Le Notiz-Amt aussi peut faire imprimer chaque semaine ou chaque mois, à volonté, un diarium des choses utiles arrivées; il peut l'envoyer hors la ville et il pourra servir d'annonces à tous les gens de la campagne.

On y insérerait tout ce qu'on a coutume de publier par affiches, impressions ou écrits et même gazettes. Du reste, les affiches, dans différents endroits, sont facilement arrachées; on les lit peu; on suppose aussi trouver rarement ob ober wo etwas dienliches angedeutet werde. Es fonnen hieburch unter andern befand gemacht werden: neue nuz-liche arzuenen ober erfindungen, neue bucher, funst-stuck, raritaten und sehenswurdige binge.

Und ist daben der vortheil, daß solche offt nüzliche sachen sonst in vergeßenheit kommen, aber durch die registratur des notiz- amts mit allen umbständen der nachwelt zur nachricht in gedächtniß erhalten werden; also daß auch wißenschafften und kunste daben ihr auffnehmen sinden wurden, dem scopo societatis gemäß.

Was auch die obrigkeit kund thun will, als edicten, ordnungen, placaten, beschliche, edictal-citationen, subhastationes, kan auch neben andern durch dieses mittel besser zu iedermanns wisenschafft kommen und zugleich in einem perpetuirlichen diario erhalten werden. Da sonst viele guthe ordnungen und anstalten wieder verschwinden und verlohren, also daß ihrer nicht mehr gedacht wird.

quelque chose qui vous intéresse et l'on n'a pas sous la main quelqu'un à qui l'on puisse demander où et s'il y a quelque chose d'utile d'affiché. On peut, en outre, faire connaître les nouveaux remèdes et découvertes utiles, les livres, les chefs-d'œuvre, les raretés et les objets remarquables.

L'avantage-qui en résulte, c'est que des choses utiles ne tombent pas dans l'oubli, car, grâce à lui, on a tout sous les yeux; les sciences mêmes et les arts sont connus et répandus conformément scopo societatis.

Ce que l'autorité elle-même veut ordonner, tels que édits, ordres, placets, arrêtés, subhastationes, peut être mis de cette façon plus à la portée et à la connaissance de chacun et en même temps être consigné dans un perpetuo diario. Car bien des ordres précieux et avis disparaissent et se perdent, et l'on ne s'en souvient plus.

Solches notiz-amt hatte hauptfächlich seinen siz in großen stabten, wurde aber auch wohl in mittelmäßigen eine stelle finden und ware nicht allein in Leutsch- sondern auch Welschland zu practiciren.

Man fondte die gazetten oder zeitungen damit vereinigen, wie auch benm bureau d'adresse zu Paris unterm cardinal von Richelieu geschehen.

Dergleichen fondte man das calender-privilegium dazu ziehen, weil ohne dem die calender keine geringe reformation von nothen haben. Und dieß eigentlich ein werd ist, so vor die Societat der wisenschafften gehöret, wie im Preußischen und Brandeburg füglich practiciret worden.

Es tonbte auch der bucherverlag samt denen subscriptionibus, von der Societat der wisenschafften befordert werden, welches umb so mehr nothig, weil solcher veralag bisher in den kanserlichen Erblanden sehr schlecht gewesen.

Le siège d'un tel Notiz-Amt serait dans une grande ville; mais on trouverait moyen d'en établir dans les villes intermédiaires, et ceci pourrait être mis en pratique, non-seulement en Allemagne, mais aussi en France.

. On pourrait n'en faire qu'un avec les gazettes, comme cela arriva à Paris sous le cardinal de Richelieu.

En même temps on y ajouterait le *privilegium* des calendriers; car, sans cela, les calendriers n'ont besoin d'aucune autre réformation. Et cette œuvre doit réellement précéder celle de la Société des sciences.

On pourrait aussi lui confier l'impression des livres de la Société des sciences, cum subscriptionibus, et ceci est d'autant plus utile que, jusqu'à présent, cela a été mal accompli.

Si le Notiz-Amt se consolide, obtient du crédit, arrive à

Wenn das notiz-amt sich sestgestellet und credit, auch einen gewißen fundum erlanget, also daß es caution oder versicherung geben kan, auch mit gewölden versehen, köndtees manniglich brauchen, etwas alda sicher depouiren und verwahren zu laßen.

Es ware auch biefes amt gleichsam ein proxeneta generalis und wurde ben madlern und allen unterhandlern treflich zu flatten fommen, theils auch ihre fielle vertreten, wo sie wenig ober nichts gebrauchet werden.

Es tonbien auch die registraturen und protocolle des notiziamis, samt denen formlichen extracten darauß, in denen vermittelst dessen geschlossenen contracten, auff gewiße maaße vim instrumenti publici haben, und zu schleuniger abhelssung der daraus entstehenden processen, stylo mercantili, wie den consulaten dienen.

Es ware auch der rechte orth und weg, auctiones, loterien und bergleichen zu celebriren.

Gelehrte, handwerdeleute und andere professionen,

avoir un certain fundum, donne des garanties et possède des caveaux, il pourrait même servir de dépôt.

Il seraiten même temps un proxeneta generalis, et viendrait parfaitement en aide aux courtiers et autres.

Les registres et protocoles insérés dans le Notiz-Amt, même les extraits et les contrats, pourraient prendre, sous certain rapport, vim instrumenti publici, et servir dans les consulats, stylo mercantili, à terminer promptement les procès.

Ce serait aussi la manière et le moyen de multiplier les ventes aux enchères, les loteries et autres opérations semblables.

Les savants, les ouvriers et les autres professions, trouvant de pareils établissements dans leurs voyages, pourraient avoir de l'ouvrage, si ce n'est pour toujours, du moins par intervalles. bie tein fogenanntes geschendtes handwerd haben, wurden auff ihren reisen baburch ein solches finden; und alsbald zu beförderung, ober wenigstens interims- arbeit gelangen tonnen.

Sa diese anstalt köndte vortressich mit einem werd-, waisen- und armen-hauß, auch wohl mit den ziment- werd, oder einrichtung von maaß und gewicht combiniret werden und was mit solchen häusern in andern ländern practiciret wird, alhier zum nüzlichen exempel bienen.

Und weil sich vielleicht gewiße zu bergleichen piis causis gerichtete fundationes hin und wieder sinden möchten; tondte beren administration und guther gebrauch hiezu gezogen werden.

Und weil der juden ganze nahrung indgemein in schacheren bestehet, köndte eine gewise auffsicht auff selbige und einige vortheil daher, dem notiz-amt ganz füglich bengeleget werden.

On pourrait combiner avantageusement cet établissement avec les hospices des orphelins, ceux des pauvres, les établissements des poids et mesures, et, en général, ce que l'on fait, sous ce rapport, dans les autres pays, servirait d'exemple.

Comme aussi on peut trouver des fundationes établies piis causis, rien n'empécherait d'unir ces deux établissements. Et les juifs ne s'occupant que de trafic pour subvenir à leur entretien, ne pourrait-on point donner au Notiz-Amt le droit de surveillance, qui lui rapporterait quelques petits avantages?

Enfin, cet établissement est du plus grand avantage pour les villes; car là, les hommes se trouvent les uns à côté des autres, se rencontrent et se voient plus facilement que dans les campagnes où tout est dispersé; par lui, l'utilité des grandes villes est rendue plus claire; les hommes seront

Enbelich und insgemein, da dies eben der hauptvortheil ist der städte, daß die menschen näher bensammen senn, bester zusammentressen und einander leichter sinden, da sie sonst aussem land weit von einander zerstreuet: so wird der zweck und nuzen der städte hierdurch vollsommen gemacht; und die menschen werden noch mehr vereiniget und so zu sagen concentriret, also daß sich einer dem andern moraliter nähert und gleichsam ad contactum somt, da sie doch physice nicht bensammen und nicht in einem hause wohnen.

Summa polizen und ordnung, handel und wandel, commercien und manufacturen, studien und fünste, würden durch diese anstalt überauß befördert werden, indem dadurch die menschen, so einander zu statten kommen können, sich einander nähern, sich kennen lernen und fester mit einander verknüpset werden; auch vis unita kortior darauß entstehet. Einer spielet dem andern die nahrung zu und bende vermehren den gemeinen nugen.

L.

plus unis, plus concentrés pour ainsi dire; moraliter ils se rapprocheront et entreront in contactum, quoique physice ils ne demeurent pas dans la même maison.

En un mot, la police, l'ordre, le commerce, les manufactures, les études, les arts, tout s'améliorera, car les hommes se rapprocheront, apprendront à se connaître, se lieront davantage les uns avec les autres, et la vis unita sera fortior. L'un procure la nourriture à l'autre et tous deux y trouvent leur avantage.

# Allerdurchlauchtigster, großmächtigster, unüberwindlichster Ranfer und Rönig,

## Allergnabigfter Berr!

Nachdem E. tanserliche und catholische Mait. sich ruhmwurdigst entschlossen, eine gewisse Societat oder vereinigung zu aufnahme der wissenschaften und guhten kunste (wie bereits hin und wieder in Europa brauchlich) auszurichten, auch zu dem ende ein allergnädigst deeret mir ertheilen lassen: so habe meiner schuldigseit zu senn erachtet zu beforderung der sache eine allerunterthänigste vorstellung hiemit zu thun.

Es gehet ber zwed biefes werds, nach E. kanserl. Mit. selbsteignen erleuchtesten urtheil, nicht nur auf zierben, beredsamkeit und gebanden, so bas gemuth belustigen kon-

Très-éclairé, très-puissant et invincible Empereur et Roi, Très-gracieux Seigneur,

Après la glorieuse résolution que Votre Majesté Impériale et Catholique a prise de créer une Société des sciences et des arts (comme çà et là on l'a fait en Europe), et le gracieux décret que vous avez fait rendre en ma faveur, je crois qu'il est de mon devoir de vous exposer humblement comment on parviendra à l'exécution de votre projet.

Le but de cette œuvre, d'après le jugement éclairé de V. M. I. même, ne consiste pas seulement à s'occuper d'ornements, d'éloquence et de pensées capables de réjouir notre esprit, quoique cependant il faille ne pas perdre de nen, wiewohl auch solche baben nicht zu vergessen, als welche zu ausmunterung ebler geister, und guther answendung der kostbaren zeit dienen; sondern man ist auch hauptsächlich bedacht auf dinge, so die ehre gottes und das beste der menschen vermehren und zwar ausst jene durch erkenntniß der wunder die der schöpfer in die natur geleget, ausst diese aber durch die kunst so der natur sich wohl zu brauchen bestiessen, wozu dann kommen die sprachen und historie, so nebenst der annehmligkeit auch den nuzen haben, daß jene vergnügen machen, diese zu nüzlichen exempeln, auch sonst zu publicis und erläuterung hoher gerechtsamen erfordert wird, daß also dergestalt alles in den elassen, literaria, mathematica und physica zu begreissen.

Und solche vereinigung anständiger personen wurde bienlich senn, nicht allein was in verschiedenen orthen der welt nügliches bereits vorhanden, untersuchet und erfunben worden, aber noch nicht überall befand, durch brief-

vue les choses utiles à encourager les nobles cœurs et à faire employer convenablement un temps précieux, mais il consiste aussi principalement à proclamer, à répandre la gloire de Dieu, à travailler au bien-être des hommes, et cela en apprenant à connaître les merveilles que le Créateur a placées dans la nature, et la manière dont l'art peut les utiliser; après cela on s'occupera des langues et de l'histoire, connaissances aussi agréables qu'utiles, soit comme des exemples, soit comme éclaircissements dans les publicis. Nous pouvons donc diviser cette œuvre en trois classes: literaria, mathematica et physica.

Une telle réunion de personnes convenables servira, grâce à ses correspondances et à ses voyages, à ses méditations et à son expérience, non-seulement à faire connaître ce que dans les différentes parties du monde on peut trouver d'utile, wechsel und reisen benzubringen, auch durch nachdenden und ersahrnisse zu vermehren, sondern auch dem staat ein hauptmittel zum gemeinen besten darzugeben, wodurch sowohl der menschen verstand und sugend mehr und mehr auszuüben, und das gemüth mit den gaben der ersänntniss und berechsamseit von jugend an auszuzieren, als auch was zu der menschen gesundheit, bequemligseit, unterhalt und nahrung in allerhand ständen in stor und ausnehmen land und leute, handels und wandels, funste, hande und andrer werde, auch verhütung allerhand landsseuer- und wasserschaften vermittelst der wissenschaften bienen san, bestens zu beobachten.

Run ist zwar nicht ohne, daß dergleichen anstalt ansehnliche und beständige kosten erfordert; der große und langwierige krieg aber, dem die gottliche gnade nunmehr ein ziel gesezet, sowohl E. kanserl. und königl. Mit. einkunste, als auch dero land und unterthanen sehr beschwehret gehabt, die last auch großentheils annoch währet und also

et les inventions qui ne sont pas partout connues, mais elle fournira à l'État le principal moyen pour le bien-être général; elle cherchera à perfectionner de plus en plus la raison humaine, à faire pratiquer la vertu, à orner le cœur dès le jeune âge, grâce aux connaissances acquises, à s'occuper de la santé des hommes, de leur agrément, entretien, nourriture, à faire fleurir le pays, le commerce, les arts, etc., et enfin à préserver le pays et du feu et des eaux, le tout par l'application des sciences.

Il est vrai qu'un établissement de ce genre occasionnera de grandes et continuelles dépenses; et la longue et grande guerre que nous venons de soutenir, et qui, par la grâce de Dieu, est enfin terminée, a obéré les revenus même de S. M. I. et R. comme le pays et les habitants; et aujourd'hu encore ils en supportent en grande partie les conséquences, viele ber mennung fenn mochten, daß diefes guthe vorha= ben auff beffere zeiten zu verschieben.

Beil aber gleichwohl, mas zum lobe Gottes und menschlicher wohlfahrt abzielet, nicht anders als durch die unmögligkeit unterbrochen werden soll und nicht zeitlich genugsam bewürket werden kan, auch ein ohnnötiger verzug nicht rathsam, von künstigen zeiten auch nicht wohl ein gewisses zu versprechen, so würde die frage senn, ob nicht bereits aniezo annehmliche mittel fürzuschlagen, die weder E. kanserl. Mit. gesälle noch das gemeine wesen beschwehren köndten, so auch theils in andern ländern nüzlich und bequemlich gebrauchet werden, theils auss der leute willkühr beruhen, allesamt aber also bewand, daß sie in ansehen andrer mehr und größerer allgemeiner nothwendigkeiten in keine sonderbare betrachtung kommen, sondern zu diesem vorhaben füglich zu wiedmen.

Und gehet bemnach an E. fanferl. und catholifche Mit. mein allerunterthanigftes fuchen hiemit : fie geruhen per-

aussi bien des personnes pensent qu'il faudrait remettre à de meilleurs temps la réalisation de notre projet.

Mais, comme tout ce qui tend à la gloire de Dieu et au bien des hommes doit être réalisé immédiatement, à moins que cela ne soit impossible, et qu'un délai inutile n'est point à conseiller, puisqu'on ne peut rien promettre de certain pour les temps à venir, la question sera de savoir s'il ne serait pas convenable de voter des fonds, qui, d'après le bon vouloir de S. M. I. ou les besoins du bien-être en général, pourraient être utilisés dans d'autres pays, à condition cependant qu'à moins de nécessité plus grande et plus absolue, ils ne puissent servir à autre chose qu'à la réussite du projet.

Mon humble désir auprès de S. M. I. et R. est donc que vous daigniez, moyennant un rescrit, nommer une commis-

mittelft eines allergnabigstes rescript burch eine hiezu bestimmende hof-commission, allwo ich über alles, mas etwa daben fürfommen mocht, gehöhret werden fondte, was bereits aniezo hierin thunlich, unterfuchen zu laffen, bamit fanserl. Dit. burch ein allerunterthanigstes guht= achten an hand gegeben werben moge, wie etwa theils burch bereits habende anstalten, theils burch einige fehr leidliche aufschläge, theils burd anftandige privilegia, so ben commercien= und manufactur-wesen nicht hin= berlich, fonbern vielmehr beforderfam, fowohl fonft als ben fachen, fo benen studien und funften, auch dem bucher=, brud- und papiermefen verwand, ein auflandiger fundus ju der vorhabenden Societat ju finden und festzustellen. Immaßen infonderheit an einigen orthen zu bergleichen abschen unter andern auff calender, pro observatione, auff zeitungen und verlegung gewißer laufftigen bucher und guthen verfaffung teutscher und bergleichen schuhlen, pro re literaria, historica et linguistica nicht ohne

sion de la Cour, qui m'écouterait sur tout ce qui aurait rapport à ce projet, et prendrait elle-même toutes les informations convenables, afin que V. M. I. puisse juger elle-même comment, grâce à des préparatifs déjà faits, à des propositions très-supportables, à des priviléges ne gênant en aucune façon le commerce et les manufactures, leur étant utiles au contraire, comment, enfin, grâce à des choses qui se rapportent anx études et aux arts, livres, imprimeries, papeteries, nous trouverons les moyens de fonder et consolider une société si élevée.

C'est ainsi qu'en particulier nous avons pensé entre autre à la publication de calendriers pro observatione, de journaux, à l'impression de certains livres et auteurs allemands pro re literaria, historica et linguistica. On y joindrait la botanica, arithmetica et omnis res physica, un laboratorium, nuzen gedacht worden. Wozu auch pro botanica, arithmetica et omni re physica und insonderheit zu einem laboratorio, gewisse privilegia ausst distillirte materien, da auch dergleichen præparationes die oft in schlechter guthe meist am fremden mit schaden des landes eingesührt zu werden pslegen, und auch ausst die neue plantationes der weißen maulbeerbäume, nicht weniger auch ausst die verbesserung und erleichterung der seuersprüzen samt zugehör in gratiam rei mechanicæ, gewisse ausstalten zu verbesserung des landmessens, wasserwerde und leitungen, gezogen werden möchten, andrer specialia aniezo zu geschweigen. Durch welche mittel der zweck nicht mit beschwehrung sondern erleichterung und nuzen des publici erreichtet werden köndte.

Und ich verbleibe lebenszeit

E. fanferl. und catholischen Majt.
allerunterthanigster treugehorfamster
G. B. von Leibniz.

certains priviléges sur les matières distillées, les préparations que nous fournissent les étrangers au détriment du pays, les plantations nouvelles des mûriers blancs, les moyens d'améliorer et perfectionner les pompes à incendie, et enfin tout ce qui est in gratiam rei mechanica. On créerait aussi des établissements pour améliorer le pays, les ouvrages hydrauliques; je ne parle point d'autres spécialités; et avec tous ces moyens on arriverait à son but, non pas en accablant, mais en éclairant le public.

Et je resterai pendant toute ma vie,

De V. A. I. et R., Le très-humble et très-obéissant,

G. W. DE LEIBNIZ.

### Præmissis præmittendis.

Nachbem die göttliche allmacht Uns verschiedene königreiche und landen zu beherschen gegeben, auch leztens Uns
auff den kanserlichen trohn gesezet; sind Wir dahin bebacht gewesen, wie nicht allein die sicherheit und ruhe
Unster reiche und unterthanen erhalten, sondern auch
deren wohlseyn besördet werden möchte. Und ob Wir
gleich gezwungen worden, zu behauptung Unster rechte
und schuz der Unstigen, schwehre kriege zu führen, haben
Wir Uns doch zugleich angelegen senn lassen, auch mitten unter den wassen dahin zu trachten, wie Unstere land
und leute der früchte bereits genießen möchten, die sonsten allein dem frieden vorbehalten scheinen.

### Præmissis præmittendis.

Après que la Toute-Puissance divine nous a donné de régner sur différents royaumes et pays, et nous a mis aussi dernièrement sur le trône impérial, nous avons considéré les moyens, non-seulement de conserver la sécurité et le repos de nos empires et de nos sujets, mais encore de pourvoir à l'avancement de leur bien-être. Et bien que nous ayons été forcés, pour la défense de nos droits et pour la protection de nos sujets, à faire des guerres difficiles, nous avons eu cependant à cœur, même au milieu des armes, de nous occuper des moyens de faire jouir dès à présent notre pays et nos sujets des fruits qui, d'ordinaire, paraissent seuls réservés à la paix.

Und weil Wir beherziget, daß bie mahre gelehrfamfeit, bie nehmlich auff tugend und gludseligkeit ber menschen und alfo auff die ehre Gottes hauptfachlich zielet; nebenft benen barunter begriffenen nachrichtungen, erfentniffen, miffenfchafften und funften basienige fen, fo mohlgezogene polder von ben barbarischen unterscheibet: auch bag bie furcht, liebe und verehrung ber guthe, weisheit und macht Gottes burch bie betrachtung ber munber, bie er in bie natur geleget, gemehret; guthe fitten, ordnung und polizen vermittelft bienlicher exempel und lehren unter den menichen eingeführt und erhalten; ber menschlichen gefundheit, bequemligfeit und nahrung burch allerhand erfahrniffen, erfindungen und vortheile zu hulff gefommen; und fahige gemuther, auch die fonderlich, fo feine nothdurftigfeit ihres unterhalts von loblichen unterfuchungen abhalt, anftatt vergebener auch wohl schadlicher zeitverspilung burch guthe anftalt preif und ruhm, famt ihrer eigenen ver-

Et comme nous avons considéré que la vraie science qui contribue surtout à la vertu et au bonheur des hommes et par conséquent aussi à l'honneur de Dieu, conjointement avec les directions qui y sont comprises, connaissances, sciences et arts, est ce qui distingue les peuples bien élevés des barbares : de même que la crainte, l'amour et le culte de la bonté, de la sagesse et du pouvoir de Dieu, augmentés par la considération des merveilles qu'il a mises dans la nature, que les bonnes mœurs, l'ordre et la police sont introduits et conservés parmi les hommes, par le moyen d'exemples et de leçons convenables, qu'à la santé, la commodité et la nourriture des hommes elle vient en aide par toutes sortes d'expériences, d'inventions et d'avantages, et que des esprits capables et particuliers, ceux que ne retient aucun besoin de leur entretien de ces recherches louables, au lieu d'une perte de temps inutile ou peut-être aussi nuisible, sont rafraîchis par

gnügung zu gemeinem besten angefrischet werden: und sich dann in der that besindet, daß von einiger zeit hehr durch zusammengesezten fleiß ein großes geleistet und entdecket worden, so denen vorsahren unbekand gewesen; dergestalt daß durch fernern beständigen und vermehrten eiser ein noch größeres zu hoffen;

So haben Wir umb solcher und andrer Uns zu gemuth gehender ursachen willen, auß fanserlicher, toniglicher und landesfürstlicher macht, eigener bewegniß und
wohlbedachtem sinn beschlossen, nach gelegenheit Unsterlande und zum theil nach andrer herrschaften exempel,
eine fanserliche societät der wissenschaften auszurichten
und solche mit gnaden, privilegien und nothigen mitteln
zu versehen, damit sie zu allem obigen guthe anstalt
machen, dann ferner darinn unausgesezt fortsahren und
Uns, auch männiglich in allerhand fürsommenden fällen,
zumahl da sonderbare lehrbegrundete bedenden no-

la bonne provision, l'estime et la considération, par leur propre plaisir à procurer le bien commun, et qu'il se trouve en effet que depuis quelque temps, par une application réunie, il a été fait et découvert de grandes choses, qui ont été inconnues aux ancêtres, de sorte qu'on peut espérer encore de plus grandes choses par un zèle constant ultérieur augmenté:

Nous avons donc résolu, pour de tels motifs et d'autres qui nous vont au cœur, par notre pouvoir I., R. et Souverain, et par notre propre mouvement et notre sentiment bien réfléchi, pour le bien de nos contrées et en partie selon l'exemple d'autres souverains, d'établir une Société Impériale des sciences, et de la pourvoir de grâces, priviléges et moyens nécessaires, afin qu'elle puisse donner commencement au bien ci-dessus, puis ensuite le continuer sans relâche; qu'elle puisse aider et conseiller tout le monde dans toutes

thig, mit raht und that anftandig an hand gehen tonne.

Da befand, daß alle merdwurdige erkentniß ber meuschen, theils schohn vorhanden und in die bucher bracht,
aber in benselben zerstreuet; theils zwar vorhanden, aber
noch nicht in schrifften eingezeichnet; theils gar noch aufzusinden, auch daß auß mangel der hulff und belohnung
viele guthe entdeckungen unvollkommen bleiben, oder ob
sie gleich zu stande bracht, dennoch mit ihrem erheber sich
verlohren;

So ist Unfre mennung, daß man den fern dessen, so bereits aufgefunden und beschrieben, mit der zeit in ordnung zusammenbringe, auch mit registern oder repertoriis zu bessern erfordernden gebrauch versehe; die beschachtungen und vortheile aber, so ben handwerdsleuten, fünstlern und andern nahrungen, wirthschafften und professionen besand, aber noch nicht in buchern registriret, nunmehro sowohl den ieztlebenden als der nachwelt zu

sortes de cas, surtout maintenant qu'il faut être scrupuleux dans la manière de montrer.

Comme il est connu que toute notion remarquable des hommes existe déjà en partie et est mise dans les livres, mais y est dispersée, et qu'à la vérité elle existe déjà, mais qu'elle n'est pas encore inscrite dans les livres, mémoires, qu'en partie même elle est encore à trouver; aussi que, faute de secours et de récompense, beaucoup de bonnes découvertes sont restées imparfaites, ou, quoiqu'elles aient été faites, se sont pourtant perdues avec leur auteur : c'est notre avis qu'on recueille en ordre et avec le temps le noyau de ce qui a été déjà trouvé et décrit, qu'il soit aussi muni de registres ou répertoires en vue d'un meilleur usage, mais que les observations et avantages connus aux ouvriers, artistes et autres états, ménages et professions, non enregistrés encore dans les livres, soient maintenant décrits en détail.

bienft, umbftanblich beschrieben, nach befinden gemein gemacht und vor vergeffenheit gesichert werben mogen; endlich aber fleif angewendet werde, vermittelft achthabung auff ben lauff naturlicher binge und eigne anftellende verfuch und erfahrungen, auch wohlgegrundete binbige vernunfftschluße, neue nugliche mahrheiten und wurdungen ju entbeden; nicht weniger auch burch beleuchtung ber historien, alterthumer und alles beffen, fo bie porfahren hinterlaffen, ungemeine anmerdungen berfürzubringen und bem gemeinen wefen von zeiten zu zeiten barzugeben. Wie Wir bann gesinnet, auf vorschlag Unfrer societat ber wiffenschaften biejenigen, fo fich vor andern in bergleichen herfürthun mochten, mit begnabigungen anzusehen und ferner aufzumuntern; auch auff gewiffe erfindung, auflofungen und auffarbeitungen, die es perdienen, eigne preife und belohnungen zu fegen, leglich auch benen unter die arme zu greiffen, die eine zulängliche

tant pour le service de ceux qui vivent à présent que pour celui de la postérité, selon les circonstances; qu'ils soient rendus généraux et qu'ils soient préservés de l'oubli; enfin que l'on s'applique, par le moyen de l'observation du cours des choses naturelles, d'essais et d'expériences convenables, ainsi que d'arguments concluants bien fondés, à découvrir des vérités et des effets utiles, comme aussi à produire des remarques peu communes et à les présenter de temps en temps au public par l'éclaircissement des histoires, des antiquités et de tout ce que les ancêtres ont laissé. En conséquence nous sommes d'avis, sur la proposition de notre Société des sciences, de gratifier de graces ceux qui se signalent avant les autres dans ces choses et de les encourager, ainsi que de mettre des prix et des récompenses à certaines inventions, solutions et élaborations qui le méritent, ensin de secourir aussi ceux qui pourraient montrer une fpuhr einer zu hoffenstehenden erfindung oder fehr vortheilhafften verrichtung zeigen tonnen.

Weil auch alles dieses vorhaben in dren haupt-theile gehet, so man classes, physicam, mathematicam et literariam nennen möchte; so sind Wir geneigt, nach und nach: der physicæ classi in den dren reichen der natur durch laboratoria, pflanz= und thiergarten; classi mathematicæ durch observatoria, gnomones, instrumente, werdhäuser und modellen; und classi literariæ durch allerhand monumenta, inscriptionen, medaillen und andere antiquen; durch documenta, archiven und registraturen und durch manuscripten in allerhand, auch orientalischen sprachen; allen drenen aber durch cabinete und theatra der natur und funst, raritäten-cammern und bibliotheken zu deren gebrauch zu statten zu sommen. Berlangen auch, daß man ben der classe literaria absonderlich die histori, alter-

trace suffisante d'une invention ou exécution très-avantageuse à espérer.

Comme tout cela se divise en trois parties principales, qu'on pourrait nommer classes physicam, mathematicam et literariam, nous avons l'intention de venir peu à peu en aide : à la physicæ classi dans les trois règnes de la nature par des laboratoria, des jardins de plantes et d'animaux; à la classi mathematicæ par des observatoria, gnomones, instruments, maisons d'ouvrage et modèles; et à la classi literariæ par toutes sortes de monumenta, inscriptions, médailles et autres antiquités; par des documenta, archives et registres, et par des manuscrits dans toutes sortes de langues, même orientales; mais à toutes trois par des cabinets et theatra de la nature et de l'art, des chambres de rarelés et des bibliothèques pour en faire usage. Nous désirons aussi qu'à la classe literaria on ait principalement

thumer und rechte Unfers geliebten vaterlandes teutider nation, auch die grundrichtigseit, zierde und aufühung Unfrer teutschen haupt-fprache, samt autber versaffung der teutschen schuhlen sich anbesoblen senn laffen.

Bir wollen auch Unfre Societat der wissenschaften brauchen und zu rahte ziehen, wo sie dem gemeinen wesen ersprießlich senn kan; auch verschaffen, daß etwaß davon nach gelegenheit zum sundo societatis sließen möge. Ben meße und beschreibung der lande, einrichtung von maaß und gewicht, seuerordnung und dazu nöthigen instrumenten und anstalten, eivil und militair-architectur und mechanic, suhre, straaße und schissfachen, lande und wasserbau; bei schmelze, hammere und mühlene werken, gewissen ehymischen productionen; ben versassung des calenderswesens, beforderung des bücherverlags und papiershandels, nüzlicher plantationen, erzielungen, arbeiten und manusacturen; ben untersu-

à cœur l'histoire, les antiquités et droits de notre chère patrie la nation allemande, ainsi que la justesse fondamentale, l'ornement et la pratique de notre langue principale allemande, avec la bonne constitution des écoles allemandes.

Nous voulons aussi faire usage de notre Société des sciences et la consulter, là où elle peut être avantageuse au public; nous ferons aussi en sorte que quelque chose de cela coule au fundo societatis.

C'est-à-dire, à l'arpentage et à la description du pays, à l'établissement de mesures et de poids, règlements d'incendie et les instruments et établissements y nécessaires, architecture civile et militaire ainsi que la mécanique, affaires de charriage, de routes et de navigation, ponts et chaussées, établissements de fonte, usines et moulins, certaines productions chimiques; à la composition du calendrier, à favoriser

dung und einführung neuer ersindungen und vortheile; ben eura sanitatis perpetua, sonderlich vermittelst historiæ physico-medicæ annuæ, auch chirurgische exercitien und anatomien, endlich ben denen zur reichs- und landes-histori dienenden arbeiten, auch ben einrichtung und beweiß der genealogien, mappen und ehrensachen; und insgemein den verbesserung der studien und fünste, zumahl vermittelst guther anwendung der zu den studien gewidmeter stipendien, stifftungen und fundationen, damit nüzliche leute herbengezogen und das gemeine wohlwesen mehr und mehr durch die studia, wissenschaffeten, frene und andere fünste befördert werde.

Wie Wir bann mehrgebachte Unfre Societät ber wiffenschafften mit mehrern und nähern instructionen,
verwilligungen und verordnungen in gnaden zu versehen
gewillet und Uns vorbehalten.

Demnach und bergestalt fundiren, erigiren und be-

la publication des livres, au commerce de papier, plantations utiles, produits, travaux et manufactures; à la recherche età l'introduction de nouvelles inventions et d'avantages nouveaux; à la cura sanitatis perpetua, surtout au moyen de l'historiæ physico-medicæ annuæ; aux exercices chirurgiques et d'anatomie; enfin aux travaux qui servent à l'histoire de l'empire et du pays, aussi à l'établissement et à la preuve des généalogies, armoiries et affaires d'honneur, et en général à l'amélioration des études et des arts, principalement au moyen d'un bon emploi des bourses destinées aux études, legs et fondations, afin que des hommes utiles soient attirés, et que le bien public soit de plus en plus secondé par les studia, sciences, arts libéraux et autres.

Nous nous sommes proposé et réservé de munir par notre grâce notre Société des sciences ci-dessus mentionnée de plusieurs instructions détaillées, concessions et ordonnances.

ftellen Wir hiemit und frafft biefes diplomatis biefe Unfre tangerliche und tonigliche Societat der wiffenschafften, nehmen beren fchus auff Uns: wollen auch nach nothburfft an Und bringen laffen und in gnaben anhöhren, auch allergnadigft beforgen, mas zu beren einrichtung, erhaltung, fortgang, wohlmefen, auffnehmen und angelegenbeit gereichen mag, auch nicht geftatten, daß beren murden, rechten und vorrechten ober privilegien zu wieder, etwas von manniglich, mer ber auch fen, vorgenommen ober in meg geleget werde. Wollen vielmehr und befehlen allen Unfern hohen und niedrigen vasallen, bedienten und unterthanen, daß iederman nach gelegenheit ber umbftande, jumahl aber alle biejenige, bie wegen Unfrer ober bes publici in pflichten, dienften und befoldungen fichen, infonderheit ben scripturen und registraturen, polizeyfachen, hohen und niedrigen schuhlen und academien, bibliotheken, cabineten und funst-cammern,

En conséquence nous fondons, érigeons et établissons, par la présente et en vertu de ce diplôme, notre dite Société Impériale et Royale des sciences; nous nous chargeons de sa protection; nous permettrons aussi de nous faire présenter au besoin, nous écouterons favorablement, et soignerons dans notre grâce tout ce qui peut contribuer à son établissement, conservation, prospérité, bien-être; de même que nous ne permettrons pas que, contre ses dignités, droits et prérogatives ou priviléges, il soit rien commis ou mis aucun empêchement par qui que ce soit. Nous voulons plutôt et ordonnons à tous nos vassaux, grands et petits, serviteurs et sujets, que tout le monde, selon les circonstances, et surtout tous ceux qui, à cause de nous ou du public, sont en devoirs, services et gages, principalement en fait d'écritures et de greffe, affaires de écoles hautes et basses et académies, b

bauwesen, berg= und andern werden, armen= und werdshäuser, zeug= und gießhäuser, munzen, auch fürst= und jägeren, gärtneren, physicaten, nosocomis und collegiis sanitatis, auch soust ben benen dingen, wie die sachen nahmen haben mögen, daher die erkenntniß der natur und funst, auch die gelehrsamkeit befördet werden kan; dieser Unster Societät der wissenschaften ben allen begebenheiten, nach besten wissen und vermögen mit nachrichtungen und anderm geziemenden vorschub an hand gehen sollen, als in einer sach, die zu Unster eignen vergnügung und gemeinem besten gereichet; alles ben vermeidung Unster ungnade und schwehren straffe; hieran geschicht Unster ernstlicher will und mennung.

Deffen allen zu urfund haben Wir bies diploma fundationis mit Unfrer eigenhandigen unterschrifft und anhengung Unfrers. . . . inflegels ausfertigen lassen.

Gegeben 2B. . . . .

nets et chambres d'art, architecture, mines et autres établissements, maisons pour les pauvres et maisons d'ouvrage, arsenaux et fonderies, monnaies, maisons forestières et de pêche, jardinage, charges de médecin ordinaire d'une ville, nosocomiis et collegiis sanitatis, en outre à toutes les choses, quel qu'en soit le nom, et par lesquelles la connaissance de la nature et de l'art, aussi (la science), l'érudition peut être secondée, prêtent aide et assistance, selon leur bon savoir et pouvoir, par leur conseil à notre dite Société des sciences dans toutes les occasions, comme dans une chose qui tend à notre propre plaisir, au bien public, le tout sous peine de notre disgrâce et de peines sévères; telle est notre ferme, sérieuse volonté, et notre opinion.

En foi de quoi nous avons fait dresser ce diploma fundationis, nous l'avons fait munir de notre propre signature et y avons fait apposer notre sceau. Donné à W.....

#### Plan ju einer deutschliebenden Genossenschaft.

- 1. Die teutschliebende genoffenschafft hatte zu ihrem zwed die ehre Gottes und gemeinen nuzen des werthen va-terlandes teutscher nation.
- 2. Nächst Gott und der hohen obrigkeit fan solcher zweck nicht besser erreicht werden, als durch zusammensezung einiger personen, welche vor allen dingen den guthen willen, das ist ein recht patriotisches absehen, und dabeneben gnugsames vermögen, das ist licht, ansehen oder mittel, und wo nicht dieses alles, doch eins davon haben.
- 3. Einmahl ift gewiß, daß patriotische gedanden niemahls mehr von nothen gewesen als iezo, da das liebe vaterland ie mehr und mehr entfrafftet wird und die Ehre

#### PLAN D'UNE SOCIÉTÉ ALLEMANDE.

- 1° La Société allemande aurait pour but la gloire de Dieu et la prospérité générale de notre bien-aimée patrie, la nation allemande;
- 2° Avec l'aide de Dieu et de l'autorité supérieure, un tel but ne peut être mieux atteint que par la réunion de [quelques personnes qui aient avant tout une bonne volonté, c'est-à-dire des vues bien patriotiques, ensuite une fortune suffisante, c'est-à-dire des lumières, de la considération et des moyens, ou, s'ils ne possèdent pas toutes ces choses à la fois, qui en possèdent au moins une;
- 3º Il est certain que jamais il n'a été plus nécessaire d'avoir des idées patriotiques, car notre chère patrie devient

384 PLAN

ber teutschen nation fast noth zu leiden scheinet. Dahingegen einige unster nachbaren an macht, und guther anstalt also zugenommen, daß wir ohne bessere ordnung unsters orths ihnen sast nicht mehr die wage halten können, seit wir bereits ein ausehnliches Theil der besten teutschen Länder dem Reiche entrissen sehen mussen.

- 4. So reifet Eure Gottlosigfeit und Atheismus mehr und mehr bei uns ein.
- 5. So ist ce auch wohl ewig schad, daß, da wir menschen iezo durch die gnade Gottes so tresliche mittel erlanget die heimligkeiten der natur zu untersuchen, und in einem jahr mehr auszurichten, als unsre vorsahren in 10, ja in 100 jahren thun können; wir uns derselben nicht gebührend gebrauchen wollen, denn nachdem unsre augen durch die Telescopia und microscopia gleichsam armiret worden, haben wir eine tresliche insicht in das innerste der natur. Wir sehen durch die Telescopia was

de jour en jour plus faible, et l'honneur de la nation allemande paraît presque souffrir, tandis que quelques uns de nos voisins acquièrent plus de force, ont des constitutions meilleures, et, si nous n'ordonnons les choses mieux qu'elles ne le sont, il ne nous sera presque plus possible de tenir la balance.

4° L'impiété et l'athéisme s'introduisent déjà de plus en plus dans les meilleurs pays du royaume.

Il est dommage que nous qui possédons des hommes qui, par la grâce de Dieu, ont trouvé des moyens de pénétrer les secrets de la nature, et qui pourraient faire plus en un an que nos précédesseurs n'ont fait en dix et même en cent ans, nous ne voulions pas nous en servir. Depuis que nos yeux ont été armés de télescopes et de microscopes, nous pouvons regarder dans l'intérieur de la nature. Nous voyons avec le télescope cequi està des distances incommensurables,

ohnermeflich von uns entfernet, haben baburch bie rechte ideam von bem verwunderbaren weltgebau und großen werden Gottes befommen, bavon bie alten gar schlechte und ber weisheit bes schöpfers wenig anftehende einbilbungen gehabt. Und burch die microscopia sehen wir folche binge, beren etliche millionen auf ein fandforn geben; barauf benn ohnfehlbar folget, baf, wenn man recht barauff fich legen wolte, wir fehr tieff reichen fondten in bas inwendige gewebe der corper mit benen wir ju thun haben, wie bann etliche wenige personen bamit ein trefliches liecht angezundet; ift nur zu bedauern, baß es etliche wenige fenn und nicht viele fich barauf begeben. So haben wir auch die funft bes Reuers fehr hoch gebracht, tonnen bamit bie corper auffchließen, verkehren und wieberbringen, auch viel neu geschöpf zeugen, ju geschweigen ber luffe-instrumente, bavon bas vornehmfte ein Teutscher erfunden, vermittelft beffen die lufft aus-

nous concevons une véritable idée de la merveilleuse architecture de la terre et de l'œuvre de Dieu, dont les anciens avaient une mauvaise idée, et leur imagination aussi leur montrait la sagesse divine sous des aspects peu favorables. Le microscope nous fait voir tant de choses, qu'on pourrait en placer plusieurs millions sous un grain de sable. Il s'ensuit incontestablement que, si l'on voulait s'appliquer à ces expériences, nous pourrions pénétrer bien avant dans la connaissance des secrets des corps qui nous entourent, et que quelques personnes nous pourraient procurer de grandes lumières. Mais il est à déplorer que ce ne soient que quelques personnes et non pas beaucoup qui s'adonnent à cette œuvre. Nous avons aussi porté à un haut degré l'art du feu. Nous pouvons séparer les corps, les changer et les ramener à leur état naturel, nous pouvons aussi en produire beaucoup de nouveaux. Je ne parlerai pas des Luftinstrumente

25

VII.

PLAN

386

gepumpet und der plaz gleichsam leer gemacht wird, und man ganz eigentlich ersahren tan, was die lufft für eine tresliche würdung ben ben meisten corpern habe.

Und über dieß alles so haben wir das organum organorum, nehmlich die rechte logik, und darinn stedende ersindungskunst ohngleich höher bracht als die alten, so wohl durch die analysin speciosam als andere mittel, also daß man sagen kan, unser verstand sen nicht weniger dadurch armiret worden, als unser augen durch das fernglaß. Allein was hilfst die brille in ihrem sutteral, wenn niemand dadurch siehet. Es sind nicht 10 personen in der welt, die sich dieses herrlichen instruments zu untersuchung der natürlichen geheimnisse gebrauchen. Und weil man also die würdung von den tressichen vortheilen so wir über die alten haben, nicht siehet, sonderlich aber die wahre medicin, daran den menschen nächst der gottesfurcht und tugend am meisten gelegen, ben ihrem alten

(pompes à air) dont un Allemand a inventé le plus important, moyennant lequel on peut enlever l'air et produire le vide, et qui nous indique de la manière la plus précise quel effet merveilleux l'air produit sur les corps. Mais par-dessus tout cela nous avons l'organum organorum, c'est-à-dire la véritable logique dans laquelle l'art d'inventer a été certainement porté plus loin que chez les anciens, tant sous le rapport de l'analyse que sous d'autres moyens, et nous pouvons dire, notre raison, grâce à elle, est aussi bien armée que notre œil avec le télescope. Mais à quoi sert une lunette quand elle est dans son étui, et que personne ne peut regarder à travers? Il n'y a pas dix personnes au monde qui se servent de ces précieux instruments pour chercher les secrets de la nature. Comme l'on ne voit pas les immenses avantages que nous avons sur les anciens, et que l'on laisse, avec son ancien attirail, la vraie médecine, chose la plus importante pour

gefchlepp meiftens laffet, fo entstehet barauf, baf groffe herren und andere vornehme und auch fonft ju beforberung bes gemeinen besten und ber wiffenschafften bequeme personen, nicht wiffen, noch glauben, was für trefliche binge in furzer zeit geschehen senn und noch zu thun waren. Die wenigsten tonnen fich einbilden, daß man erft faum von 60 jahren her eswas rechtes von ber structur bes macrocosmi und microcosmi, vermittelft Gallilæi, Keppleri, Harvæi erfahren; und baff also bie rechte wiffenschafft noch gar jung und in ihrer findheit fen, bald aber, wenn wir berfelben nur bienliche alimenta geben wolfen, ju einer ziemlichen ftarde fommen murbe. Sie meinen man bliebe noch auff ber alten leger und bebenfen nicht, daß große und guthe dinge weile haben muffen und bie wiffenschafft sen wie die Aloe Americana, die eine lange zeit erforbert, ehe fie sich herauffthut, hernach aber. wenn fie ihre rechte frafft erlanget, auff einmahl mit

l'homme après la crainte de Dieu et la vertu, il en résulte que les grands seigneurs et d'autres personnes distinguées, et d'autres encore qui pourraient être utiles au bien-être général et aux sciences, non-seulement ignorent, mais ne croient même pas aux choses importantes qui ont été inventées depuis peu de temps et qu'on pourrait encore faire. On s'imagine que, depuis soixante ans seulement, on a appris quelque chose d'important sous le rapport de la structure du macrocosme et microcosme, et cela grâce à Galilée, Keppler et Harvey: que par conséquent la véritable science est bien jeune et dans son enfance, mais parviendrait à une force raisonnable, si nous voulions lui donner la nourriture nécessaire. Ils croient que nous restons sur l'ancienne lyre, et ne songent pas qu'il faut du temps pour faire de grandes et bonnes choses, et que la science est comme l'aloes americana, qui demande un temps infini avant de lever, mais qui,

388 PLAN

großer gewalt herfurbricht. Diefe zeit fondten wir verfürgen, wenn ernft gebraucht murbe, und in 10 jahren erlangen, mas fonft über 100 jahr erft zu hoffen. Weilen aber bie meiften menschen bie beschaffenheit biefes baums ber erkenfniß nicht wiffen, hauen fie ihn ab ehe feine zeit fomt zu bluhen, anftatt daß sie ihn burch bienliche cultur beforbern folten, mahrend sceptici fonberlich in ber medicin und anbern nuglichen bingen meinen, bas befte fen schohn gethan, oder bilben fich ein unfer heutiges wiffen fen eben fo fchlecht, wie ce von altere in ben fchuhlen gewefen und beftehe in einem blogen gefchmag. Daben bann die gelehrten felbst fehr viel schuld haben, inbem einige fich allzuviel mit leeren gebanden und entfernten speculationen de forma et qualitatibus vel de atomis et particularis ab usu remotis, aushalten, die zu feinem nug zu bringen; andere aber, fo mit praxi umbgeben, tonnen faft wenig ben bingen nachsinnen, berweil

une fois qu'il a acquis sa force, éclate tout d'un coup. Nous pourrions raccourcir ce temps, si on voulait y mettre du zèle, et l'on pourrait faire en dix années ce qu'autrefois on n'aurait pas fait en cent. Mais, comme la plupart des hommes ne savent pas les propriétés de cet arbre de la science, ils l'abattent avant qu'il ait fleuri, au lieu de le soigner convenablement, tandis que les sceptiques, principalement en médecine et en choses de ce genre, s'imaginent que le meilleur est déjà fait, ou bien que notre savoir d'aujourd'hui est aussi mauvais que celui d'autrefois, et ne consiste qu'en un pur bavardage. Du reste, c'est de beaucoup la faute des savants mêmes, car les uns s'arrêtent à des pensées vides, à des spéculations éloignées de forma et qualitatibus vel de atomis et particulis ab usu remotis, qui ne peuvent rapporter aucun profit; les autres s'occupent tellement de pratique, qu'ils n'ont pas le temps de sie zu viel mit forgen der nahrung eingenommen und von der hohen obrigkeit wenig hulffe haben; die hohe obrigkeit aber hinwiederumb unterläßt, folche benhulffe obange-führter ursachen willen und weil sie nicht weiß noch glaubet was dahinter. Und da sie je zu zeiten etwaß auf solche dinge wendet, als thut sie es mehr umb ehre und ruhms willen, als aus hofnung eines rechten nuzens; darauß denn hinwiederumb folget, daß von den gelehrten mehr die artes dicendi und andere dinge getrieben werden, die einen schein haben und zur zierde gereichen, als die wahrhafftig den nuzen der menschen befördern können.

Nun hat man bigher burch die erfahrung, daß Gott die Teutschen für andere mit einem verstand begabt, der auff realitäten gehet. Undere mögen besser schwäzen, besser singen, besser verse machen: keine nation hat die Teutschen in erkenntniß der natur und proben der thatigen kunft übertroffen.

méditer sur les choses, car tous leurs soins sont consacrés à trouver les moyens d'existence, et l'autorité supérieure les appuie peu : l'autorité supérieure elle-même abandonne les choses; car, comme nous l'avons dit plus haut, elle ne sait ni ne croit ce qui en résulterait. Et si même, de temps à autre, elle y consacre quelque chose, c'est plutôt pour acquérir de la gloire et de la renommée, que dans l'espoir d'en retirer un bon avantage. Il s'ensuit que les savants à leur tour s'appliquent d'avantage aux artes dicendi et à d'autres choses qui ont beaucoup d'apparence extérieure et servent plutôt à orner qu'à ce qui est vraiment utile à l'homme.

On a acquis l'expérience que Dieu a doué les Allemands d'une raison qui, plus que celle des autres peuples, tend vers les *réalités*. Les autres nations parleront mieux, chanteront mieux, feront mieux les vers, mais aucune n'a sur-

Es scheines, baß aniezo ein seculum sen, ba man zu societäten lust hat. Außer ber königlichen Englischen, bie fast in abgang kommen; ber Französischen, die durch besoldungen ihres königs unterhalten wird; der Italianischen academien, so aber meist aus conversation und beredsamkeit angesehen, so haben wir in Teutschland bereits schöhne proben.

Die gesellschaften, so zu verbefferung ber teutschen sprach von theils hohen und furnehmen personen angefangen worden, sind von keiner geringen wichtigkeit gewesen. Nur daß man damit nicht beständig gnugsam fortgefahren, noch das hauptwerd recht angegriffen.

Dann ist es zu wissen, daß die sprache gleichsam ein heller spiegel des verstandes sen, und wo die rechtschaffen blühet, da thun sich auch zugleich tresliche geister in allen wissenschaften herfür.

Wenn man baher ben biefen lobwurdigen gefellschaften

passé les Allemands en ce qui regàrde la connaissance de la nature et la pratique des arts.

Il semble que le siècle est aux sociétés. En dehors de la société anglaise, qui est presque sur son déclin, de la française, qui est entretenue aux frais de son roi, de l'italienne enfin, qui, toutes, s'occupent beaucoup plus de conversation et d'éloquence: nous en avons déjà donné de belles preuves, nous autres Allemands.

Elles n'avaient pas peu d'importance, les sociétés qui se sont fondées pour l'amélioration de la langue allemande, et à la tête desquelles se trouvaient, au commencement, des personnages distingués. Seulement on n'a pas assez énergiquement poussé au but, et on a mal attaqué l'œuvre principale.

Car il est à savoir que la langue est le vrai miroir de la

etwas mehr auff übersezung nüzlicher bücher als ber romanen bedacht gewesen, und mehr die gründtliche beschreibung der thätlichen wissenschaften in teutscher sprach, als klinggedichte und schäfferenen gestrieben, würden wir bereits einen großen schaz haben. Welches nicht sage, umb die herrliche poesie und andere anmuthige ersindungen zu verachten, als welche ich selbstens sehr hoch halte, sondern lust und nuz mit einander zu vereinigen. Wie denn gern gestehe, daß etliche teutsche helbengedichte vorhanden, darinn vortrestliche dinge enthalten, welche dergestalt mit weit mehrem nachbruck gelesen werden, als wenn man sie auf gemeine weise sürbringes.

Es hat sonst bie teutsche sprach barinn einen treslichen vorzug vor ber lateinischen, und benen die aus der lateinischen entsprossen, daß sie gleichsam ein prodirstein ist rechtschaffener guther gedanden. Denn die Franzosen, Italianer und Englander, weilen sie bie frenheit haben,

raison, et, là où elle fleurit véritablement, là se produisent aussi des hommes de génie en toutes les sciences.

Si, dans ces sociétés si louables en elles-mêmes, on avait un peu plus songé aux traductions des livres utiles qu'aux romans, si on avait cherché à décrire en langue allemande les sciences pratiques, au lieu de faire des ouvrages d'enfants, nous posséderions déjà un beau trésor. Je ne dis pas cela pour mépriser les belles poésies et d'autres inventions agréables, que j'estime moi-même beaucoup, mais je désirerais voir unis le plaisir et l'avantage. J'avoue volontiers que certains ouvrages allemands héroïques contiennent des choses admirables que l'on lit avec beaucoup plus de profit que si on vous les représentait tels quels.

La langue allemande du reste a un avantage marquant sur la latine et toutes les autres qui en dérivent, puisqu'elle est en même temps la pierre d'essai des bonnes pensées. 392 PLAN

lateinische worth ihres gefallens einzumischen, so ist ihnen leicht alle schulgrillen und undienliche fantasenen der philosophen in ihrer sprache zu geben. Lingegen weil die teutsche sprach dessen ohngewohnt, daher komt, daß die gedanden, die mit guthem reinen teutsch geben kan, auch gründtlich senn, was aber sich nicht gut teutsch geben lässet, bestehet gemeiniglich in leeren worthen und gehöhret zu der scholastik.

Daher eben nicht nothig, daß man großen fleiß anwende die philosophiam und theologiam scholasticam teutsch zu geben, sondern es ist besser, daß man der
teutschen sprache diesen vorzug lasse, daß sie ein prodirstein der gedancken. Denn obwohl die scholastica auch
ihren nuzen haben, weilen doch aber derselbe fast allein in
der theologia verspühret wird, welche man hier billig
aussezet und ganz nicht nothig sindet, daß von iederman
barinn gegrübelt werde, so fan man dergleichen redens-

Car du moment que les Français, les Italiens et les Anglais ont le droit d'introduire des mots latins dans leur langue, il leur est facile d'exprimer toutes les réveries de l'école et les inutiles fantaisies des philosophes. Il en résulte, pour la langue allemande, que les pensées que l'on peut exprimer en bon et pur allemand sont bien fondées, et que ce qui ne peut s'exprimer en bon allemand consiste ordinairement en mots vides et appartient à la scolastique.

Il n'est donc pas nécessaire de se donner beaucoup de peine pour donner la philosophie et la théologie scolastique en allemand: il vaut beaucoup mieux laisser à la langue allemande cet avantage d'être une pierre d'essai des pensées. La scolastique a bien ses avantages, mais, comme c'est presque uniquement en théologie, qui est à peu près inutile ici, on peut bien s'en passer. Une très-louable société a aussi été fondée, il y a nombre d'années, en Allemagne: on arten im teutschen wohl entbehren. Eine sehr löbliche gesellschafft ist auch in Teutschland vor vielen jahren entstanden, so man das collegium naturæ curiosorum
nennet, worinn fast lauter medici begriffen, und das absehen auff untersuchung der natur gerichtet. Und weil
wir dessen fast vor allen anderen dingen zu erhaltung
menschlicher gesundheit nothig haben, kan man das absehen nicht genugsam preisen.

Daß aber noch kein so großer nuzen erfolgen können, als wohl zu wunschen, darff man sich nicht verwundern, dieweilen die wackeren leute, so sich darinn eingelassen, weder zeit oder ruhe noch hulffe gehabt, dadurch sie et-was sonderliches ausrichten können.

Es ist bisher dieser hauptsehler in Teutschland gespuhret worden, daß ben uns der abel und andere vornehme leute, auch die Rentenierer nicht so wiß=begierig als etwa ben den Englandern, noch solche liebhaber der verstandes=

la nomme collegium naturæ curiosorum. Elle ne se compose presque que de médecins, et son but est de faire des recherches dans la nature. Et comme nous considérons la santé humaine comme une des choses les plus importantes, nous ne pouvons assez louer ce but.

Il ne faut cependant pas s'étonner qu'elle n'ait pas encore porté des fruits, comme on s'y attendait, car les hommes vaillants qui en sont membres n'ont ni temps, ni repos, ni aide pour pouvoir arriver à quelque chose de remarquable.

En général, en Allemagne, on sent un défaut capital, qui consiste en ce que notre noblesse, nos gens distingués et même nos rentiers ne sont pas portés vers les sciences comme les Anglais, ou vers les conversations spirituelles ou les ouvrages d'esprit comme les Français, mais préfèrent la boisson et le jeu.

Mais, lorsque ces habitudes de boisson et de jeu auront

übung und erbaulicher gefprache, als ben ben Belfchen, fondern alzuviel bem trund und fpielen ergeben gewefen.

Nachdem aber die trundenheit allmählig abtomt und bas spiel nicht iedem noch allezeit beliebet, so ist zu hoffen, man werde sich allmählig auff eine nüzliche zeitvertreibung wenden. Wenn nur Gott ruhe und frieden verleihet, zumahlen da hin und wieder große fürsten mit einer löblichen wißgierigkeit vorgehen werden.

disparu, il faut espérer que l'on cherchera à passer son temps utilement. Pourvu que Dieu nous accorde le repos et la paix, afin que de grands princes désireux de science viennent à surgir.

# Specimen einiger Puncte, darinn Moskau denen Scienzen beförderlich seyn köndte.

1) Weilen bes Czars absehen bahin gehet, wie in besehen mächtigen und großen reich die Europæischen Scienzen und wissenschaften eingeführet werden mögen, auch zu dem ende allerhand guthe reglements gemacht worden, so stünde es nunmehr auch darauff, ob nicht rathsam, daß Seine Majestät auch Bibliotheten, Runst-Cammern und bergleichen aufrichten, schöhne und nüzliche inventiones, so hin und wieder in diesem Europa entbecket werden, zusammenbringen und andere dienliche veranstal-

Spécimen de quelques points dans lesquels Moscou pourrait être favorable aux sciences.

1° Comme les vues du czar tendent vers l'introduction des sciences européennes dans son immense et puissant empire, et dans ce but vers l'introduction de bons règlements, il serait à considérer si l'on ne pourrait pas conseiller à S. M. d'établir des bibliothèques, des cabinets d'art et autres choses semblables, de prendre connaissance de toutes les belles et utiles inventions qui se font de temps à autre en Europe, de créer en un mot d'autres établisse-

tungen machen ließe, damit Mosfau bermahl eins auch in biefem flud floriren moge.

- 2) Die Societaten ber Scienzen, so hier in Teutschland aufgerichtet waren, köndten ihre wurkung auch in Moskau erstrecken, alda unter protection, auch wohl mit hoher assistenz des Czars, ihre observationes und untersuchungen vornehme, und nicht allein einige in der Moskau wohnende außländer, sondern auch die Russen selbst dazu encouragiren; und wurde wegen der guthen correspondenz zwischen dem Czar und König die Societat in Sachsen sonderlich dazu bequem senn.
- 3) Es waren insonderheit gewiffe astronomico-magnetische observationes in dem großen reich des Czars an vielen orthen anzustellen, welche ein neues und großes liecht geben wurden ben der Schiffart, umb das geheimniß der magnetischen Abweichung besser zu entdefen, welches einigermaßen pro succedaneo longitudi-

ments utiles, pour que Moscou fleurisse aussi sous ce rapport.

2º Les sociétés des sciences, telles qu'elles seraient établies en Allemagne, pourraient voir leurs effets se réaliser à Moscou même. Sous la protection et avec la puissante assistance du czar, on ferait des observations et des recherches, et on y engagerait non-seulement les habitants étrangers de Moscou, mais aussi les Russes. La société établie en Saxe serait surtout favorable à ce but vu la bonne correspondance entre le czar et le roi.

3° On pourrait surtout faire en plusieurs endroits, dans le grand empire du czar, certaines observations astronomico-magnétiques, qui fourniraient de nouvelles et grandes lumières pour la navigation, qui nous feraient mieux découvrir le secret des déviations magnétiques, que l'on pourrait

num zu halten, und wurde ber Czar fich alle Schiffeleute bamit ohnfaglich verbinden.

- 4) Es ware auch nothig, baß die mineralien, gewächs und thiere von ganz Scythien durch kenner der natur untersuchet und beschrieben wurden, welches eine große und neue öfnung geben wurde in den tribus regnis; zumahlen von solchen landen gemeiniglich gnugsame beschreibungen noch nicht vorhanden.
- 5) Man köndte sich auch zu gleichen zwed zu nuz machen, das sowohl sestgestelte commercium zwischen Moskau und China, umb diejenigen kunste und wissenschaften, die ben den Tschinesen, nicht aber ben den Europaern bekand, auch in Moskau und Europa zu bringen, und damit unse manufacturen und lebens-commoditäten zu vermehren, und werde Moskau davon nicht wenig nuzen haben. Wie ich dann aus der correspondenz, die

considérer pro succedaneo longitudinum, et le czar acquerrait l'estime de tous les navigateurs.

- 4º Il serait utile aussi que les minerais, plantes et animaux de toute la Scythie fussent décrits par des connaisseurs de la nature, ce qui ouvrirait une grande et nouvelle voie tribus regnis. En général, on n'a pas assez de descriptions de ces pays.
- 5° On pourrait aussi, dans le même but, établir solidement le commercium entre Moscou et la Chine, pour implanter à Moscou et en Europe les sciences et les arts connus en Chine, mais inconnus chez nous. On augmenterait par là l'importance de nos manufactures et les commodités de la vie, et Moscou n'en retirerait pas un petit avantage. Je sais, d'après ma correspondance avec les missionnaires romains en Chine, que ce sont eux qui y introduisent nos commodités et nos sciences, mais que les Chinois ne sont pas généreux en échange, et qu'ils cherchent à occuper le

ich mit ben Römischen missionariis in China habe, befunden, daß sie zwar die Europäischen wissenschaften und
commoditaten den Tschinesen zusühren, aber keinen gnugsamen tausch treffen und sie alzuviel mit andern dingen
occupiren. Darauß dann solgen wird, daß die Tschinesen bermahl eins, wenn sie alles von uns haben, die
thur wieder zuthun werden.

6) Die neue und sonderliche entbedung die ich gethan von dem verstand der uralten characteren des berühmten Fohn, fast ersten königs und philosophi in China, so vor mehr als 3000 jahren gelebet, würde sonderlich in China angenehm senn und großen zutritt geben, weil die Tschinesen selbst vor mehr als 2000 jahren deren bedeutung verlohren und wunderlich-cabalistische mysteria darinn suchen. Ich din aber von selbsten auf eine ganz neue, disser ohngebräuchliche art von rechnung kommen, und habe besunden, daß solche ganz ein neues liecht in der

monde d'autres choses. Il s'ensuivra que, lorsque les Chinois auront appris de nous ce qu'ils voudront savoir, ils fermeront leurs portes.

6° La nouvelle et merveilleuse découverte que j'ai faite, à savoir le secret de pouvoir lire les antiques caractères du célèbre Fohy, un des premiers rois et philosophes de la Chine, qui a vécu il y a plus de trois mille ans, sera surtout agréable aux Chinois et nous procurera notre entrée; car les Chinois eux-mêmes ont perdu le secret de cette lecture il y a plus de deux mille ans, et le livre contient de merveilleux mystères cabalistiques. Je suis arrivé de moi-même à une manière de calculer toute nouvelle et inusitée jusqu'à présent, et j'ai trouvé que cette nouvelle méthode jetait une nouvelle lumière sur toutes les mathématiques, et que, grâce à elle, on peut découvrir des choses auxquelles on serait difficilement parvenu. En réunissant toutes les matières, il

ganzen Mathesi anzündet, also daß dinge damit zu entbeden, wozu sonst schwehrlich zu gelangen. Und hat sich
in der zusammenhaltung über alles verhoffen befunden,
daß dieser uralte Fohn eben diesen Schlüffel gehabt; wie,
sowohl aus den characteren selbst, so der P. Kircher in
seiner China illustrata, der P. Couplet und andere in
druck geben, als auch aus der großen sigur der 64 charactere, Ly-King dei den Tschinesen genant, davon der
P. Bonnet mir ein exemplar chinesischen druck zugeschickt, und die harmoniam mit meinem ihm communicirten invento daben observiret, ganz offendar zu erschen.

7) Weilen aber zu den observationibus in Mosfau, Tartaren und China folche leute gehöhren, die wohl instruiret, dazu aber guthe præparatoria und anstalten von nothen, welches etwas zeit erfordert, so will aniezo nur noch von einer untersuchung meldung thun, welche

est à supposer que cet antique Fohy avait la clef de cette méthode, comme on peut le voir d'après les caractères mêmes, et d'après ce que le P. Kircher, dans sa *China illustrata*, le P. Couplet et d'autres ont fait imprimer. On peut le voir d'après la grande figure de soixante quatre caractères, nommée *Ly-King* chez les Chinois, que le P. Bonnet nous a envoyée en y joignant un exemplaire chinois, qui se trouve en harmonie avec l'invention que je lui ai communiquée.

7º Mais comme pour ces observations, à Moscou, en Tartarie et en Chine, il faut des hommes instruits, qu'il est donc nécessaire de faire de bons præparatoria et établissements, ce qui demande du temps, je ne veux plus parler que d'une seule recherche, qui ferait la gloire du czar et de Dieu, qui répandrait le christianisme parmi les barbares, et qui, pour nous, serait d'un grand avantage pour nous

fofort vorgenommen werden fondte und jur glori bes Czars ja felbft gur ehre Gottes und ausbreitung bes Chriftenthums unter ben barbarifchen voldern gereichen, ben ber gelehrten aber zur verbefferung ber histori und geographi ein großes benfragen wurde, die ursprunge und migrationes ber volder zu erlautern. Nehmlich es fondte nicht nur in ber Resideng Mostau, fondern auch in andern hauptund greng-ftabten, als zu Archangel, gegen bie Samojeben ju, ju Toboleto, gegen Giberien ju, ju Cafan, gegen bie Calmuden, ju Aftracan, gegen Perfien und Turteftan, ju Nipfchou, gegen bie Magalefi und Efchinefen, ju Ufof gegen Burten, etc. Bermittelft ber Dolmetfcher und handelsleute specimina von allen benen fprachen zusammenbracht werben, welche fowohl in bem weiten reich biefer monarchie als auch in ben angrenzenben landen gerebet merben. Mun mare gwar gu beforberung bes Chriftenthums und cultus humani allerdings rath-

éclairer sur l'histoire, la géographie, l'origine et les migrations des peuples. On pourrait donc faire des specimina des langues que l'on parle soit dans cette immense monarchie, soit sur sa frontière, par le moyen d'intermédiaires interprètes habitant non-seulement la résidence de Moscou, mais aussi les villes frontières comme Archangel du côté des Samoïèdes, Tobolsko du côté de la Sibérie, Cazan du côté des Calmouckes, Astrakan du côté de la Perse et du Turkestan, Nipschou du côté de Magalski et la Chine, Azof du côté de la Turquie. Mais il serait à souhaiter, dans l'intérêt du christianisme et de la civilisation humaine, que l'on fit des dictionnaires complets et des grammaires des langues opposées les unes aux autres, non pas dialecto, mais radicaliter, et on traduirait en ces langues quelques livres utiles et spirituels et même la Bible. On pourrait ainsi avoir des specimina de toutes les langues connues dans le royaume du

fam, daß von theils folden fprachen, gumahlen bie nicht nur dialecto, fondern radicaliter von andern unterfchieben, vollständige dictionaria und grammatiken verfertiget, auch einige bienliche zumahl geiftliche bucher, auch wohl die Bibel felbft, barein verfeget wurde. Unicgo aber und vor ber hand fondte man von allen fprachen, fo in bem Reich bes Czars und angrengenden landen befand, specimina herbenbringen. Und folche specimina fondten bestehen theils in Vater Unfer und Glauben, theils in einem vocabulario compendioso. Das Bater Unser mit dem sym bolo apostolico oder driftlichen Glauben8-befandinif mare von ieder fprache fo viel thunlich herbenzuschaffen, und wo ce noch nicht vorhanden, mit fleiß zu machen, und sowohl in den characteribus ober schreibart bes landes (wofern solches eine eigne fdreibart hat), als wenigstens in Rustifden ober anbern befandten buchstaben zu schreiben; samt einer versione

czar et les pays voisins. Ces specimina consisteraient en partie en pater et en credo, et en partie en vocabulaire abrégé. On ferait bien surtout de nous faire connaître le pater et le symbole apostolique en chaque langue, et, là où ils n'existent pas, de les y introduire. On se servirait des caractères ou de la manière d'écrire du pays (si toutefois il en possède une), ou du moins on emploierait les lettres russes ou d'autres qui sont connues; on y ajouterait une version interlinéaire mot à mot ou in lingua slavoncia sive russica literalia ou en antre langue connue. Le vocabulaire abrégé consisterait maxime usualibus nominibus, verbis et particulis; il serait traduit comme le pater et le credo, en langue slavonico-russica literali et characteribus Russorum, afin qu'on pût le transmettre facilement en allemand ou en latin aux autres nations. En faisant ainsi une collection de pater (que l'on possède déjà en plus de cent

interlineari von worth zu worth entweder in lingua Slavonica sive Russica literali, oder in einer andern befantten sprache. Vocabularium compendiosum bestunde in den maxime usualibus nominibus, verbis et particulis; almo mit ber schrifft und erflarung, eben wie ben bem Bater Unfer und Glauben zu verfahren, ba hernach alles ex lingua Slavonico-Russica literali et characteribus Russarum leicht in teutsch ober lateinisch vor bas übrige Europa zu bringen. Dergeftalt wurde man burch collation ber Bater Unfer (bie man ohnebem fonft in mehr als 100 sprachen hat, und baher auch in den famtlichen sevthischen am meiften verlanget werben) fowohl als bes Glaubens-befandiniffes, und ber vornehmsten in fo vielen sevthischen sprachen exprimirter worthe bereits schen fonnen, welche nationen fowohl in Scythien als außerhalb (weile boch viel migrationes ex septentrione in Asiam et Europam gan-

langues, et dont celle des Scythes fait défaut), ainsi que de credo et de tout ce qu'il y a de plus important dans les nombreux dialectes scythes, on verrait déjà quelles sont les nations soit scythes, soit autres (puisque beaucoup d'émigrations se sont faites du septentrion vers l'Asic et l'Europe), qui sont plus ou moins parentes, on verrait quelle grande quantité de peuples et de langues se trouvent dans le grand royaume de Russie, et combien d'autres en dérivent. Les anciens ont déjà remarqué que les Parthes ou Perses provenaient des Scythes, et d'après Ammien Marcellin on peut conclure que les Huns, tels qu'il nous les a décrits, étaient des Calmuockes. On a trouvé aussi que les Hongrois et les Finlandais devaient être parents, car leur langue a beaucoup de rapports, et des vovageurs, tant de Hongrie que de Finlande, ont trouvé que la Tartarie, qui est soumise au czar, contient des peuplades dont ils comprennent la langue. gen) einander mehr oder weniger verwand; und was vor große menge der völder und zungen der Czar in seinem Reich habe, und wie viel andere aus denen ihm untersworffenen entsprossen. Es ist ben den alten bereits angemerket worden, daß die Parthen oder Persen aus Scythien kommen, und aus dem Ammiano Marcellino ist zu schließen, daß die Hunnen, wie ihre gestalt von diesem autore beschrieben wird, Salmuden gewesen. Man hat auch gesunden, daß die Ungarn und Finnen einander verwand sein müssen, weil ihre sprachen viel verwandschafft haben, und es haben reisende aus Ungarn sowohl als aus Finnland besunden, daß in der dem Czar unterworffenen Lartaren leute senn, die sie großen theils verstehen können.

8) Schließlichen fan alhier eine abrede genommen und ein entwurff gemacht werden, die Societat der seienzen in Sachsen betr., welcher ben fonigl. Mit. zur vollziehung zu befordern sein möchte, und hernach dem großen absehen des Czars auch zu statten sommen fondte.

8° Ensin on peut tomber d'accord sur le projet concernant une société des sciences en Saxe, que l'on soumettrait à Sa M. R., et que l'on communiquerait ensuite au czar.

## Denkschrift

für

S. M. den Cjar Petrus des Ersten über eine Societät der Wissenschaften in Russland.

Es scheint Gottes schickung, baß zween ber großen Petentaten in der welt, nehmlich seine czarische Majestät
und der Monarch aus China, zu einer zeit aniezo die europäischen wissenschaften und lebensarten in ihre lande
zu versezen einen großen eiser zeigen, und der Czar selbst
sich und in Person genähert den augenschein zu nehmen.
Wäre schade, wenn man sich dieser von Gott an hand gegebene gelegenheit dadurch ein großes zum besten der
Christenheit auszurichten nicht bedienen solte.

Es hindert zwar zum theil daran der iezige ungludliche zustand von Europa.

#### MÉMOIRE

pour

S. M. LE CZAR SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE SOCIÉTÉ DES SCIENCES EN RUSSIE.

Il semble un dessein de Dieu que deux des plus puissants potentats du monde, S. M. czarienne et l'empereur de Chine, montrent un grandzèle pour porter, dans leur pays, la connaissance des sciences et des mœurs de l'Europe. Le czar en personne est venu voir les choses de près. Ce serait donc dommage de laisser échapper une pareille occasion que Dieu nous envoie, et ne pas l'utiliser pour le bien de la chrétienté. Ce qui en empêche l'exécution, c'est en partie le mauvais état actuel de l'Europe.

Die ben ben protestirenden sich erzeigende furcht vor unterbrudung ihrer Religion.

Die furcht ber unterbrudung bes Staats burch bie uberhand nehmenbe frangofische macht.

Furcht einer großen veränderung in Europa durch die beforgende zerrüttung der spanischen Monarchi und zuwachs der französischen, wenn der König in Spanien mit
todt abgehen sollte. Auch endtlich abmattung der meisten
europäischen Potenzen, durch den langen und schwehren
frieg mit Frankreich und baraus erfolgten unanständigen
frieden.

Alle diese binge verursachen, daß man nicht alles thut, was wohl zu wündschen wäre, auch was wohl geschehen tondte; und daß man auf große und guthe, zu Gottes ehre und gemeinen besten gereichende dinge nicht gnugsam denket.

Man muß baben gleich wohl beswegen bie hande nicht

Parmi les protestants, la crainte de voir leur religion opprimée.

La crainte de l'oppression de l'État par la puissance française.

La crainte d'un grand changement en Europe par le démembrement de la monarchie espagnole et l'accroissement de celle de la France, si le roi d'Espagne venait à mourir. Enfin l'apaisement de la majeure partie des puissances curopéennes par cette longue et terrible guerre avec la France, d'où résulte cette paix qui ne convient pas.

Toutes ces choses font que l'on ne fait pas ce qui serait désirable et ce qui pourrait arriver, et que l'on ne pense pas assez aux grandes et bonnes choses que l'on pourrait accomplir en l'honneur de Dieu et du bien-être général.

finten laffen, fondern bas feinige thun und bas übrige Gott anheim ftellen.

Ich an meinem wenigen orth habe ben unterschiebenen hohen orthen und fürnehmen leuten, deren theils mit bes Czars Majestat kundschafft haben, deswegen erinnerung gethan und thun lassen, daß man sich bessen nahe und gegenwart besser gebrauchen mochte.

Dabe aber auch inzwischen, in ermangelung anderer, basjenige was in meiner macht stehet thun wollen, bamit ich mir dermahleins nicht vorzuwerssen habe, daß ich etwas versäumet, so zu dienst Gottes und des nachsten ausschlagen mögen.

Ob ich schon ein privatus bin, so habe boch an verschiedenen hohen orthen zutritt, und sonsten eine große correspodenz und nachricht vieler paßirenden dinge, und ob mir schohn selbst große wissenschafft nicht zuschreibe, so habe ich doch befandtschafft und notiz unterschiedener vortresslicher einel und militær-personen, so ungemeine

Mais, pour cela, il ne faut point laisser tomber les bras, il faut au contraire faire son devoir et laisser le soin du reste à Dieu.

Quant à moi, dans différents lieux élevés et devant des personnes distinguées, qui ont des relations avec S. M. czarienne, j'ai rappelé ces choses, j'ai tàché que l'on se rapprochât d'elle et que l'on fit un meilleur usage de sa présence. J'ai aussi voulu faire ce qui était en mon pouvoir, afin de n'avoir rien à me reprocher, et j'ai proposé sans retard ce qui seraitconvenable pour servir et bieu et le prochain.

Quoique je ne sois qu'un privatus, j'ai cependant l'entrée dans certains hauts lieux, et j'ai connaissance, soit par correspondance, soit autrement, de bien des choses; ma science n'est pas très-grande, et je suis en rapport avec guthe gedanken und erfindungen haben, also daß ben wenig privatis in Europa sich mehr kundschafft, ben keinen aber wohl bessere intention finden mag.

Solches muß ohne ruhm zu melben erwehnen, bamit man sich nicht verwundere, wie ich bazu fomme, mich solcher binge zu unterwinden.

Suche aber baben feinen anbern nuzen, und habe feine ander noch größer interesse, als das etwas guthes ausgerichtet werden möge. Weilen anfangs in der sache durch schreiben nichts zu thun, so habe mich endtlich entschlossen, ohngeachtet der kosten, eine eigene person abzuschieten, durch deren briefe und bericht ich hernach Seiner ezari-Wajestat absehen vernehmen, und dergestalt besser ersaheren sonder, ob von mir etwas zu ihrem löblichen zweck benzutragen seine. Weilen ich aniezo mich nicht zu hause besinde und die Zeit furz ist, so kan vor diesmahl keine euriosa mitschieden; doch habe in der eile ein obschohn grobes doch deutliches modell einer sonst sehr nüzlichen

beaucoup de personnes civiles et militaires qui ont de bonnes pensées et qui ont fait de bonnes découvertes; peu de *privati*, en Europe, ont autant de clientèle que moi, et aucun n'a de meilleures intentions.

Il a fallu que je rappelasse ces faits tout simplement afin que l'on ne s'étonnât pas de me voir occupé de pareilles choses.

Mais je n'y cherche pas d'autre avantage et n'y ai d'autre intérêt que celui de vouloir faire le bien. Voyant que par correspondance il n'y avait rien à faire, j'ai résolu d'envoyer à mes frais une personne qui, elle-même, m'informerait par écrit des vues de S. M. czarienne. Je saurais alors si, de mon côté, je puis faire quelque chose en faveur de ce louable but. Comme je ne suis point chez moi et que le temps presse, je ne puis, pour cette fois, y ajouter curiosa; cepen-

fach zu bezeigung meiner devotion überschiden wollen.

Seiner ezarischen Mit. absehen scheint hauptsächlich auff zwei dinge zu gehn, nehmlich vor dießmahl auff die glückliche fortsezung des Turkenkrieges, und dann vor alle zeit auff bessern flor der lande und leute in dero großen und machtigen reich.

Die fortsezung des krieges mit den Türden betreffend, wären einige dinge zu melden, welche der seder nicht zu vertrauen. Solte aber über verhoffen gleich ein friede oder sillssiand mit den Türden getroffen werden, so ist und bleibet doch einen weg wie den andern des Czars hobes interesse, daß Seine Majestät solche anstalt mache, damit dero lande storiren, auch die eivil- und militærfachen in vortrestichen stand gesezet werden mögen. Und zwar sowohl umb den krieg besser zu continuiren oder zu reassumiren.

Alls auch bamit bie großen lande ferner und beffer angebauet, nahrung, handel, geldmittel barin vermehret.

dant, quelque pressé que je sois, j'ai voulu, pour vous prouver mon dévouement, vous envoyer un grossier modèle d'une chose très-utile.

Les vues de S. M. czarienne paraissent surtout s'arrêter à deux choses: à l'heureuse continuation de la guerre avec les Turcs, et puis améliorer le pays et les habitants de son grand et puissant royaume. Quant à la continuation de la guerre avec les Turcs, il y aurait plusieurs choses à citer, que l'on ne peut confier à une plume. Mais si, contre tout espoir, une paix ou un armistice devait avoir lieu, il resterait cet autre point: l'intérêt que S. M. porte à faire fleurir son pays et à mettre en bon état les affaires civiles et militaires. Et cela ou pour continuer la guerre avec succès, ou pour la reprendre

Die leute mehr auff wissenschafft, funste, arbeitsamfeit, maßigkeit abgerichtet.

Und badurch erlanget werde, daß Seine czarische Mit. ber ihr von Gott verlichenen großen macht, land und leute zu Gottes ehre und nuzen der ganzen werthen Christenheit auffs beste brauchen mogen.

Welches umb so viel mehr von wichtigkeit ist, weilen Seiner Mit. lande Europa und China, als die benden florirenden extremitæten dieses theils der welt, gleichssam mit einander conjugiren und deren communication zu lande machen können; wodurch dann die chinesischen wahren und nachrichtungen in Europa, hingegen der christliche glaube in China auff eine weise die Mosstau anständig sortgepslanzet, und Moskau, als unterhändler von solcher communication, ansehulichen nuzen haben möge.

Bu allen folden oberwehnten wichtigen desseinen oder absehen wurde nothig senn: erstlich bag Moskau

Ce grand pays serait aussi mieux cultivé; la nourriture, le commerce, l'argent y seraient plus abondants.

Les hommes tendraient plus vers les sciences, les arts, le travail, la tempérance.

Et il en résulterait que S. M. pourrait employer l'immense puissance que Dieu lui a donnée, son pays et ses gens, à cette même gloire de Dieu, à l'avantage et utilité de toute la chrétienté.

Et ceci est d'autant plus important, que le pays de S. M. et la Chine, qui sont les deux extrémités de ce monde, en venant à fleurir, pourraient se joindre et la communication se faire par terre. Les marchandises chinoises, les nouvelles, la religion chinoise, seraient transplantées à Moscou,

auß unferm Europa alle bienlichen nachrichtungen zu er-

Vors andere, daß S. czarische Wist. ferner wackere und nüzliche leute in allerhand professionen an sich ziehe.

Bord dritte, daß Gie ihre unterthanen wohl abrichten laffe.

Bers vierte, daß Sie auch im übrigen wurdliche anftalt mache, wie allerhand guthes zu werd zu richten.

1) Dienliche nachrichtungen zu erlangen aus unserm Europa ware nothig, daß S. czarische Mit. die order stelleten, die beschreibungen der funste und wissenschaften so in buchern bereits vorhanden, zusammen bringen zu lassen.

Saraus hernach ber fern mit gebührenber vorsichtigfeit in bas Ruffifche überfezet werden tonbte.

Ferner ware dienlich viele guthe ben benen leuten jeber profession, theils im schwang gehende, theils nur

et Moscou, comme intermédiaire, en retirerait de grands avantages.

Pour exécuter tous ces importants desseins, il faudrait d'abord transporter à Moscou toutes les institutions que nous avons en Europe;

Puis, que S. M. attirât à elle des hommes actifs et capables de toutes les professions.

En troisième lieu, elle ferait bien instruire ses sujets.

En quatrième lieu, elle créerait d'autres établissements utiles dans le but de faire le bien.

1° Pour avoir de bons résultats, il faudrait que S. M. donnât ordre de faire transcrire dans des livres les descriptions des sciences et des arts, puis en retirer ce qu'elles con-

wenigen befandte vortheile, so noch nicht beschrieben, so viel beren zu erlangen, aufsuchen zu lassen und in beschreibungen zu bringen, damit bero leute und unterthanen beren auch genießen mogen.

2) Rehmlich die anlockung wackerer leute betreffend, ware ein vor allemahl das land bergestalt zu ofnen, und durch eine sanctionem pragmaticam sestzustellen, daß jedermann wieder nach seinem belieben herausziehen könne.

Es waren eigene Societaten, Academien ober versfamlungen von unterschiedener art, von dergleichen aus Europa hinein gezogenen leuten zu formiren, und damit solches besto weniger den einfunsten des Czars beschwerslich senn möge, köndten ihnen anstatt besoldungen in dasrem geld viel mehr liegende guther zu genießen angewießen werden. Stunde dahin, ob nicht guth an gewissen bequemen orthen des moscovischen reichs ganze europäische colonien anzulegen, auch zu dem ende privilegia und vortheile zu verwilligen.

tiennent de meilleur et le faire traduire en langue russe. Puis il faudrait faire décrire aussi par les hommes de profession ce qu'ils savent de leur métier.

2º En ce qui concerne l'appel des gens habiles, il faudrait ouvrir le pays à tout le monde, établir une sanctionem pragmaticam, et accorder à chacun le droit de retourner librement dans son pays.

On organiserait dessociétés, des académies, ou des réunions de toutes sortes pour former ces hommes venus de l'Europe, et, pour que cela obérat le moins possible les revenus du czar, au lieu d'argent comptant, on ferait des concessions de biens. Resterait à savoir s'il ne serait pas convenable de transporter dans quelques pays agréables de la Russie des

3) Wie die leute in den moscovischen landen und reichen selbst zu schiffart, frieges-disciplien, funsten und wissenschaften, mäßigkeit und guthen sitten besser abzurichten, ist zu bedenden, daß mit denen die schohn erwachsen und des eiteln lebens sowohl als der unmäßigkeit gewöhnt, schwer etwas zu thun; also die vornehmste hosnung auss die anwachsung und erziehung junger leute zu sezen. Damit deren erziehung und unterweisung auss eine nüzliche Gott und menschen wohlgefällige und zumahl zulängliche weise vorgenommen werden könne, sind gewisse vorschläge obhanden, davon absonderlich zu handlen nöthig senn wird, wenn S. ezarische Nit. bezeigen werde, daß Sie dergleichen mit nachdruck vorzunehmen begriffen.

Sauptsächlich wurde zwar nothig seyn, daß der Prinz, so dem lauf der natur nach den russischen thron dermahleins besteigen soll, nach dem exempel des herrn vatern zu dergleichen heroischen vorhaben angeführet

colonies entières de l'Europe, en leur accordant quelques priviléges et avantages.

3º Comme les Moscovites et les autres gens du royaume sont faciles à dresser pour la navigation, la discipline militaire, les arts et les sciences, la tempérance et les bonnes mœurs, il est à considérer qu'on aurait bien de la peine avec ceux qui sont déjà grands, habitués à l'intempérance; la seule espérance serait donc fondée sur l'élévation et l'éducation des jeunes gens. Afin que cette éducation et cet enseignement soient faits d'une manière utile à Dieu et aux hommes, il faut employer certains moyens, entre autres apprendre le commerce, si S. M. en témoigne le désir.

Il serait important aussi que le prince, qui naturellement doit succéder au trône, fût instruit, à l'exemple de son werbe, bamit er bermahleins dieß große werd vollsühren könne. Man zweifelt aber nicht, es werbe S. czarische Mjt. von selbst auff eine so große und wichtige sache denten, von welcher etwas surzuschlagen man sich ohne befehl nicht erfühnet.

4) Und die austalt belangend, wie alles ins werch zu richten, so ware bermahleins nothig, daß S. czarische Mist. ein eignes obristes collegium auffrichte, welches von niemand anders als Seiner Majestat dependire, und eigentlich pro objecto habe, die bishehr erwehnten dinge und sonderlich die vermehrung des stors der ezarischen lande und leute, zumahl durch neue austalten; bergestalt daß wissenschaften, manusacturen und was denen auhängig davon dirigirt würden.

Es tondte auch ein gewisser fundus und einkommen bergestalt bazu gewiedmet werden, daß dieses ober-collegium selbst davon disponiren konne und andern nicht in die hande sehen durste, welche vielleicht durch ihre wieder-

père, de cet héroïque projet, afin que, plus tard, il puisse continuer cette œuvre. Mais on ne doute pas que S. M. ellemême ne pense à ce grand et important projet.

4º Quant à la manière dont il faudrait faire marcher les choses, il serait nécessaire que S. M. fondât un collège supérieur, qui ne dépendrait de personne autre que d'ellemême, et dont l'objet serait de faire exécuter les choses mentionnées ci-dessus, et principalement de faire fleurir le pays en multipliant les établissements. S. M. prendrait aussi la direction des manufactures et ce qui en dépend. On pourrait aussi allouer un certain fundus dont ce collegium supérieur disposerait lui-même, ne laissant ce fonds entre les mains de personne, car par jalousie on pourrait vouloir empêcher l'exécution de ces bons projets.

spänstigfeit und jalousie die guthen vorhaben hindern mochten.

Wie nun alle biefe binge auff eine fo vortheilhaffte weise zu fassen, baß sie wenig beschwehrung erforbern und boch großen nuzen haben möchten, bavon ware ferner absonderlich und außsuhrlich zu handeln.

Insonderheit ware auff anbauung der lande, auff bergwerde, auff gebrauch der strohme und verbesserung der binnenlandischen sahrt reslexion zu machen.

Nehmlichen nicht nur auff der Bolga (so nunmehr mit der Don durch einen canal, wie vernehme, vereiniget wird), sondern auch auff der Suchana und Divina, auff dem Nieper, Duna, Occa, Juga, Waga, Kama, Lobol, Brtis, inmaßen die binnenlandische schiffart auff den ströhmen gleichsam ein grackus ist, die leute allmählig zur seefahrt zu bringen. Sonsten weilen S. czarische Mit. ein so großer liebhaber der schiffartssachen, so köndte ein gewiffer punct vorgeschlagen werden, welcher vor ans

On verra plus tard, plus amplement, comment toutes ces choses doivent être faites, afin de demander peu de peine et procurer cependant de grands avantages.

En particulier, il faudrait réfléchir à la culture de la terre, aux mines, à l'usage qu'on pourrait faire des rivières et à l'amélioration de l'intérieur.

Il faudrait non-sculement songer au Volga (qu'on pourrait réunir par un canal au Don), mais à la Suchana, à la Dwina, Nieper, Duna, Occa, Juga, Waga, Kama, Tobol, Irtis, afin que la navigation intérieure, qui est un degré pour l'autre, rende les hommes aptes à la navigation sur mer. Et puisque S. M. est un si grand amateur sous ce rapport, on pourrait lui proposer un certain point que l'on pourrait appliquer ici et qui procurerait un grand avantage. On pourrait traiter bern füglich in Seiner Majestat lande zu thun, dadurch allen seefahrenden ein überaus großer nuz gefasset werden tondte. Bon allen diesen puncten tondte zu seiner zeit ausführlicher gehandelt werden, wenn man S. czarischen Mit. neigung dazu auff eine solche weise verspühren solte, daß gute hofnung zum sucess vorhanden.

Man ift bieffals zu ferner correspondenz und communication nicht ungeneigt, weswegen nach guth befinden fernere mensuren zu nehmen senn wurden.

toutes ces questions en temps et lieu avec étendue, si la bonne disposition que S. M. montrait pour ce projet pouvait faire croire à un succès.

Du reste on n'est pas ennemi d'une correspondance ou communication relative aux mesures ultérieures à prendre.

### EXHORTATION POUR S. M. LE CZAR.

Ayant été traité si gracieusement par Sa Majesté Czarienne, lorsque j'eus le bonheur de lui marquer ma dévotion à Torgau, et mettant d'ailleurs mon soin principal dans ce qui peut servir à l'avancement de la gloire de Dieu et du bien des hommes, par l'accroissement des connoissances solides et utiles, je serois ravi de pouvoir contribuer au grand et beau dessein que le Czar a, de faire fleurir les Sciences et les Arts dans son grand empire, qui fait la connexion de la Chine et de l'Europe, et peut profiter des lumières des uns et des autres.

J'avoue que, pendant la guerre, Sa Majesté ne peut pas assés travailler à une si noble entreprise: mais, comme il est toujours bon de gagner le tems, la plus précieuse de nos possessions, et comme il est important pour la postérité que Sa Majesté établisse bien pendant sa vie une chose aussi étendue que celle de cultiver des grandes nations, parce qu'il est bon qu'un tel dessein soit exécuté uniment par un même esprit qui le dirige, comme une ville est toujours plus belle qand elle est bâtie tout d'un coup, que lorsqu'elle s'est formée peu à peu à diverses reprises, je serois d'avis, par ces raisons et beaucoup d'autres, qu'on ne perdît point de tems; afin que Sa Majesté voye Elle-même son ouvrage bien avancé et assuré, et en puisse goûter les fruits

pendant sa vie, laquelle on lui souhaite aussi longue qu'heureuse, mais laquelle ne sauroit jamais être trop longue pour bien exécuter un dessein qui est de si longue haleine, quand on le prend dans toute son étendue.

Cela posé, il sera bon de penser au plutôt à préparer les choses; c'est-à-dire à former un plan bien lié, et puis à songer aux moyens propres à l'exécuter, c'est-à-dire tant aux personnes, choses et actions dont on aura besoin, qu'aux dépenses qu'il conviendra de faire. Les personnes seront choisies trèscapables, dont la plus grande partie sera établie dans les états du Czar, et quelques-unes aussi seront au dehors pour entretenir la correspondance et pour fournir ce qu'il y a de bon ailleurs. Les choses seroient: bâtimens, jardins, bibliothèque, cabinets, observatoires, laboratoires, etc., garnis des simples, plantes, instruments, modèles, livres, médailles, anticailles, et de toute sorte de raretés de la nature ct de l'art. Les actions auxquelles il faudroit penser seroient principalement les ordonnances, loix et statuts qu'il faudroit faire et les bons ordres qu'il faudroit donner pour introduire les bonnes connoissances, pour les faire recevoir des peuples, pour bien faire instruire la jeunesse, et pour éviter dès à présent les abus qui s'y peuvent glisser, et dont les études ne sont que trop infectées en Europe.

Quant aux dépenses, il faut les rendre modérées et réglées, afin qu'elles ne chargent les finances du Czar que le moins qu'il est possible, et afin qu'elles soyent néanmoins suffisantes et immanquables. Et comme la plus grande partie de la dépense se doit faire dans les états du Czar, où les vivres sont en abondance et à bon marché, et où le territoire est grand et peut recevoir encore beaucoup de culture, il y a moyen de faire les choses en sorte que le Czar en aye le plaisir et fruit, sans en recevoir aucune incommodité. Et par rapport aux dépenses en argent qu'il faudroit faire principalement hors du pays, il y auroit encore moyen de trouver des expédiens aisés et commodes, et peut-être de tels, que Sa Majesté y gagneroit au lieu de perdre.

Si Sa Majesté Czarienne l'ordonne, on pourra penser un jour à former ce plan plus en détail; mais pour cet effet il faudroit être plus à portée pendant quelque tems, pour avoir des informations justes et suffisantes des particularités et circonstances, et surtout des intentions de Sa Majesté.

On dira seulement ici par avance que la ville capitale de Moscou, et puis Astracan, Kiow et Pétersbourg, semblent mériter une réflexion particulière pour l'établissement des universités, académies et écoles, et ce qui en dépend; mais il sera à propos surtout de mettre des bons ordres en général pour l'éducation de la jeunesse, et penser à prévenir les abus qui se sont glissés dans la pluspart des universités, sociétés et écoles de l'Europe.

## CORRESPONDANCE CONCERNANT LA RUSSIE.

I.

#### LEIBNIZ A SPARVENFELD.

29 janvier 1697.

Votre généalogie des Czars de Moscovie est une pièce considérable.

J'ai aussi reçu la grammaire russienne de M. Henry-Guillaume Ludolf, imprimée l'année passée à Oxfort. Elle me paroist trop maigre aussi bien qu'à vous, et, puisqu'il dit qu'une certaine langue slavonne est la langue des sçavans en Moscovie, il auroit été bon d'en dire un peu d'avantage et de la comparer avec la langue courante des Moscovites. Il falloit aussi un petit dictionnaire. (Mais nous aurons tousjours beaucoup d'obligation à l'auteur de ce livre, s'il a contribué à vous animer à donner ce que vous médités sur ces langues. J'ai appris qu'il a esté en Moscovie, et que depuis il a fait quelque fonction de secrétaire auprès du prince George de Dannemark. Je vous supplie cependant de me dire vostre sentiment sur la nature de cette langue slavonne et si elle a plus de rapport à la langue des Polonois ou des Bohémiens ou des Esclavons voisins de la mer Hadriatique.) Nous avons aussi un petit reste de Slaves dans le pays de Lunebourg, le long de l'Elbe. Je me suis enquis d'eux et en ay demandé le *Pater noster*, où je trouve des mots qui ne sont pas dans les Oraisons dominicales des autres langues slavonnes et qui semblent venir du prussien, de sorte que je m'imagine que cette espèce de Wendes est venue de ce côté-là.

II.

## PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ A UN PERSONNAGE DE LA COUR DE WOLFENBUTTEL.

Hanovre, ce 31 mai 1697.

#### Monsieur,

Je suis fâché de n'avoir pas pu assister cette fois à vostre feste pour témoigner ma dévotion et pour faire mes souhaits en personne. Dieu fasse que S. A. S. célèbre encore souvent cette feste et nous avec elle. Vous sçavez ce que dit un jour M. Stiquinelli en beuvant à la santé de Mer le duc de Zell : « Vive M<sup>gr</sup> le duc George-Guillaume et Stiquinelle aussi! » Mais feu Mer le duc Jean-Frideric, qui estoit présent, dit là-dessus que c'estoit comme saint Antoine et son pourceau. Si nous ne sommes pas assez gras pour être comparés avec des pourceaux, on pourra dire que M<sup>gr</sup> le duc Antoine avec nous sera comme saint Hubert avec ses chiens. Il est vrai que nous chassons tout autrement, et que vostre chasse encore est bien autre que la mienne. Quoy qu'il en soit, je vous supplie de témoigner ma dévotion à S. A. S.

Il est vray qu'on voit les Alpes des environs d'Augsbourg et que cela aura tenté S. A. S. Il faut se réserver pour le jubilé.

Quant à l'affaire de M. le docteur Schmidt, j'espère qu'on pourra prendre ses seuretés avec luy, et il est plus aisé de faire garder les traités par un professeur de Helmstät que par un roy de France. Il a quelque raison de s'attendre à la qualité d'abbé, parce que cela donne une distinction honorable.

Et comme il est d'une humeur douce et traitable, et éloigné des dépenses, on a moins à craindre de luy que de quelques autres. Je suis très-seur qu'il ne sera jamais homme à ruiner l'œconomie de l'abbaye.

Pour ce qui est du Czar, on continue à Königsberg, selon les dernières relations, de luy faire tous les honneurs imaginables, autant que l'incognito en peut souffrir. L'Électeur le traita dans une maison de plaisance. Ceux qui mangèrent avec luy furent l'Électeur, le Marggrave, le prince de Holstein-Beck, le grand président, le commissaire de guerre, son frère, et quelques peu d'autres. Le Czar fut fort gay et parla très-familièrement avec tout le monde. Il témoigna d'approuver la douceur dont on use dans ces pays et de désapprouver les cruautés du sien. Il se promena quelques heures dans le jardin avec l'Électeur. Entendant certains hautbois, il se mit à jouer, et on reconnut qu'il en avoit appris quelque chose. Il battit aussi le tambour mieux que ne sit à Wolfenbutel Mer le comte de Kniphausen. Sa curiosité est grande, aussi bien que sa vivacité, qui l'empêche de s'arrester. C'est pourquoy on a eu toutes les peines du monde à le faire peindre; on y a réussi pourtant à la fin, et le tableau ressemble assez. Un de ses gentilshommes ayant fait une faute assez lourde, il luy dit : « Si nous étions en Moscovie, vous auriez le knut; icy nous sommes dans un pays de douceur, je vous pardonne. » Enfin ses trois ambassadeurs arrivèrent. On conclut. dans le conseil, qu'on ne pourroit faire trop d'honneur à cette ambassade, puisque le Czar, quoique incognito, estoit présent. Les ambassadeurs sont le général le Fort, le commissaire général de guerre et le chancelier de l'Empire. Le premier passe pour le favori. Il est natif de Genève et fort magnifique. C'est luy qui a mis dans la tête du Czar ses desseins de voyage et de réforme. M. le Fort boit en héros, personne ne luy scauroit tenir tête. On appréhende qu'il ne fasse crever quelque courtisan de l'Électeur. Commencant le soir, il ne quitte la pipe et le verre que trois heures après le soleil levé. Cependant c'est un homme d'un grand esprit. Les deux Moscovites ses collègues sont bien plus réservés. L'Électeur dit au Cczar qu'il auroit de la peine à s'empêcher de rire quand dans l'audience il faudroit demander aux ambassadeurs, selon la coustume, comment se porte le Czar, et s'ils l'ont laissé en bonne santé. Il fut luymême à la fenestre avec l'Électeur, pour voir leur entrée, qui fut très-magnifique, et le Czar en fut très-satisfait.

Sçavez-vous, Monsieur, quelle pensée m'est venue dans l'esprit? Vous aurez ouï dire que monsieur Weigelius travaille à introduire une réforme de nos écoles et estudes. Je m'en vay luy écrire que, puisque le Czar veut débarbariser son pays, il y trouvera tabulam rasam comme une nouvelle terre qu'on veut défricher, les Moscovites n'étant pas encore prévenus en matière de science, et qu'il semble que ce prince est venu exprès en Allemagne pour luy, sans qu'il ait besoin d'aller en Moscovie, comme il est allé chez les rois du Nord. Ce n'est point raillerie du tout. M. Weigelius seroit le fait du Czar. Et moi, je suis avec zèle, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur,

#### LEIBNIZ.

P. S. Mes soumissions à votre jeune prince et mes recommandations à M. Röber. Je vous supplie aussi, Monsieur, de souhaiter un heureux voyage de ma part à M. le grand maréchal. Une personne m'est venu voir, qui a de l'étude (même dans le droit) et du monde, qui écrit bien en latin, françois et allemand; il seroit propre à quelque ministre et il souhaiteroit d'aller ainsi en Hollande, mais je m'imagine que M. le grand maréchal sera pourveu. J'apprends qu'on n'a rien encore résolu touchant le graveur; il faudra attendre le retour de M. le baron de Görz.

III.

PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ A PALMIERI.

Hanovre, 25 juillet 1697.

Monsieur,

En allant chez vous ce matin pour vous rapporter ce que vous aviés eu la bonté de me communiquer, j'ay appris que vous estiés parti à grand matin pour estre de ceux qui feront les honneurs au pays auprès de l'ambassade du grand Czar de Moscovie, où ce monarque se trouve luy-même incognito. Or, mon dessein estant d'aller droit d'icy à Minden, où on les attend aussy, et ayant appris que vous aviés vu et connu à Rome M. le général le Fort, chef de l'ambassade et privado du Czar, il m'est venu dans l'esprit de vous supplier par celle-cy de me procurer quelque entrée auprès de ce grand homme, dont un des plus puissans princes du monde se sert comme de son principal organe pour exécuter les desseins héroïques qu'il a formés pour le bien de la chrestienté et de ses peuples. Il est vray que je suis poussé par une curiosité, mais que j'espère qu'on ne désapprouvera pas. Elle n'est pas de la nature de celles qu'on a ordinairement. Je souhaiterois d'estre éclairci tant sur la généalogie du Czar, dont j'ay un arbre généalogique manuscrit, que sur la diversité des nations qui luy sont soumises. Cet arbre, dont je viens de parler, fait voir comment Michel Fedrowitz, premier grand Czar de cette branchequi règne à présent, vient en ligne droite masculine du même chef dont la branche éteinte des Czars estoit descendue. Et quant à la diversité des nations, je souhaiterois fort de pouvoir obtenir des échantillons des langues de ce pays-là, sçavoir de celles qui sont différentes de la russienne, par exemles Czircasses, Czérémisses, Kalmucs, c., et peut-estre qu'on apprendra par ndroits de la Scythie les Huns et les t sortis. Et comme maintenant la jurisdiction du Czar va jusqu'aux frontières des Tartares de la Chine, cette information servira à mieux connoistre une grande partie du globe terrestre, les différentes races des nations ne se pouvant mieux discerner que par les langues et leur harmonie ou cognation. Je vous supplie d'insinuer tout cecy de bonne manière, et même (si cela se peut commodément) sans beaucoup de bruit. Car bien des gens ne se soucient pas de ces curiosités, qu'ils s'imaginent estre inutiles. Vous n'estes pas de leur sentiment, et moy non plus. Au reste, plusieurs de vostre cour et même de celle de Florence attendront de vous un récit curieux de vostre présente expédition.

Je suis avec passion, Monsieur, votre très-honoré et très-obéissant serviteur,

LEIBNIZ.

A M. le comte Palmieri, à Salz-Hemmendorf.

IV.

RÉPONSE DE PALMIERI.

Monsieur,

J'ai reçu celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et, touchant la connoissance que vous croyez que je puisse avoir avec M. le général le Fort, je vous dirai, Monsieur, que j'ai connu à Rome, chez le duc de Schonez, ambassadeur de France, un homme qui s'appeloit le Fort et estoit dans un grand crédit auprès de M. l'ambassadeur, et alors il faisoit un voyage en Pologne; mais comme

ce Monsieur, on dit qu'il y a longtemps qu'il est en Moscovie, je crois qu'il n'est pas le mesme; en tout cas je ne manqueray pas de luy communiquer vos sentiments et de luy dire qu'à Minden vous le pourriez voir. J'écris à la hatte sans ancre, et presque sans plume; je vous prie (pardon) de l'adresse de ces lettres, et je suis, Monsieur, votre trèshonoré et très-obéissant serviteur,

PALMIERI.

V.

# PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ SUR LE SÉJOUR DE PIERRE A COPPENBRUCKE.

Puisque vous aimez à savoir des nouvelles de nos quartiers, je vous dirai, Monsieur, que M<sup>me</sup> l'Électrice de Brandebourg, ayant appris que S. M. le grand Czar devoit passer à Coppenbrügge, à cinq lieues d'icy, où Mer l'Électeur de Brunsvic avoit donné ordre de la traiter, et sachant la grande amitié qu'il y a entre Mer son époux et lui, elle fit demander à S. M. si elle pouvoit avoir l'honneur de la voir avec Msr l'Électeur, sa mère, M. de Cell et Messieurs ses frères, pour lui marquer l'attachement et l'estime qu'elle a pour lui. Le grand Czar ayant fait répondre qu'encore qu'il fût incognito, et que même il ne souhaitoit pas que l'on savoit qu'il fût dans le train de ses trois propres ambassadeurs, qu'il seroit pourtant fort aisc de voir cette illustre compagnie avec la moindre suite que cela se pouvoit. Ainsi L. A. E. se rendirent toutes

audit lieu avant l'arrivée des Moscovites, qui n'arrivèrent que vers le soir. Mais, comme, malgré l'ordre que l'on avoit donné, la foule v estoit trèsgrande, M. le Prince-Électeur fut obligé de faire écarter le monde par ses gardes. Ainsi, comme MM. les ambassadeurs entrèrent avec leur suite. le grand Czar, sans être incommodé ny vu de personne, passa par un degré dérobé, pour entrer dans l'appartement qu'on lui avoit préparé, qui estoit proche de la salle où on devoit souper. M<sup>mes</sup> les Électrices et les Sérénissimes Princes allèrent faire la révérence à S. M. Elle les receut fort obligeamment. M. le Fort, son premier ambassadeur, lui servoit de truchement. Le compliment fini, on alla souper, et le grand Czar se mit à table entre M<sup>mes</sup> les Électrices, et M<sup>gr</sup> le duc de Cell voulut s'asseoir entre M<sup>m</sup>° l'Électrice de Bronswic et M. le Fort, Genevois de nation, auprès duquel estoient les autres ambassadeurs. De l'autre côté, à la droite, auprès de M<sup>m</sup> l'Électrice de Brandebourg, estoient les trois princes et le fils du roy de Menetia, qui a été détrôné par son oncle, qui a embrassé la religion mahométane et s'est mis sous la protection du Grand Seigneur, pour se maintenir sur le trône usurpé. Mais le grand Czar prétend l'en chasser et v rétablir son neveu. Il v avoit deux truchements derrière S. M. Elle parla à Mmos les Électrices avec beaucoup de vivacité et de justesse. Elle dit, à . propos du prince détrôné, qu'elle ne faisoit jamais la guerre que pour la justice. M<sup>me</sup> l'Électrice de Brandebourg lui donna la musique itatienne, que le grand Czar semble trouver belle, mais il avoua que

la musique n'estoit pas son plus grand penchant. Sur quoy M<sup>me</sup> l'Électrice de Bronsvic luy demanda s'il aimoit donc mieux la chasse. Il luy répliqua que l'Empereur son père l'avoit fort aimée, mais que pour lui il avoit toujours esté plus porté pour la navigation et les feux d'artifice; qu'il faisoit construire à présent soixante-quinze vaisseaux de guerre, qu'il y travailloit luy-même quand il s'y trouvoit présent, et montra pour marque à L. A. E. ses mains, qui estoient rudes, pour s'y être appliqué. M<sup>met</sup> les Électrices trouvèrent sa conversation s agréable que, bien qu'on fût longtemps à table, elles auroient souhaité d'y rester plus longtemps.

S. M. leur fit aussi voir ses quatre petits nains, qui sont fort jolis, fort bien élevés et habillés à la françoise. Cependant M. le duc de Cell entretenoit le Fort, auquel il trouva beaucoup de jugement et de politesse, et digne du poste qu'il occupe. L'on dit que les deux autres ambassadeurs ont aussi beaucoup d'esprit et de mérite; mais, comme on ne leur pouvoit point parler, on n'en peut point juger. Après que S. M. et L. A. E. eurent soupé, le grand Czar fit venir la musique, et M<sup>mes</sup> les Électrices et les dames dansèrent avec luy à la Moscovite. C'est ce qu'il sit de fort bonne grâce, car c'est un prince fort grand et très-bien fait, qui a le visage fort beau. Il n'a que vingt-six ans. Ses ambassadeurs eurent l'honneur de danser avec L. A. E. et d'autres dansèrent aussy. On a trouvé cette danse fort grave et fort jolie. Le bal dura jusqu'à quatre heures du matin, après quoy L. A. E. prirent congé du grand Czar pour aller se reposer à une maison de gentilhomme où on avoit dressé leurs lits. Mais comme il faisoit déjà jour, elles s'en retournèrent à Herrenhausen, sans aller coucher, trouver M<sup>st</sup> l'Électeur, qui ne se porte pas trop bien. Elles ont témoigné être très-satisfaites de cette entrevue, mais fort fâchées de ce qu'elle n'a pas duré plus longtemps.

# VI.

# PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ A LE FORT L'AINÉ.

Monsieur, je ne sçay si V. Exc. aura le loisir de donner un moment d'attention à mes souhaits, dont peut-être un gentilhomme de la cour électorale d'Hannover luy aura déjà donné quelque information de ma part. Mes recherches sont fort étendues. L'Empereur, l'Électeur de Brandebourg et d'autres puissances les ont souvent favorisées. Celle que je fais présentement ne déplaira peut-être pas à la majesté du Czar. Je désire plusieurs connoissances qui regardent ses États. Je n'en toucherai que deux. Premièrement, j'ai un arbre généalogique manuscrit des ancestres et de la famille du Czar, mais il en faudroit avoir des assurances et des éclaircissements.

Secondement, je demande des échantillons des langues de toutes les nations qui sont soumises au Czar et trafiquent dans ses États jusqu'à la Perse, aux Indes et à la Chine; j'entends les langues entièrement différentes de la russienne; et, pour avoir des échantillons de ces langues. je crois qu'il seroit

à propos d'y avoir des traductions du *Pater noster* et une liste de quelques mots des plus ordinaires selon le langage de chacun de ces peuples.

J'attends de semblables informations de la Chine même, et, comme les grands États du Czar joignent la Chine avec nous et embrassent presque tout le Nord, on connoîtra mieux par ce moyen une grande partie du globe terrestre. Et puisque aussi les origines des nations ne paroissent mieux que par les langues, on apprendra par ce moyen de quels endroits des pays du Czar les Huns, Hongrois et autres peuples sont sortis.

Mais je m'expliquerai plus distinctement si V. Exc. me pouvoit entendre en particulier sur ces matières, qui peut-estre ne seront pas désagréables, et qui tendent à exalter et célébrer la grandeur du Czar son maistre.

# VII.

#### MÉMOIRE DE LEIBNIZ POUR LE FORT.

Je ne voy point comment un grand prince puisse former un plus beau dessein que celui de rendre ses États fleurissans et de cultiver en perfection la plantation que Dieu luy a consiée. Le grand Czar des Russes fait voir l'élévation extraordinaire de son génie et de son courage héroïque, non-seulement dans les affaires de guerre, mais encore dans le gouvernement, en formant et en exécutant des projets où pas un de ses prédécesseurs n'a osé penser avec effet. Il va même au-delà du besoin de son propre

pays, et, non content de donner à ses peuples les perfections qui leur manquoient, il songe au bien général de la chrestienté en animant les autres contre l'ennemi commun par une ambassade des plus solennelles, et en les assistant par des grandes forces avec beaucoup de succès : ce qui est d'autant plus considérable, que le besoin est pressant, et qu'il y a lieu de croire que sans cette diversion nos affaires en Hongrie auroient pris un mauvais pli. Ainsi nous avons sujet de prier Dieu qu'il conserve ce grand prince, qui est encore dans la sleur de son àge, pour achever ce qu'il a commencé si glorieusement. Et l'événement surprenant de l'élection de Pologne nous donne des grandes espérances, que Dieu s'est proposé d'humilier les Ottomans et de faire chasser le mahométisme au moins de l'Europe.

Il semble encore que c'est une fatalité singulière, ou plustost un coup de la Providence, qu'en même temps dans le Nord, dans l'Est et dans le Sud, les trois plus grands monarques ont des intentions semblables et toutes fort singulières. Car, outre le Czar Pieter Alexiewiecz, souverain seigneur des Russes et presque de tout le Nord, nous apprenons que Cam-hi Amalogdo-Chan, monarque de la Chine et des Tartares les plus orientaux, et Jasok Adjam-Saughed, roy des Abyssins, qui a fait aussi des grandes conquêtes sur ses voisins barbares, ont tous conçu des desseins qui surpassent de beaucoup ceux de leurs ancestres, comme nous apprenons tant par les relations nouvelles de la Chine, où le christianisme vient d'être autorisé et appuyé d'un édit du roy, que par l'ambassade des Abyssins à Batavie en 1692. Le Czar et le roy des Abyssins sont chrétiens tous deux, ennemis et frontiers du Turc, quoique bien éloignés l'un de l'autre. Mais le Czar et le monarque des Chinois sont frontiers entre eux et tous deux merveilleusement portés à attirer dans leur pays les sciences, les arts et les bonnes manières particulièrement de nostre Europe, et ils se peuvent prester la main et obliger mutuellement à cet égard.

Je ne veux parler présentement que de ce qui sert à cette intention, laissant à part ce qui regarde l'Estat, la guerre et le commerce avec la navigation, quoique en effet rien ne soit plus important pour tous ces points que les sciences et les arts. Il semble que, pour les transplanter dans la Russie, conformément à l'intention du Czar, il sera bon de charger exprès certaines personnes de ce soin et de former un projet général, qui consiste en ces deux chefs: attirer ce qu'il y a de bon chez les étrangers, tout autant qu'on peut avoir d'hommes excellens et intelligens et des choses rares et utiles; et il faut cultiver chez soy les hommes et le pays et ce qui en dépend.

On peut cultiver les hommes tant en les faisant voyager qu'en les instruisant chez soy. Et on peut cultiver le pays en prenant une connoissance exacte de ce qu'il a et qu'il n'a pas, et en songeant à suppléer ce qui luy manque. Ainsi voicy quelques articles qui comprennent tout ce qu'il y a à faire:

- 1° Former un établissement général pour les sciences et arts;
  - 2º Attirer des étrangers capables;

- 3° Faire venir des choses étrangères qui le méritent;
- 4° Faire voyager des sujets avec les précautions convenables;
  - 5° Instruire les peuples chez eux;
- 6° Dresser des relations exactes du pays pour connoistre ses besoins;
  - 7º Suppléer à ce qui lui manque.

Il sera peut-être bon de dire quelques mots sur chacun de ces articles.

Premièrement. L'établissement général demande un projet général des personnes choisies pour l'exécution et un fonds convenable. Le projet seroit une description ample des choses à faire, dont ce qui se dit icy n'est qu'un petit commencement. Les personnes choisies, surtout les principales, devroient être fort versées dans les sciences et arts, d'un genie élevé, au-dessus de l'intérest, cherchant plustôt la gloire que le gain, appliquées et actives, et qui ayent beaucoup de correspondances et de connaissance. Quant aux fonds, la quantité et la manière dépend entièrement du bon plaisir du Czar. Cependant il sera bon de se souvenir que le temps est la (plus) précieuse de toutes les choses du monde, qu'on ne scauroit acheter trop cher, et qu'ainsi il vaut mieux faire les choses d'abord avec vigueur, que de les faire traisner longtemps par une trop grande épargne. Puis le délay peut faire naistre mille obstacles, outre qu'en différant trop, ce ne seroit pas nous, mais nostre postérité qui en goustera les fruits.

Secondement. Pour attirer les étrangers, il faut VII. 28

révoquer ou modifier les loix qui les peuvent rebuter ou dégouster et particulièrement celle qui les empêche d'entrer et de sortir librement: car, si on les traite bien, pour un qui sortira, ils en viendront dix autres. Il faut leur accorder certains priviléges et avantages, et mettre ordre tant pour les postes et voitures pour amener ou ramener eux ou leurs meubles et hardes, qu'à l'égard de leurs habitations, subsistance, justice, police et négoce. Et il faudra délibérer s'il ne seroit à propos de leur assigner particulièrement certains endroits pour y faire des colonies.

Troisièmement. Les choses étrangères qu'on pourroit faire venir, seront des livres et instructions sur toute sorte de matières, des curiosités, raretés et belles choses, qu'on peut propager ou imiter dans le pays. Ainsi il faudra des bibliothèques, boutiques de libraires et imprimeries, des cabinets de raretés de la nature et de l'art, des jardins des simples et ménageries, des animaux, des magazins de toute sorte de matériaux et des officines de toute sorte de travaux. Les livres tant imprimés que manuscrits contiennent un trésor de la connoissance humaine sur toute sorte de sujets, puisque par le moyen de l'écriture et particulièrement de l'impression les connoissances sont fixées et transmises des uns aux autres et même à la postérité. Ainsi il n'y faut rien négliger, la mémoire des hommes ne pouvant fournir à tout sans ce secours.

Les cabinets doivent contenir toutes les choses considérables qui se peuvent mettre en petit volume et les échantillons des choses rares de la nature et de l'art. Et quant à la nature, il y faut particulièrement des pierres, métaux, minéraux, plantes vives ou imitées, animaux séchés ou embaumés, esquelettes, peintures et autres imitations de ce dont on ne peut avoir l'original.

Les raretés de l'art peuvent être des dessins, modèles et essais de toute sorte, de belles inventions, des instruments de mathématique, tuyaux, miroirs, verres, horloges, tableaux, statues et autres sculptures, médailles et autres antiquités, en un mot tout ce qui peut instruire et plaire; outre les choses qui se peuvent enfermer dans des cabinets, il faudra, pour avoir les choses en grand, qu'on fasse dresser des jardins pour avoir toute sorte de plantes, fleurs, herbes et arbres, que le pays peut souffrir, avec des orangeries et autres moyens propres à les conserver en hyver. Il faut aussi des ménageries et viviers, étangs et volières pour avoir de toute sorte de bestes, oiseaux et poissons. Et il faut chercher de propager dans le pays les plantes et animaux qui y sont propres. Les magazins contiendront quantité d'autres drogues et matériaux bien arrangés et bien soignés. Et enfin il y aura en grand des observatoires, des moulins, boutiques, officines et maisons de travail. qui contiendront toutes sortes de machines et inventions mises effectivement en exécution.

Quatrièmement. Les voyages des Russes peuvent être de curiosité et de commerce ou employ. Les voyages de curiosité conviennent tant aux seigneurs qu'aux artisans, qui veulent se perfectionner. Il est vray que ceux-cy en auront moins besoin, s'ils sont bien instruits chez eux. On ne laissera pas d'en faire

voyager quelques-uns de temps en temps. Les voyages d'employ comme ceux des ambassades sont d'une autre espèce; ceux de commerce sont tant par mer que par terre, par mer en naviguant aux terres voisines ou éloignées, soit sur des vaisseaux des étrangers ou dans les leurs, détachés ou par escadres et flottes, pour un simple négoce ou pour faire des établissements et colonies; par terre on voyage chacun à part ou par caravanes, dans l'Europe, dans la Perse et Indes ou dans le Cathay. En tout ceci il faut avoir grand soin que les vertus et avantages des pays étrangers soyent apportés sans le mélange de leurs vices, autant qu'il se peut ; afin qu'on ne prenne point de mauvaises habitudes ny des maximes perniciouses, contraires à la piété due à Dieu et à l'obéissance due au monarque.

Cinquièmement. L'instruction des peuples chez soy consiste dans la fondation des écoles et académies tant de sciences et arts que des exercices. A quoy il faut faire un choix de bons informateurs, qui ayent soin de mener les enfants et la jeunesse à la vertu aussi bien qu'à la science. Il faudroit pour cela leur donner des instructions, faire faire des livres exprès pour leur usage et pour celui des écoliers, procurer des livres, instruments et occasions de les exercer. Il sera bon aussi que ceux qui doivent devenir sçavans apprennent l'histoire, les mathématiques et langues, particulièrement l'hébreu, le latin, le grec et le teutonic, mais surtout le latin, qui contient maintenant.....)

Sixièmement. La connoissance exacte du pays consiste à en faire faire des cartes, faire marquer les langues et coustumes et à quoy les hommes travaillent, examiner ce que le pays porte et ce qu'il pourroit porter. Pour faire les cartes il faudroit envover des ingénieurs, observer les hauteurs, longitudes et variations de l'aimant, reconnoistre les côtes surtout dans le nord-est autant qu'il se peut, pour apprendre si l'Asie est jointe à l'Amérique, ou si on peut passer entre eux; — faire marquer les moindres rivières et autres limites naturelles, la qualité du terrain, la multitude des hommes. Sous les coustumes des hommes on peut comprendre leur langue, leur religion et police et à quoy ils s'occupent, le soin principal devant être de les tirer de la bestise, impiété et fainéantise; et quant au pays même, les registres des douanes peuvent servir à apprendre ce qu'il porte, mais il faut encore examiner ce qu'il pourroit porter, s'il étoit employé comme il faut et si les hommes étoient industrieux : ce qui se peut juger par le terrain, par le climat, par les animaux et plantes qui luy sont naturels, par ce qui se fait chez les voisins et par certaines épreuves propres à s'instruire là-dessus.

Septièmement. Ainsi, pour suppléer ce qui manque au pays, on peut faire semer des grains et autres herbes, planter des bons arbres, transporter des animaux pour les y faire multiplier, ouvrir des mines, des métaux et minéraux, faire faire des verreries, forges et autres officines, instruire les hommes des provinces éloignées à bâtir, à garder la police, à cultiver la terre, à avoir des troupeaux

des animaux, à s'occuper à des travaux utiles, faire faire des canaux pour le transport des denrées et pour le desséchement des marais. Enfin mettre ordre à toutes sortes de bonnes entreprises qui se practiquent ailleurs et qui se peuvent imiter et même perfectionner. Mais comme tout cela ne se sçauroit faire également à la fois, on tâchera de faire les choses par ordre et d'embrasser et pousser le meilleur avec toute la vigueur possible.

### VIII.

# PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ A LE FORT LE JEUNE.

A M. le Fort le jeune, gentilhomme du Czar, et se trouvant maintenant auprès de la grande ambassade de Sa Majesté.

Hanovre, ce 3 (13) aoust 1697.

Monsieur,

Suivant ce que vous m'avés bien voulu permettre à Minde, je prends la liberté de vous envoyer quelques mémoires, pour obtenir avec le temps les éclaircissements que vous m'avés fait espérer. Vous recevés ici, Monsieur, un extrait de l'arbre généalogique des Czars que je vous ay monstré. C'est la partie qui regarde la famille régnante et les ancestres du monarque qui occupe présentement le trône des Russes. Mais je souhaiterois de l'avoir plus sûr, plus ample et plus circonstancié à l'égard des temps, des lieux et des actions des personnes et même pris de plus haut, si cela se peut. Je voudrois

bien sçavoir aussi les alliances, et s'il y a quelque connexion avec la famille éteinte des Czars, outre le mariage du Czar Iwan Wasilewicz. S'il y avoit moven d'obtenir un jour une espèce de Nobiliario de la Russie, comme on en a de la plus-part des pays de l'Europe et même de la Pologne, vostre voisine, dans un livre intitulé Orbis Polonus; cela seroit instructif pour nous et ne devroit point déplaire à vostre noblesse. Car la nature de l'honneur et de la dignité est de demander qu'on le connoisse. Cependant, s'il y avoit lieu d'espérer une liste de tant de personnes de qualité relevée, qui vous tiennent ou ont tenu compagnie dès le commencement de cette grande ambassade, avec leur qualité et avec quelques particularités de leurs familles et charges ou de celles de leurs pères, ce seroit déjà un bel acheminement à cette notice, puisque cela comprendroit comme la fleur de la grande Russie.

Et je dois vous dire, Monsieur, que M<sup>mos</sup> les Électrices mêmes, qui ont trouvé les Moscovites si audessus de ce qu'on les croyoit estre, ont bien voulu que je témoigne sur tout cela leur curiosité, qui mérite infiniment mieux que la mienne d'estre satisfaite.

Estant là-dessus je dois encore vous dire, Monsieur, que j'ay entendu ces deux grandes princesses avec M<sup>sr</sup> le prince électoral et les deux ducs ses frères marquer leurs sentimens pleins d'admiration pour ce que vostre Empire a de plus grand, et ils m'ont permis de les rapporter icy. Ils ont une grande reconnoissance de l'honneur de l'entretien qu'on leur a accordé, et, estant partis le lendemain de bon

matin pour retourner à Hanover, de peur d'estre incommodes s'ils restoient encore d'avantage, ils en ont eu du plaisir par après, quand ils ont sçu que la continuation de leur séjour n'auroit point esté désagréable. M<sup>mes</sup> les Électrices rapportent à l'envy l'une de l'autre les ripostes et apophthegmes dignes d'un héros qu'elles ont entendues, où il avoit esté aisé de reconnoistre l'amour de la justice à l'égard des voisins et estrangers et la clémence envers les sujets lorsque le discours estoit tombé sur la protection de l'innocence opprimée dans la personne du prince d'Immiredia et sur la grâce de la vie faite à des personnes trop malintentionnées pour la mériter. Mais on a esté charmé surtout de la résignation en la volonté de Dieu, souverain unique des roys, et de la réponse si sage et si pieuse faite à M<sup>mo</sup> l'Électrice de Brandebourg, laquelle souhaitant la prospérité de vos armes et que les soixantequinze vaisseaux de guerre qu'on fait bâtir puissent faire déloger le Turban de Constantinople, eut pour réponse que les hommes n'y peuvent rien, que cela dépend de Dieu seul, qui a compté jusqu'à nos cheveux [et qui peut combler de prospérités et préserver des dangers ceux qu'il veut malgré toutes les embûches et tous les efforts](1). Pour mêler les petites choses avec les grandes, nos gentilshommes ne scauroient assez louer la bonne mine et le comportement obligeant des vostres. M. le maréchal de Coppenstein m'a chargé en particulier de vous faire ses baisemains et de vous prier de sa part de témoi-

<sup>(1)</sup> Ces mots sont raturés dans le texte.

gner auprès de M. le général le Fort, qu'il se tiendra tous jours infiniment obligé des bontés que S. Exc. luy a marquées. Les danses moscovites ont plu merveilleusement jusqu'à nos dames de la cour, parmi lesquelles M<sup>mo</sup> la maréchale de Coppenstein, — ma voisine, — après avoir éprouvé les civilités de ce grand ministre (lorsqu'elle estoit auprès des Électrices) dont elle garde une grande reconnoissance, témoigne du regret de ce que le lendemain la multitude et les désordres du départ ne luy ont point permis d'en jouir d'avantage. Enfin M<sup>mo</sup> l'Électrice de Bronsvic me dit qu'on souhaiteroit que vostre contentement fût aussi grand que le nostre. C'est tout dire.

On s'est encore souvenu d'une particularité, qui regarde M. l'ambassadeur Golibin: c'est qu'on a ouï dire que S. Exc. souhaitoit des airs qu'un musicien habile avoit chantés. On y mettra ordre pour les luy envoyer, et je l'ai voulu annoncer par avance. Jugez si ne je serois ravi de pouvoir contribuer en quelque chose à sa satisfaction, puisque ma curiosité à l'égard des langues de vostre Empire pourra estre contentée en bonne partie par sa faveur, d'autant que son gouvernement de Sibérie est d'une si grande étendue qu'il va jusqu'aux frontières de la Tartarie chinoise, et que j'apprends que ce seigneur y a esté luy-même, chef des armées opposées aux Chinois et plénipotentiaire du Czar pour conclure la paix et le traité de limites, comme nous sçavions déjà qu'il a fait dans la ville de Nipschou, qui vous appartient dans la Tartarie orientale, assez proche de la Grande Muraille.

Quant aux langues qui ont cours dans vostre grand Empire et qui nous sont inconnues jusqu'icy et entièrement différentes de la russienne, c'est-àdire, qui sont comprises entre la Moscovie, l'Océan, les Indes, la Perse, la mer Caspienne et le pont Euxin, je prends encore la liberté de vous envoyer le mémoire cy-joint. Les échantillons consisteroient dans les traductions du Pater noster et dans une petite liste des mots plus ordinaires de chacune de ces langues. J'avoue que ce n'est pas une petite affaire et qu'elle ne se pourra bien exécuter que par les ordres du grand Czar, mais j'espère que S. M. voudra bien v employer sa suprême autorité, si M. le général le Fort trouve à propos de luy en faire rapport un jour et d'en expliquer l'usage. Les cartes font connoître les bornes des Estats, mais non pas celles des nations, que l'harmonie des langues fait mieux paroistre. Rien ne marque d'avantage la grandeur d'un Empire, que la multitude des nations et langues qu'il embrasse. Les Cimmériens, les anciens Goths, les Huns, les Hongrois et autres sont sortis en partie des États soumis aujourd'hui au Czar. Quand on connoîtra les langues, on pourra mieux juger des endroits d'où ces peuples sont venus. Il y a des relations qui nous asseurent qu'il y a des provinces où l'on parle hongrois encore; mais ces relations ne sont pas encore assez bien avérées ny circonstanciées, et les recherches que je propose lèveront tous les doutes. - L'Empire du Czar comprend presque tout le Nord et joint la Chine avec nous. Ainsi, par ces échantillons des langues et autres discussions semblables de ces quartiers éloignés, on connoîtra bien mieux qu'auparavant une grande partie du globe terrestre. Cependant, si on ne peut obtenir à la fois les notices de toutes les langues les plus reculées, on pourroit commencer par celles qui sont connues des personnes qui se trouvent dans les grandes villes comme Moscou, Astracan, Tobolsko, etc.

Enfin, Monsieur, pour mieux prouver ma dévotion et pour faire voir combien je souhaiterois de pouvoir mériter la grâce que je demande, en contribuant en quelque chose qui pourroit agréer, je vous dirai qu'un sçavant mathématicien, de mes amis, a fait des verres brûlans d'une grandeur et force prodigieuses, qui surpassent tout ce que les anciens et modernes ont fait en ce genre.

Il n'y en a maintenant que trois, que je sache, l'un dans le cabinet de l'Empereur, l'autre dans celuy de l'Électeur de Saxe, nouveau roy de Pologne, et le troisième se trouve à Amsterdam chez un de mes amis nommé M. Ameldonk Block. Il n'y a pas longtemps que ce verre brûlant y estoit, j'espère qu'il y sera encore. Il y a peu de choses qui méritent d'avantage d'être vues. Ces verres surpassent la force de tous les fourneaux et font presque en un moment ce que les fourneaux les plus actifs font tard ou même jamais.

Il faut que je cesse de vous accabler de la longueur de ma lettre. J'espère que vous le pardonnerés à la matière. Si je pouvois avoir l'honneur d'apprendre quel en a esté le succès, je vous en aurois beaucoup d'obligation.

Estant avec zèle, etc.

#### IX.

#### LETTRE DE LE FORT LE JEUNE A LEIBNIZ.

20 (10) septembre 1697.

# Monsieur,

Dimanche au matin je receus avec bien du plaisir la lettre que vous avés eu la bonté de m'escrire en datte du 13 aoust. Elle m'a esté rendue par un gentilhomme de la suite de l'ambassadeur de Brandbourg lequel l'a retenue sy longtemps dans l'espérance que je viendrois à la Haye pour me la remettre en main propre. Je souhaitterois, Monsieur, pouvoir satisfaire à vostre curiosité, suivant vos désirs, mais c'est une chose impossible présentement, veu que nous n'avons pas avec nous des gens qui sçachent toutes les sortes de languages, dont vous désirés avoir des échantillons; nous avons cependant escrit en Moscou pour nous les faire avoir par escrit, c'est-à-dire quelques paroles, car, pour avoir le Pater, il n'en faut point parler, veu que la plus-part de ces gens-là ne s'en servent point. Je feray cependant tout ce qui me sera possible pour vous contenter. Le second de nos ambassadenrs m'a promis qu'il me fairoit ou donneroit par escrit le détail des peuples qui habitent les frontières de la Chine et qui sont soumis à S. M. le Czar. Ce sont des gens tous parlans un même language, qui est calmouc proprement, à vous dire la vérité. Je ne scay point sy ils ont les écritures, veu que ce sont des bestes quasi et qui habitent tousjours en campagne.

comme vous verrez par le détail, que je vous enverray d'abord qu'il me sera possible. Du costé de Tobolski il n'y a que des Moscovites et des gens qui ne parlent pas d'autres langages, excepté les Samoyèdes, qui sont des payens, qui demeurent près de la mer septentrionale et qui s'étendent jusque vers Arkangel. Voilà à peu près les gens qui sont du costé du nord; il ne manque présentement que de sçavoir leurs langues, j'espère cependant recevoir des nouvelles de Moscou touchant cela.

Du long de la rivière Volga il y a aussy quantités de ces gens-là, comme les Schouvasen et autres, dont les noms me sont oubliés, et qui ne sont aussy point marqués dans la carte de M. Vitzen, ny autres, qui ont leur langage à part, fort vilain asseurément. Ces peuples-là n'ont aucune lumière de la Divinité et adorent la première chose qu'ils voyent leur estre rare. Ils croyent que, quand ils seront morts, leur corps sera métamorphosé en vache ou bœuf. Il y a trois années à peu près que je passay par leur pays, lorsque je m'en allois au siége d'Azoff; mais on a occasion de s'estonner, quand l'on voit comme ces gens-là vivent sy malproprement, comme des bestes enfin. Ces gens icy demeurent en deçà du Volga. De l'autre costé par contre il y a des Tartares, qui demeurent dans des villes, qui sont sous le commandement de S. M. le Czar, qui parlent tous tartare, non point hongrois, comme vous marqués dans votre lettre. Tout ce pays est peu habité depuis Casan jusqu'à Astracan, car il n'y a que six ou sept villes de ce costé-là et il y a 300 milles de chemin. Cela peut bien estre que les Huns et Hongrois ont quelque rapport à l'égard de leur langue aux Moscovites, mais pour tout cela ils peuvent bien n'en estre pas sortis. Car la langue mère de la moscovite est l'esclavonne; les Bohémiens ont aussy beaucoup de rapport à notre langue, comme les Polonois aussy. Voilà, Monsieur, tout ce que je puis vous dire pour le présent à l'égard de cette nation.

Pour la généalogie des Princes et Zares, qui ont gouverné et régné depuis plusieurs (sic), je tâcheray de vous l'envoyer au plustost. J'ai prié un de nos ambassadeurs de me la donner, et aussy on a escrit en Moscou à cet esgard. La carte que vous m'avés envoyée, je l'ay baillée au second ambassadeur, lequel a plus de connoissance de cette affaire—là que moy pour la regarder et voir, sy elle estoit conforme à leur registre. Je tâcheray, Monsieur, le plus qu'il me sera possible, de vous satisfaire, touchant ces articles cy-dessus marqués. Voilà tout ce que je peux vous escrire pour le présent.

Je suis, etc.

# LEFORT.

P. S. — Monsieur, j'ai gardé cettre lettre jusques à aujourd'huy dans l'espérance que j'avois de recevoir des lettres de Moscovie touchant les choses ou articles que vous me demandés; mais, comme je vois que cela retarde un peu et qu'outre cela je me trouve redevable de donner réponse à la lettre que vous m'avés escritte, cela est cause que je vous envoye une sy vieille lettre. D'abord que je recevray quelque chose, je ne manqueray de vous en faire part. Je vous prie cependant de vouloir m'excuser de

ce que je n'ay pas répondu plus tost à vostre lettre, à l'avenir je seray plus ponctuel.

LEFORT.

De la Haye, ce 8 octobre 1697.

Comme je ne doute point que vous ne soyez connu avec M. le lieutenant-colonel Bannierz que j'eus honneur de voir à Coppenbruck, ainsy je vous prie de vouloir bien le saluer de ma part et luy dire que je suis son serviteur.

X.

PROJET DE LETTRE DE LEIBNIZ A SOPHIE-CHARLOTTE, ÉLECTRICE DE BRANDENBOURG.

14 décembre 1697.

# Madame,

J'espère que l'ardeur de mon zèle aura obtenu pardon pour ma dernière lettre, où j'avois pris la liberté de témoigner ma joye sur les événemens qui ont contribué à la satisfaction de V. A. E., dont j'attends de fort grands biens, que Dieu veuille rendre parfaits et durables. M. de Spanheim est enfin arrivé ce soir (c'est-à-dire mercredi), les chemins fâcheux l'ayant arresté; il sera demain en cour. Son zèle et son attachement pour V. E. sont incomparables et il bénit surtout la grande et importante résolution de M<sup>6</sup> l'Électeur de ne plus souffrir que ses hautes lumières et l'éclat de son génie héroïque paroissent à travers d'un voile, qui en peut altérer les influences.

soit un peu plus sûr, Elle n'a qu'ordonner. Plût à Dieu que ce breuvage fût véritable! j'irois me mettre exprès sur les traîneaux à chiens, afin de l'aller quérir à V. A. E. et je ferois serment de ne point ouvrir la boîte en chemin, en quoy je serois plus fidèle que Psyché, comme aussi V. A. E. est plus digne de l'immortalité que cette fille et que tous les dieux de l'antiquité.

#### XI.

#### IN ELECTIONEM POLONIÆ REGIS. 1697.

Ut quondam leges, ita nunc a Saxone regem Sarmata, qui regnum juraque servet, habet; Et si fata fovent, Cæsar, Czar, Saxoque juncti Europa poterunt pellere barbariem.

#### XII.

# EXTRAITS DE LETTRES DE WITSEN A LEIBNIZ.

22 mai 1698.

Je n'ai pas encore reçu les *Puter* en langue scythique, samojède, baskire, etc. Mais un de mes amis à Moscou m'a promis de les envoyer aussi-tôt qu'il les aura reçus, ce que j'espère qu'il fera bientôt.

Les dernières lettres que j'ai reçues de Moscou me disent qu'on a déjà envoyé de Tobol en Sibérie un prètre grec à Pékin, où il est arrivé, et avec la permission de l'empereur de la Chine il a fait bâtir un temple moscovite ou grec, ayant même déjà baptisé, selon la coûtume de leur église, vingt Chinois. ténèbres de leurs esprits, et il scroit bien qu'elle se mèlàt de l'éducation du fils du Czar, et qu'elle luy fit donner comme gouverneur M. Walther (?), qui n'en est pas éloigné.

Si les vivans gardent quelque chose de leurs auciennes manières, leur postérité sera sur un meilleur pied, et on mettra dans leurs chroniques combien ils ont esté redevables de leur conversion à V. A. E.

En récompense nous irons à la Chine à travers de la Tartarie sur des traîneaux à voiles et en même temps à chiens. Car, aussitost que les voiles ne servent plus, les chiens se mettent en campagne pour tirer, et quand le vent est favorable ils retournent dans le traîneau et se font traîner eux-mêmes avec leur maistre.

A propos de la Chine, comme le P. Verjus (frère du comte de Crécy, un des ambassadeurs à Delft) a la direction des missions que le roy de France entretient, il m'a écrit une lettre et m'a envoyé celle d'un jésuite revenu de ces pays-là et prest à y retourner, avec offre de me donner des informations, que je demanderay. Je ferai donc mettre une affiche à ma porte avec ces mots : Bureau d'adresse pour la Chine, asin que chacun sache qu'on n'a qu'à s'adresser à moy pour en apprendre des nouvelles. Et si V. A. E. en veut scavoir touchant le grand philosophe Confutius ou touchant les anciens rois chinois, assez proches du déluge, et par conséquence des premiers descendants de Noah, ou touchant le breuvage de l'immortalité, qui est la pierre philosophale de ce pays, ou touchant quelque chose qui Moscovie depuis peu! Il auroit satisfait à vostre curiosité et vous auriés satisfait à la sienne.

27 décembre 1698.

On me querelle même lorsque je veux m'en excuser (des mathématiques), et on me dit que j'ai tort de quitter les vérités solides et éternelles pour les recherches des choses changeantes et périssables, comprises dans l'histoire et dans les lois.

J'ai maintenant un homme à mon service pour quelques mois, qui est venu icy de la Pologne avec un seigneur moscovite. Mais, comme les Moscovites sont des gens chiches et qui ne se soucient guère de faire les choses honnestement et de bonne grâce, ce Moscovite s'est défait icy de lui fort mal à propos. Je l'ay pris chez moi plus tôt par pitié que parce que j'en avois besoin. Il est Hongrois de nation et entend et parle également le hongrois et le slovaque. Il a été quelque temps en Pologne, et le Moscovite l'a pris à Dantzic pour son interprète allemand, luy promettant des belles choses, qu'il a mal tenues, en sorte que nostre cour trouva qu'il en avoit usé fort vilainement.

J'avois eu quelque pensée en le prenant chez moi de m'instruire un peu dans l'esclavon, mais «homo proponit, Deus disponit». Mon temps ne l'a point permis et il a fallu rengainer ma curiosité.

(Après avoir raconté le supplice de cent cinquante Strélitz, Leibnitz continue :) On croit qu'il (le Czar) l'a fait pour reprocher tacitement à l'Empereur qu'il n'est pas assez absolu pour faire des choses semblables. Car on dit que lorsqu'il étoit à Vienne et entendoit dire que la restitution de Philipsbourg étoit retardée par le landgrave de Hesse-Cassel, qui faisoit difficulté de rendre Rheinfels, il demanda pourquoi l'Empereur ne faisoit point couper la tête à son vassal. C'est dommage que ce grand prince, qui a tant de bonnes qualités, ne peut se défaire encore du penchant qu'il a pour la cruauté...

Mais au lieu de se frotter à la Suède, dont il (le Czar) se pourroit mal trouver, je luy conseillerois de porter ses armes vers le Levant, et d'assujettir les barbares tels que sont les Kalmucks, qui jusqu'icy ne le reconnoissent pas encore. Il est vray que les conquestes qu'il pourroit faire de ce côté-là le rendront encore plus formidable. Mais, comme il n'a pas la mine de vouloir demeurer les bras croisés, il vaut mieux pour la chrétienté qu'il s'occupe loin de nous.

#### XIV.

# EXTRAIT D'UNE LETTRE DE WITSEN A LEIBNIZ.

Amsterdam, le 22 janvier 1699.

# Monsieur,

Mon ami Moscovite qui a la direction de beaucoup d'affaires de la Sibérie et (des) pays les plus éloignez dans l'Orient m'a écrit qu'il ne peut pas encore m'envoier les autres Oraisons dominicales dans les langues les plus barbares, à cause de l'éloignement de ces quartiers-là; mais, néanmoins, qu'il a donné les ordres nécessaires pour nous en faire avoir en son temps.

Ce que je vous ay mandé touchant la permission que le roy de la Chine a donnée aux chrétiens grecs de bâtir un temple avec libre exercice de leur religion est bien véritable, parce que non-seulement M<sup>sr</sup> Brant m'a dit avoir esté lui-même dans cette assemblée moscovite, à Pékin, mais encore d'autres qui ont été compagnons de ce voiage. C'est pourquoi il est permis selon mon jugement d'en parler publiquement. On m'a informé que ces Moscovites à Pékin sont de ceux qui ont déserté l'armée de S. M. Czarienne dans ces quartiers pour une partie, et que le reste est du peuple d'environ la ville Albasin au Jaksa, située sur le bord septentrional du fleuve d'Amur, lesquels furent pris lorsque les Chinois assiégèrent cette place, laquelle est à présent démolie. Il v a entr'eux des femmes et quelques prêtres. Le roy de la Chine leur a donné liberté entière, à condition qu'ils sont obligez de demeurer dans ces quartiers-là, sous la domination de la Chine. On dit que le dernier ambassadeur moscovite qui a esté à Pékin a demandé pour eux la liberté entière et permission de se pouvoir retirer dans leur patrie; mais le roy de la Chine l'a refusé, à ce qu'on écrit, sous prétexte qu'un grand nombre de Tartares, de Minches et Mongals, qui ont reconnu l'empire de la Chine, ont quitté leur ancienne demeure et se sont placez sur la terre où S. M. Czarienne est maistre, n'aiant pas envie de rebrousser chemin et se trouvant mieux sous la domination moscovite. Quelquesuns de ces Moscovites à Pékin servent le roy de la Chine en qualité de cavaliers, d'autres tiennent cabaret et vendent de l'eau-de-vie. etc.

J'ay parlé ici à un de nos gens qui a demeuré au service de notre compagnie, à Hoksieu, ville maritime de la Chine, où il a rencontré un cavalier moscovite. Les Pères jésuites, à Pékin, haïssent beaucoup, à ce qu'on m'a dit, ces chrétiens grecs, à cause qu'ils ne se conforment pas avec eux; et par conséquent je craindrois, si les protestans vouloient s'y insinuer, qu'ils rencontreroient beaucoup de difficulté, car ces Pères sont fort estimez et in flagranti gratia.

Touchant ce que M. Fabricius, envoyé de S. M. de Suède, en Perse, a écrit sur l'affaire de la langue finlandoise, et qu'il a rencontré en chemin des Tartares qui se servoient d'une semblable langue, je crois que cela a esté sur le bord du Volga du côté du nord, trois ou quatre journées plus haut que la ville d'Astracan, d'où je scay que quelques nations, et on dit aussi, les Hongrois ont tiré leur origine, et que ce quartier, qui est à présent fort déscrté et mal peuplé, a esté autres fois aussi bien peuplé qu'aucun païs du monde.

M. Fabricius, qui est Hollandois et mon ancien ami, m'a fait autre fois un ample récit de ces païs et de ce qui lui est arrivé dans les autres voiages qu'il a faits dans ces quartiers-là.

Il est vrai que le récit de M<sup>sr</sup> Adam Brant de Lubeck, touchant le voïage du sieur Isbrant, est fort maigre. Il fait ses excuses là-dessus, n'aiant pas eu le tems en chemin de faire beaucoup de réflexions sur des curiositez. C'est un fort honnête homme, qui est à cette heure retourné, à ce que je crois, à Mosco. Le sieur de la Neuville a été fort mal informé de beaucoup de choses dans sa relation, et les ambassadeurs moscovites en ont fait leurs plaintes à moy et à d'autres là-dessus.

M. Spatarius est encore en vie. C'est un homme qui a de l'esprit. Il est en fonction dans la chancellerie à Moscou. J'ay reçû autre fois plusieurs lettres de lui. Mais étant estranger à Moscou, il n'a pas, à ce que je crois, la hardiesse de donner copie de la relation de son voiage.

Touchant la géographie de Le Fer, j'ay veu la carte qu'il a donnée au jour. Tout ce qu'il a de païs de nord vers la Chine n'est qu'une copie de ma carte, encore qu'il dit qu'elle est tirée du dessein de la compagnie royale.

Tout ce qu'on vous a dit, Monsieur, des habitans de Ceylon, qu'ils vouloient embrasser la religion chrétienne à condition de garder la polygamie, mais que le gouverneur de Batavia ne les avoit pas voulu recevoir à cette condition, est faux. Au contraire, ils nous sollicitent pour avoir une libre sortie du païs par mer, à un certain endroit, principalement pour avoir occasion d'entretenir amitié et correspondance avec certains payens qui demeurent à la terre ferme, et sont de la même idolâtrie qu'eux, desquels ils tirent ou ont tiré autres fois les prêtres de leur culte diabolique; car la religion païenne de Ceilon est estrangère, dont nous avons ici une ample connoissance.

Ne croiez pas, Monsieur, que le grand Czar cherche des brouilleries avec la couronne de Suède. J'ay eu l'honneur, quoi qu'indigne, d'estre familier avec S. M. Czarienne ici, qui n'a jamais témoigné aucune rancune contre la Suède, mais bien contre les Turcs et infidèles sujets de Mahomet, et je croy, si Dieu lui donne une longue vie, qu'on verra encore en son tems des actions contre les Mahométans qui feront voir combien il est intrépide et puissant.

Je suis entièrement, Monsieur, vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

N. WITSEN.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me faire savoir votre titre, pour bien adresser mes lettres. Depuis peu il est arrivé une caravane de Pékin à Mosco; on me mande que le roy de la Chine est mort et que son fils a succédé à la couronne, ce qui a coûté beaucoup de sang; car un certain officier, parmi ceux de Le-Autung, s'étant opposé et entré avec une grande armée dans la province de Pékin, s'étoit declaré roy; mais les anciens Tartares de la Chine, appelés Mansiou, les ont défaits, ruinés et dissipés.

# XV.

#### EXTRAIT DE LETTRE DE WITSEN A LEIBNIZ.

Amsterdam, le 9 avril 1699.

Il est vrai, Monsieur, que le Czar est un grand guerrier, et qu'il aime mieux continuer la guerre qu'avoir la paix avec les infidèles. Il n'étoit pas même ici trop content de nous, parce qu'on poussoit la paix avec le Turc. Il est certain que les désordres domestiques ont été fort grands en son absence, et qu'il a été obligé de mettre la main à l'exécution des criminels; mais il n'y a rien à craindre de la part des amis des exécutez, parce que la coûtume est d'envoier en Sibérie, et dans les païs les plus éloignez, les femmes, les enfans et même tous les parens de ceux qui sont morts par supplice. Nous avons appris beaucoup de choses de ce qui s'est passé à Mosco en dernier lieu, et je crois aussi, Monsieur, que vous en estes amplement informé.

Je croy qu'il est vrai que S. M. Czarienne a accordé, étant à Vienne, un libre passage par ses terres pour la Chine aux jésuites allemands; mais je doute pourtant comme vous de l'effet.

Mes amis de Mosco m'écrivent d'avoir reçu quelques autres Oraisons dominicales, mais qu'à cause des troubles passés et de plusieurs autres affaires, ils n'avoient pas eu du temps pour les faire copier. J'espère néanmoins que je les recevray bien tôt pour vous en faire part, vous priant de me croire toujours très-parfaitement, etc.

#### XVI.

#### EXTRAIT DE LETTRE DE WITSEN A LEIBNIZ.

Amsterdam, ce 5 juillet 1699.

A l'occasion, Monsieur, de ce que vous dites d'une certaine coutume moscovite, qui sent un peu la scythique, je ne peux me dispenser de vous dire que je me souviens d'avoir esté en un certain lieu, qui n'est pas loin de la ville de Novogrod, en Moscovie, où je rencontray une montagne appelée Cholobgora, c'est-à-dire Montagne des Esclaves, et au pied de cette montagne une petite rivière appelée Cholobreca ou Rivière des Esclaves. Et lors que je m'informay de la raison et origine de ce nom, les gens du païs me racontèrent qu'autrefois les hommes de ce lieu étoient sortis pour aller faire la guerre en des païs fort éloignez, et qu'après une longue absence, les femmes aiant contracté amitié avec les esclaves ou valets de leurs maris, tâchèrent de s'opposer à l'entrée dans le païs de ceux-ci, lors qu'ils retournèrent; mais que les maris avoient battu et chassé ces valets sans se servir d'autres armes que de leurs fouets. En un mot, ils me contèrent toute l'histoire qu'on trouve dans Justin, touchant les esclaves scythes, qui disputèrent l'entrée du païs à leurs maîtres. Cependant il faut scavoir, Monsieur, que ces gens-là n'entendent ni grec ni latin, n'aiant aucune connoissance des histoires du vieux temps. D'où je conclus que ce pais autour de Novogrod a esté une partie de l'ancienne Scythie, comme vous le remarquez.

# XVII.

# OBSERVATIONS DIVERSES DE LEIBNIZ SUR LA RUSSIE.

Magnæ curiositatis res est Mammotovoi Kost, quod in Siberia ex terra eruitur. Miras de eo fabulas plebs narrat, dicunt enim esse ossa animalis sub terra degentis et omnia animalia super terra viventia magnitudine superantis. In medicina adhibent

illud ad cosdem usus, ut istud quod cornu monocerotis vocatur. Frustum mihi datum fuit, quod genuinum ebur videbatur, et peritiores credunt esse dentes elephantinos, ita ut in diluvio universali eo delatos, atque longo temporis tractu terra magis magisque tectos fuisse necesse sit.

Etiam Adamovoi Kost lignum Adamiticum ex visceribus terræ in via versus Emporium Archangel emitur. Colore est subnigro, duritie lapidem, forma et venis ramos arboris refert. Communisque opinio est esse lignum petrefactum.

Est in Russia malum dictum Naliva, quod non tantum saporis suavitate gustum delectat, sed et visui valde blanditur, dum vitri instar pellucidum est.

Nota in Russia est fama radicis vulnerariæ, quæ in Siberia crescit, et *Voltschnoi Koren*, lupina radix vocatur, quæ maximam in sanandis vulneribus virtutem habere dicitur, et quidam asserunt masticatam vulneribus sanandis prodesse.

Inter pisces eminet Sterlet, inter cupedias Russicas censendus. Caput et cauda tam longa sunt, ut corpus ipsum vix dimidiam piscis partem excedat; squamis destitutus est, sed cute instar anguillæ præditus. Illi maxime æstimantur, quorum cutis interior pars flava est.

Vichochol est mus major aquaticus suaviter olens. Pelles illius impositæ scrinio, in quo linteæ vestes asservantur, gratum illis odorem conciliant.

Scorbuti nomen est vox slavonica quasi morbus κατ' ἐξοχὰν, nam *Scorb* lingua slavonica est morbus.

Russi vero peculiare vocabulum habent ad desiguandum Scorbutum, quem *Tsinga* vocant.

Urbs Jerislaw maxime celebris est ob confectionem corii russici.

Quia Armeni commode ex mari Balthico merces in Hollandia emtas per Volgam in Persiam transferre possunt, hinc Russi hoc iter nemini concedunt, nisi qui ex Persia per Russiam ad mare Balthicum venit.

Bancanes ex India olim Moscuam usque veniebant; nunc illis ultra Astracanum proficisci non licet.

Ex China afferunt factitium, quod colore flavo, odore aromatico, atque textura cretacea, quod Temzui vocant, atque egregium medicamentum in pluribus morbis reputant. Buchartzi mahumetani, quorum metropolis Samarcand, frequenter Siberiæ metropolim Tobolsk adeunt. Tartari Kalmuki equos venales circa autumnale tempus Moscoviam adducunt. Grex equorum dictus tabun 6, 8, 12 millibus constare potest. Idem et liberos suos Russis vendunt. Religio eorum est ea quæ Mugalorum Tartarorum.

Des Grecs ont dit à M. Spon qu'il y avoit une prophétie parmy les Ottomans, qui portoit que leur Empire seroit détruit par une nation blonde (Chrysogenos). M. Spon croit que cela s'entend des Mosvites. (Voyage du Levant, 1 vol., p. 210, impression de Hollande.)

Der Czar könnte Häuser in Moscau von gebackenen Steinen bauen lassen und den Grundzins davon geniessen. Dies wär ein grosses, ewiges Revenu der Crone. Jezo das Holz wohlfeil und der Arbeitslohn auch, einmahl wird es theurer seyn.

#### XVIII.

PROJET D'UNE LETTRE DE LEIBNIZ A HUYSSEN.

A M. Huyssen, conseiller de guerre du czar.

7 octobre 1703.

# Monsieur,

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous connoître, j'ay toujours fait grand estat de vostre mérite et je serois fasché que vous avez quitté nostre monde pour ainsi dire, lorsque vous avez voulu passer en Moscovie, si je ne croyois que vous y pouviez estre fort utile au public en contribuant à la culture de ces peuples, suivant l'intention héroïque de leur monarque. Vous m'obligerez infiniment, Monsieur, si vous me donniez quelque connoissance de l'estat des arts et sciences du pays et des intentions de S. M. Czarienne là-dessus.

Entre autres curiosités que j'ay, celle de la géographie n'est pas des moindres, et je trouve ce défaut dans les descriptions des pays éloignés, qu'on ne marque pas les langues des peuples, ce qui fait qu'on n'en connoist point la cognation ny les origines. Or, comme presque toute la Scythie est maintenant couverte par l'Empire des Russes, qui va jusqu'aux frontières des Tartares de la Chine, je souhaiterois qu'on marquât les langues des nations, tant celles qui sont soumises à l'Empire du Czar que celles qui luy sont voisines ou qui ont commerce avec ses sujets. Pour cet effet, il seroit bien d'avoir l'Oraison dominicale traduite dans toutes les langues, avec une version interlinéaire mot à mot, et puis une liste d'une centaine pour le moins des mots communs et usités chez la plupart des peuples exprimés dans la langue de chaque pays avec leur signification dans une langue connue, comme seroit la slavonienne des Russes.

Il me semble qu'il scroit glorieux au monarque de ces peuples d'avoir les échantillons de ce grand nombre des langues qui sont en usage dans ses Estats, soit parmy les habitans, soit parmy ceux qui y viennent pour le commerce. Et si S. M. donnoit des ordres pour cela, Elle contribueroit en même temps pour sa gloire et à l'utilité publique en augmentant la connoissance que nous avons des peuples.

On a publié à Leipsic les lettres de Sigismond-Auguste, roy de Pologne, tirées de vostre cabinet; vous pourriez sans doute, Monsieur, nous enrichir encore de beaucoup de belles choses, et si j'estois en estat de vous rendre service en cela ou en toute autre chose, vous me feriez de l'honneur en me donnant des ordres. Je seray toujours ravi d'apprendre des nouvelles de votre fleurissant estat et de ce que vous faites pour le bien public.

Le nouveau roy d'Espagne passera dans peu de jours icy et l'Électeur l'ira voir à Hamelen, où j'iray aussi. Qui auroit cru que nous verrions dans ce pays-cy un czar et un roy d'Espagne? — La défaite du général Styrum ne sauroit estre bien excusée; ne vouloit aller au prince Louis par le plus court chemin, mais non pas par le plus seur, et il paroist qu'on a méprisé les ennemis. Les mécontens sont presque les maistres de la Hongrie supérieure. Enfin les affaires se gouvernent si mal en Allemagne qu'on pourroit presque dire : « Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glaciale occanum. » Car, si nous continuons comme nous faisons, et si le passage du nouveau roy en Espagne n'y cause quelque révolution, la France sera bientost maistre du Rhin et l'Empire achèvera de se dissoudre.

#### XIX.

### EXTRAIT DE LETTRE DE WITSEN A LEIBNIZ.

Amsterdam, ce 19 janvier 1706.

Il est vrai, Monsieur, qu'ayant dressé la carte de Tartarie que vous avez veue, et qui m'a occupé plusieurs années depuis l'an 1665, que j'étois à Mosco, où j'en jettay le plan, j'ai médité une description de quelques peuples et places qui y sont contenues. Ces commentaires sont presque tout achevez; mais parce que j'ay divisé cette grande carte en quelques pièces plus petites, et que le tems m'a donné plus de lumières pour mieux perfectionner cette géogragraphie tartarique par augmentation et correction, principalement vers l'Orient, il me faut du tems pour faire crayonner et grayer le tout, et j'en ay peu de reste à cause de mes emplois dans l'État et la ville. J'espère néammoins, si Dieu me continue la santé, que l'ouvrage sera achevé dans un ou deux ans.

Il est vrai, Monsieur, que parce que j'entens un peu la langue moscovite, et que j'ay été dans ma jeunesse à la cour de Mosco, les États généraux et le magistrat de cette ville me donnèrent la commission de recevoir et d'accompagner le czar durant son séjour ici, et que pendant qu'il étoit logé chez moi à la Haye, ou que j'ay eu l'honneur de le voir souvent ici dans ma maison, je lui demandai beaucoup de choses touchant ses païs éloignez de Sibérie, sur quoi il me fit toujours la gràce de répondre à mes demandes curieuses. Mais depuis ce tems-là on ne m'a rien fourni de sa part, et vous verrez en son tems d'où j'ay tiré les lumières nécessaires pour la Géographie tartarique.

Le R. P. Fontaney dit dans la lettre que les Tartares de Pékin et les Chinois ont une ample connoissance des mers entre le Japon et les côtes jusqu'au 70° degré. J'en doute parce qu'on m'a envoyé beaucoup de cartes géographiques de Pequin, par lesquelles je voye clairement leur ignorance des mers et des terres, qui sont à l'autre côté de la muraille vers le Nord. Mais les PP. Pereyra et Gorbillon, qui ont été à Nipeheu (appelé par les Moscovites Nertsinskoi) pour les affaires de la paix et aussi dans la Tartarie Orientale, accompagnant l'empereur de la Chine, auront une parfaite connoissance de ces pays, qu'ils ont vus de leurs propres yeux, et le public aura une grande obligation à ces R. P., s'il leur platt d'ouvrir là-dessus les yeux de toute l'Europe.

Pour moy je confesse que le païs de la Tartarie Orientale (la patrie du roy de la Chine) ne m'est pas parfaitement connu, mais les terres le long du fleuve Amur, la terre ferme et les côtes de là jusqu'au 70° degré me sont plus familières, et j'espère de contenter en son tems le public là-dessus. Le mot Amur n'est pas une expression chinoise, mais moscovite, et je crois estre le premier qui a donné connoissance au public de cette rivière, étant vrai que le père Gorbillon l'a vue plus de vingt-cinq ans après, quand il étoit avec les ambassadeurs chinois à la pacification ci-dessus mentionnée.

Il est vrai aussi qu'il y a deux rivières au-dessus de l'Amur vers le 57<sup>e</sup> et 63<sup>e</sup> degré, qui se jettent dans la mer Orientale, où les sujets des Moscovites chassent les sibelines. Mais que les Chinois les ayent fait déloger de là, et qu'on soit convenu par traité de leur céder ce païs, c'est ce qui ne me paroît pas croiable, à cause que les traitez faits entre les Chinois et les Moscovites contiennent que les Moscovites céderont aux Chinois toute la rivière d'Amur avec la ville d'Albasin, et que le païs plus haut vers le Nord demeurera aux Tartares libres, où les Moscovites ont encore aujourd'hui la liberté de chasser les martres sibelines.

#### XX.

Concept einer Dentichrift von Leibnig (fur ben Czaaren Beter).

December 1708.

1) Auff Begehren des herrn Czarischen Plenipotentiarii Ercellenz habe einige wenige gedanken von Aufnahme der wahren Studien in dem großen Reich Seiner Ezarischen Majestät hieben zu Papier bringen wollen, nachdem mir auch nichts angenehmer ist, als zu gemeinem Besten und Verbesserung der Menschen mit zur Shre Gottes etwas bentragen zu können, zumal da das Reich dieses Monarchen einen großen Sheil des Erd-kreises, nehmlich den Nord unsers Hemisphärij kast begreiffet.

PROJET D'UN MÉMOIRE DE LEIBNIZ (POUR LE CZAR PIERRE).

Décembre 1708.

1º Conformément au désir de S. Exc. le ministre plénipotentiaire du Czar, j'ai consigné ici quelques réflexions concernant les véritables études à établir dans le grand empire de Russie, alors que rien ne m'est plus agréable que de pouvoir contribuer en quelque chose au bien-être général et à l'amélioration des hommes en même temps qu'à la gloire de Dieu, surtout quand l'empire de ce monarque comprend une grande partie du planisphère terrestre, à savoir le nord de notre hémisphère. Je pense que, du moment où tout est à faire (tabula rasa), et qu'en fait d'études, il en est ici comme d'une amphore vierge qui n'est pas encore pénétrée

Ich stehe auch in dem gedanken, nachdem es meist alda noch tabula Rasa ist und als ein neuer Topf, so noch nicht frembben Geschmad in den Studien angenommen, es werden viele ben uns eingeschlichene sehler verhütet und verbessert werden können, sonderlich weil alles durch das Haupt eines weisen Herrn gehet, also seine gebührende Stimmung und Harmoni erlangen kan, gleich einer auff einmal und nach einem Eigen Niß neu erbauten Statt, bahingegen die alten Städte, so allmählich anwachsen insgemein unordentlich gebauet werden.

2) Der wahre Zweck ber Studien ist die menschliche Glückseligkeit, das ist zu sagen eine beständige Bergnügung, so viel bei Menschen thunlich, und zwar also daß sie nicht in mussiggang und uppigkeit leben, sondern durch eine ungefärdte Tugend und rechtschaffene erkenntniß zur Ehre Gottes und gemeinem Nupen das ihrige nach eines jedem Talent bentragen.

de l'odeur d'une liqueur étrangère, je pense, dis-je, que beaucoup d'erreurs qui se sont glissées chez nous pourront être évitées et redressées, surtout avec la sage direction d'un maître expérimenté qui, grâce à une vue d'ensemble en parfaite harmonie, saura tout régler pour le but à atteindre: à l'instar d'une ville nouvelle construite en une seule fois d'après un plan spécial, et contrairement aux vieilles villes qui grandissent petit à petit, presque toujours sans aucun ordre.

2º Le véritable but des études, c'est le bonheur des hommes, ou, pour mieux dire, une satisfaction constante, autant que la nature humaine le comporte, de manière à ne pas vivre dans l'oisiveté et les plaisirs, mais de façon à contribuer, chacun de son côté, selon ses capacités, par la pratique sincère des vertus et des connaissances solides, au bien-être commun et à la gloire de Dicu.

Das Mittel die Menschen auff diesen Tugend= und gludsweg zu bringen ist eine guthe Erziehung der jugend; inmassen man durch die Erziehung ben den Thieren selbst wunder thun kan, wie viel mehr mit Menschen, welche Sott mit einer ohnsterblichen Seele begabet, die er nach seinem Sbendbild erschaffen. Und kan man die jugend also gewöhnen, daß sie selbst Freude und Lust bei Tugend und Wissenschafft empsindet; dahingegen die alten die dergestalt nicht erzogen, durch Furcht der Straffe vom Bosen abgehalten werden muffen, und man viel gedult mit ihnen haben, auch manches übersehen muß.

3) Ich will aniego von anführung der jugend zu einem Augendhafften leben nicht ferner reden, weil folches eine eigne handlung erfordert, sondern mich zu den Wissenschafften und Künsten und mit einem worth zu denen Unterrichtungen wenden worunter die Studia die vornnehmsten senn.

Pour mettre les hommes sur cette route de la vertu et du bonheur, il faut bien élever la jeunesse, et comme en quelque sorte on réussit parfaitement avec les animaux par l'élevage, combien ne réussira-t-on pas mieux encore avec l'homme que Dieu a doué d'une âme immortelle et qu'il a fait à sa ressemblance! Et l'on peut dresser la jeunesse de telle sorte qu'elle trouve de la satisfaction et du plaisir dans la vertu et les sciences; au contraire, les aînés qui n'ont pas reçu une éducation de ce genre, doivent éviter le mal par crainte du châtiment; aussi doit-on être très-indulgent pour eux et leur passer bien des choses.

3° Je ne dirai rien de plus au sujet de la direction de la jeunesse en vue d'une vie vertueuse, car une pareille entreprise nécessite une méthode spéciale; mais je m'occuperai ici des sciences et des arts, en un mot de leur enseignement et des meilleures mesures à prendre touchant les études.

Nun die Einführung der Kunste und Wiffenschafften besichet in Zwenerlen, Erstlich in deren Benbringung, vors andere in deren fortpflanzung in den Ezarischen Landen.

- 4) Die Benbringung der Kunst und Wissenschafften geschieht durch berufung der Leute die sie wohl verstehen und durch anschaffung der dazu dienlichen Nothwendigteiten, so da fürnehmlich bestehen in Büchern, Naturalien und Kunstwerken. Wozu dann nöthig Bibliothet, theatrum natura et artis (darunter Kunst und raritätentammern begriffen), Thier= und Pflanz-garten, Observatoria, Laboratoria.
- 5) Die Berufung bienlicher und tuchtiger Leute betreffend, zweifle ich nicht, daß man bereits mit vielen wadern Personen versehen, doch aber auch nicht wenig annoch abgehen möchte; auff allen fall wurde eine gewisse ordnung, verständniß, correspondenz (in- und auswärtig),

L'installation des arts et des sciences est soumise à deux conditions. Il faut d'abord introduire les arts et les sciences, et ensuite les répandre dans les provinces czariennes.

4° La centralisation des arts et des sciences peut se faire, grâce au concours de personnes qui les possèdent à fond, et par l'acquisition d'objets de première nécessité d'une utilité incontestable, consistant principalement en livres, merveilles de la nature, chefs-d'œuvre de l'art. A cet effet, il est indispensable de fonder des bibliothèques, un théâtre de la nature et de l'art, y compris des cabinets des arts et des raretés, des jardins des plantes et ménageries, des observatoires et des laboratoires.

5º Quant à ce qui est du concours des personnes utiles et capables, je ne doute pas que l'on n'en ait déjà un grand nombre de dévouées, et que plus tard il ne s'en produise autant; en tout cas, il serait nécessaire, tant en dehors qu'au

auch connexion und direction unter ihnen nothig seyn, bamit die Künste und Wissenschafften wohl gesasset, wohl beschrieben, auch wohl gelehret, richtige communication und ein gewisser Methodus gehalten mithin die Harmonie unter verschiebenen Wissenschaften und beren Lehrern beobachtet werde, damit die lehren wohl an einander hengen, einander nicht wiederstreiten, sondern vielmehr erleutern mögen.

Eine Bibliothec fan zwar nicht allzu groß noch allzu wohl versehen seyn, denn offt auch in geringen Büchern etwas guthes anzutreffen, so in bessen nicht besindlich; weilen aber in allen dingen stuffenweise zu gehen, so wäre von den nothigsten anzusangen. Und hielte ich ohnmasgäblich dafür, daß zwar von allen Waterien etwas Auserlesenes, aber vornehmlich Bücher von Realien in menge anzuschaffen, wobei ich verstehe: 1) Mathesin mit der Mechanica (worunter auch Astronomico-Geographica,

dedans, d'établir parmi elles une certaine discipline, des rapports, une correspondance, comme aussi une connexion et une direction suivies, afin, par ces différents moyens, de bien composer les arts et les sciences, de bien les exposer et de bien les enseigner; de maintenir un accord parfait entre les professeurs à l'endroit des diverses sciences, en établissant une exacte communication d'idées et une méthode précise; de cette manière, les sciences, loin de se contrecarrer, s'enchaîneront et se confirmeront.

Une bibliothèque ne peut jamais être ni par trop grande, ni par trop rare, car, souvent, dans les moindres livres, on peut trouver quelque bonne chose que les meilleurs mêmes ne renferment pas; mais, comme en toute chose il faut procéder graduellement, il y aurait lieu de commencer par les livres indispensables. Sauf meilleur avis, je proposerais de composer un choix de toute espèce de sujets, mais surtout

Nautica, Bellica und Architectur begriffen. 2) Physicam nach den dren Regnis der Natur, nehmlich Minerali, Vegetabili und Animali (wozu dann gehören agricultur auch Bergwerfssachen, chymica, Botanica, Anatomica, Medica, sammt allerhand Naturfunsten) und endlich 3) Historiam, worinn die Erslärung der Beiten und Orther, also rerum singularium expositio enthalten (wozu die Beschreibungen und Begednissen der Rönigreiche, Staaten und Länder, auch Staats memoiren und dann sonderlich die itineraria oder reisebucher billig zu rechnen).

Die Lateinische Bucher wurden zwar das gröftetheil machen, doch waren auch auserlesene Teutsche, Englandische und Hollandische, Französische und Italianische nicht zu vergeffen, als in denen wichtige Dinge zumal zur practit anzutreffen, so in den Lateinischen vergebens gesuchet werben. Die griechischen, so gedruct, suge ich zu den Lateini-

des livres de sciences pratiques en grande quantité; j'entends par là: 1º Mathèse avec la mécanique (y compris la géographie unie à l'astronomie, l'art maritime et l'art militaire, ainsi que l'architecture); 2º la physique, selon les trois règnes de la nature, à savoir le minéral, le végétal et l'animal (à quoi se rattachent l'agriculture, les travaux des mines, la chimie, la botanique, l'anatomie et la médecine, avec les arts naturels de toute espèce); et enfin, 3º l'histoire, où sont renfermées des instructions précises sur les temps et les lieux comme sur les événements remarquables (y compris les descriptions et détails des royaumes, États et pays, comme encore, et surtout, des itinéraires ou livres de voyage).

Les livres latins seraient certainement en majorité; cependant il y aurait un choix de livres allemands, anglais et hollandais, sans négliger les français et les italiens, alors que ceux-ci renferment des notions importantes pour la praschen, weil sie meistentheils ihre Lateinischen Übersetzungen ben sich haben. Man muste aber auch nebenst den Slavonischen, die Arabische, persische, Turdische und Chinesische Bücher nicht ganz außer acht lassen und insgemein
auch daben auff gewisse allerhand guthe alten und Neuen
Manuscripten bedacht senn. Sonderlich aber wären Kupferstich und andere Figuren zusammen zu bringen, darinn
die Beschaffenheiten der Naturlichen und Kunstlichen
Dinge auch Ginfalle der Menschen vorgebildet und die
ideen sichtbar und gleichsam figiert werden.

Von dem Theatro Naturæ et Artis und dazu gehörigen Apparatu, Cabineten und Runft- und Ruft-Cammern, Gallerien der antiquitaten, Statun und gemählde,
Vivariis (oder Behältniffen der Thiere), Pflanzgarten
(oder Behältniffen der gewächse), Wodellenhäuser, Berthäusern, Zeug-häusern, Arsenalen, Bauhöfen und wie
solche nicht allein zum gemeinen gebrauch, sondern auch

tique, que ne sauraient donner les livres latins. Quant aux livres grecs, en tant qu'imprimés, je les joins aux latins, parce que la plupart renferment une traduction latine. On pourrait aussi, tout en songeant aux livres slaves, ne pas perdre tout à fait de vue les livres arabes, persans, turcs et chinois, sans oublier les manuscrits anciens et nouveaux. Il y aurait lieu de collectionner des gravures et d'autres figures où seraient reproduites les œuvres de la nature et de l'art, ainsi que les conceptions des hommes, ce qui en donnerait une idée plus exacte et plus claire.

Il y aurait beaucoup à dire touchant le théâtre de la nature et de l'art et de tout ce qui s'y rattache, les cabinets et chambres d'expériences, les galeries des antiquités, les statues et les tableaux, les vivaria (ou réceptacles d'animaux), les jardins des plantes (ou réceptacles des végétaux), les ateliers, les fabriques, les arsenaux, les chantiers, nonzurichten ware viel zu fagen, weilen in benfelben basjenige in Natura ober boch mehr corperlich vorgestellet
wird, was die Bücher und Zeichnungen nur in etwas
zeigen. Es wurde aber solches eine eigne Handlung erforbern, ba aniezo gnug überhaupt zu erinnern, daß man
hierinn nicht fleiß gnugsam könne, mithin nichts so hiezu
bienlich unterlassen solle.

Ein Laboratorium wurde auch erfordert, darinn guthe Chymici und Feuerfunftler mit allem so das Feuer zu wege zu bringen wohl umdzugehen wissen sollen. Es wurde solches Laboratorium eine gewisse Connexion mit Apothefen und Medicin, Bergwertsachen und den Munz auch Probierwesen und verarbeitung der Metallen sammt Schmelz- und Glashutten auch der Artillerie selbsten billig haben, und obschohn auff das gold-machen im geringsten nicht zu restectiren, so waren doch aller-

seulement en vue de l'intérêt général, 'mais dans l'intérêt du progrès des arts et des sciences, alors que l'on aura en naturel et d'une façon plus sensible encore ce que les livres et les dessins ne nous donnent qu'imparfaitement. Mais une entreprise de ce genre nécessiterait une direction spéciale tout en se souvenant qu'on ne saurait trop veiller à ne rien omettre d'utile.

La création d'un laboratoire serait indispensable; les bons chimistes et les artificiers y étudieraient avec soin les applications comme les emplois du feu. Ce laboratoire aurait une certaine connexion avec la pharmacie, la médecine, les mines, la monnaie, les essais, épreuves et travail des métaux, les fonderies, les verreries et même l'artillerie, et, bien qu'il n'y ait aucun motif pour songer à la fabrication de l'or, il serait bon de faire de belles expériences de toute nature, non-seulement en vue de leur division, de leur

hand schöhne Experimenta anzustellen badurch die Naturliche Corper nicht nur erkennet und untersuchet, sonbern auch geschieden, erhöhet und verbeffert wurden, maffen bas Feuer vor ben frafftigsten Schluffel ber Corper zu halten.

Ein Observatorium betreffend, so ist zu wissen, das die Geographi und Schiffart ihr gröstes liecht von den observationibus Astronomicis erlanget haben, auch von denselben eine mehrere vollkommenheit noch täglich erhalten und erwarten. Und weilen wie oberwehnet, das große Russische Reich, ein anschnlich Sheil des Erdreichs begreifft, so den observatoribus gleichsam annoch als Terra virgine zur achten, weil wenig zuverlässige observationes nech zu Zeit alda angestellet worden; so würden Seine Szarische Majestät durch bestrige (?) Un= stalten zu Astronomischen observationen der Schissart und Geographi ein neues Liecht anzünden und sich das

élévation et de leur amélioration, considérant que le feu doit être regardé comme la clef la plus puissante des corps.

Quant à ce qui concerne un observatoire, on sait que la géographie et la navigation doivent leurs progrès aux observations astronomiques, et qu'elles en attendent et en reçoivent tous les jours un plus grand développement, et, comme il a été mentionné plus haut, le grand empire de Russie comprend une partie importante du globe, que les observateurs peuvent considérer comme une terre vierge, alors que peu d'observations sérieuses y ont été faites. S. M. Czarienne pourrait rendre d'immenses services à la navigation et à la géographie en prenant les meilleures dispositions en vue d'observations astronomiques, tout en s'attachant la reconnaissance du genre humain, comme en procurant à son empire d'immenses avantages; alors que, en outre, par l'intermédiaire de ce grand empire, l'Europe

Menschliche geschlecht nicht wenig verbinden, auch ihrem Reich selbst einen großen Rugen schaffen, wozu bam kommt, daß durch solches Reich (und) bessen Commercie Assen und Shina selbst mit unaussprechlichen Bortheil an Europa zu verknüpfen ist.

Bisher ist von Benbringung bessen so zu Ginführung ber Runft und Missenschafften dienlich geredet worden. Nun würde auch von beren fortpstanzung zu handeln senn, damit Sie in dem großen Czarischen Reiche rechte wurzeln befommen, und mit der Zeit zu einer ansehnlichen Blüthe erwachsen mögen, es gehöret aber bazu eine mehre erkäntniß der umstände, auch Lande und Leute; doch kann man zum voraus wohl sagen, daß eine sundation eines eigen ansehnlichen wohl autorisirten Collegii dazu erfordert werde, von welche(m) die hohe und niedrige Schuhlen, Amt der gelehrten, auch das Buchwesen, die Druckerenen und übersehung mit der Gensur der Bücher, dann ferner die Künstler und Hand-

peut nouer des relations commerciales entre l'Asie et la Chine même au prix d'inestimables profits.

Nous nous sommes assez entretenus jusqu'ici des moyens capables de concourir efficacement à l'établissement des arts et des sciences; il s'agit maintenant de voir à les propager de telle sorte qu'ils prennent de fortes racines dans le grand empire du Czar, et qu'avec le temps ils puissent briller du plus vif éclat; aussi est-il indispensable d'avoir une connaissance plus grande des circonstances du pays et des hommes, comme encore on peut dire par avance qu'un collége spécial, dûment autorisé, est indispensable à cette cause. Les écoles supérieures et secondaires, le corps des savants, la librairie, l'imprimerie, les traductions et la censure des livres, les artistes et les ouvriers, comme leurs œuvres, seraient en quelque sorte sous sa juridiction.

werder mit den Kunstwerken selbst, auf gewisse maaße zu dependiren hatten.

Schließlich muß man erwehnen, daß zwar vielleicht gegenwärtiger Nordischer frieg einen verzug ben dieser guthen vorhabenden vollstreckung verursachen möchte, vielleicht aber da es immer geschehen kan die Anstalt zu der Beibringung vieler Dinge nicht zu verschieden, weile gewiß daß iezo bei wärenden schlechten eingerissen(en) friege rare sachen aus Frankreich und andern orthen umb die helfste dazu anzuschaffen, so zu andern Zeiten da die Leute weniger bedrücket ersordert werden möchte, da sie auch theils nicht seil senn durfsten.

Am Ranbe ber erften Seite bes Concepts ift verzeichnet :

Vom Vorhaben insgemein und deffen Vortheil im Czarischen Reiche § 1.

Die wahren Studien bestehen theils insonderheit in Erziehung der jugend zu einem tugendhafften wandel § 2 und darben auch in unterrichtung in Runsten und wissenschafften.

Pour terminer, on peut dire que la guerre du Nord actuelle pourrait apporter quelque retard à l'exécution de cette difficile entreprise, mais cependant ce n'est pas une raison pour en différer les préparatifs; quand certainement pendant cette guerre difficile on peut se procurer à moitié prix de France et d'ailleurs des choses rares qui, plus tard, devenues nécessaires, ne sauraient être achetées à bon marché des personnes moins gênées alors.

En marge de la première page du projet est écrit ce qui suit :

Du projet en général et de ses avantages dans l'empire du Czar, § 1.

Les vraies études consistent en partie principalement dans l'éducation de la jeunesse en vue d'une vie vertueuse, § 2, et en même temps aussi dans l'instruction en vue des arts et des sciences.

Bu diesem legtern wird erfordert deren Benbringung und beren pflanzung § 3.

Die Benbringung bestehet in Beruffung tuchtiger Leute § 4. und in anschaffung der Nothwendigkeiten welche bestehen in Buchern, figuren und behaltnißen Naturlicher und Kunstlicher Dinge § 5.

Bu den Buchern wird geferdert Bibliotheca darinn zumahl Realien das ist Mathematico-Mechanica, physico-œconomica, Medica und Historico-politica. Von allerhand Sprachen, Bucher und Manuscripta, auch Collectiones von Aupferstichen § 6.

Die Behältniffe sind Raritaten-Cammern, Pflanzen und Thiergarten, werchofe § 7. Dazu gehöret ein laboratorium § 8. Ein observatorium § 9.

Die Pflanzung ber bengebrachten Kunste und wiffenschafften damit sie im Land wurzeln moge bestehet vornehmlich in einer guthen Direction § 10.

Ces derniers doivent être mis au grand jour et ensuite répandus, § 3.

On les vulgarise grâce au concours de personnes capables, § 4, et par l'acquisition des choses indispensables consistant en livres, figures et conservatoires de la nature et de l'art, § 5.

Les livres nécessitent avec une bibliothèque renfermant surtout les sciences pratiques, c'est-à-dire la mécanique unie aux mathématiques, l'économie physique, la médecine et l'histoire politique, les langues, livres et manuscrits de toutes sortes, comme des collections de gravures, § 6.

Les conservatoires sont des cabinets de rareté, jardins des plantes et ménageries, ateliers, § 7. Ajoutez à cela un laboratoire, § 8, un observatoire, § 9.

La propagation des sciences et des arts exposés de manière à s'implanter dans le pays consiste surtout en une bonne direction, § 10. Monitum wegen gegenwartiger Beit umbftande § 11. (Auf ber zweiten Seite fieht am Rande:)

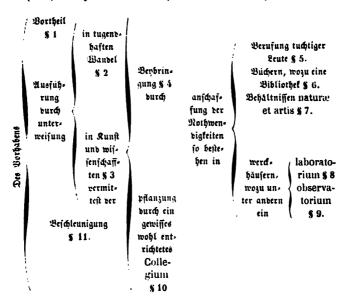

Avis à propos des circonstances de l'époque actuelle, § 11.

Sur la seconde page, on lit en marge:

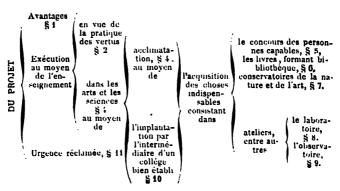

#### XXI.

# Vortrag (1).

Es hat . von Urbich mir zu verschiebenen mahlen zu verstehen geben, daß wegen Einrichtung der Scienzen und Studien in dem großen russischen Reich worauf S. Ez. M. sehr bedacht, ich mit nüglichen Gedanken an Hand gehen könnte; hat auch deswegen seinem Bermelden nach an S. Ez. M. selbst berichtet und approbation gestunden.

Weil ich nun gern zum allgemeinen Besten ber Menschen nach meinem geringen Vermögen arbeite und hierin (2) keinen Unterschied mache, auch vielleicht in benen

### RAPPORT (4).

M. d'Urbich m'a donné à entendre en maintes circonstances que je pourrais être de quelque utilité relativement à l'établissement des sciences et des études dans le grand empire russe, établissement auquel le Czar songe sérieuscment; il m'a fait savoir qu'il en avait référé au Czar et qu'il avait obtenu à ce sujet son approbation.

Comme en ce moment je travaille avec plaisir en vue du bien-être général des hommes, et qu'en cela (2) je ne sais

<sup>(1)</sup> Mis au net sous ce titre de la main de Leibniz aux archives de Moscou dans le carton des dernières correspondances d'Urbich. Deux brouillons, présentant quant au fond quelques différences, se trouvent à la Bibliothèque de Hanovre.

<sup>(2)</sup> If y a dans le brouillon les termes : jumat unter Chriften, surtout parmi les chrétiens.

russischen Landen (1) gleichsam noch tabula Rasa dießfals ist, also daß die Studien allda auf eine solche Weise
eingerichtet (2) werden können, dadurch viel Unordnungen, so in unserem Europa daben eingerissen zu vermeiden, gleich wie die aufführung eines ganz neuen Gebäudes
etwas vollsommeneres zu Wege bringen kann, als die
Berbesserung und Aufslickung bei einem alten, so bin ich
umb so viel mehr dazu geneigt, da auch die Gottesfurcht
und Shre Gottes in Erfenntniß seiner Werke und daraus
fließender Erbauung der Menschen damit vermehret
werde.

Und weil ich bereits die Ehre habe eine fürnehme Societat der Wiffenschaften nehmlich die Königliche Berlinische (3) zu dirigiren und eines von den altesten Gliebern bei der königlichen Englandischen und Französischen bin, auch große Correspondenz mit Gelehrten nicht nur

pas de différence, qu'il y a peut-être dans les pays russes (1) encore table rase pour y établir et y implanter (2) les études d'après une méthode telle qu'on puisse éviter les désordres qui se sont glissés chez nous, considérant que la construction d'un monument tout à fait neuf peut donner lieu à une œuvre plus parfaite que l'amélioration et le rapiécetage d'un monument déjà vieux, je me sens d'autant plus disposé à y concourir que le respect et la gloire de Dieu seront augmentés par la connaissance de ses œuvres et par suite grâce à l'édification des hommes.

Et comme j'ai présentement l'honneur de diriger une célèbre société des sciences, à savoir la Société royale berlinoise (3), et en même temps celui d'être un des membres les plus anciens des sociétés savantes d'Angleterre et de

- (1) Brouillon: in bem ruffifden Reich, dans l'Empire russe.
- (2) Brouillon: und eingeführt, et implanter.
- (3) Brouillon : ju Berlin, de Berlin.

in Europa, sondern biß nach Tschina oder Catan habe, auch bekanntermaßen ein ganz neuer Weg Mathesin höher zu bringen durch die Scientiam insiniti von mir entbecket und großer Auz daraus gezogen worden, vieler (1) ander von mir öffentlich mit gemeiner approbation in allerhand studiis (2) geleisteter Dinge zu geschweigen — so dürste ohne ruhm zu melden, wohl nicht leicht jemand hierinn besser an Hand gehen können und eifriger wollen als ich, sonderlich auch, weil ich die Shre habe in S. Hochs. Durchl. zu Braunschweig-Wolfenbuttel Diensten mitzustehen, welcher aniezo mit dem großen Szar so genau verbunden (3), auch einer der sührnehmsten Mæcenaten und gelehrtester Fürsten dieser Zeit und meinen wohlgemeinten Vorschlag sehr guth sindet (4). Protestire

France, que je suis en correspondance avec les savants non-seulement en Europe, mais jusqu'en Chine ou Catay, que j'ai découvert une voie nouvelle pour faire progresser les mathématiques, à savoir : scientia infiniti, et qu'il en est résulté de grands avantages, sans parler d'une foule (1) d'autres choses ayant trait à toutes sortes d'études (2) qui ont reçu l'approbation générale, je pourrais donc dire sans forfanterie que personne autre que moi ne saurait facilement apporter un concours plus éclairé et plus zélé, surtout que j'ai l'honneur d'être au service (3) de son altesse le grand prince de Brunswick, un des amis les plus intimes du Czar, comme aussi un des Mécènes les plus distingués et des princes les plus savants de notre époque, lui qui a daigné approuver hautement mon projet, conçu dans les meilleures intentions (4).

- (1) Brouillon: allerhant, toutes espèces.
- (2) « In allerhand studiis », « à toutes sortes d'études », manque dans le brouillon.
  - (3) Brouillon: in genauer Berbinbung, dans une étroite intimité.
  - (1) Dans le brouillon il y a, au lieu de la dernière phrase commen-

aber hieben, daß, was von mir selbst angeführet, ich nicht aus eitlem Ruhm sondern aus nothdurft der vorhabenben Sache fürbracht, welches auch gar leicht aus vielen in öffentlichen Druck gegebenen Schriften und Zeugnissen, ander unverdächtiger Leute verschiedener Nationen bewiesen werden kann.

Db nun wohl aniczo des Czars Mant. bei diefen Kriegsläuften mit andern nothwendigen Sorgen und Seschäfften auch Ausgaben überladen (1), jedennoch weil fast alles durch bloße Verordnungen und ohne Kosten geschehen fann, hingegen nichts kostbarer ist als die Zeit, da das menschliche Leben furz, und dergestalt so viel möglich nichts zu verschieben, bessen Versaumniß man hernach bereuen möchte, so bedünket mich, daß S. Cz. M. zu Be-

Et je déclare hautement ici, que ce que je viens de dire de moi-même, ne m'a pas été dicté par le désir d'une vaine gloire, mais bien par la nécessité du projet en question, comme en font foi du reste les nombreux écrits répandus dans le public, ainsi que des personnes dignes d'être crues de différentes nationalités.

Bien que dans ces temps de guerre Sa Majesté Czarienne soit accablée (1) de soucis, d'occupations et de charges indispensables, cependant, comme presque tout peut se faire sans frais et n'exige que des ordonnances, que au contraire rien n'est plus précieux que le temps, alors que la vie humaine est si courte, que pour ce motif on doit autant que possible ne rien différer dont on puisse regretter le retard, je

gant par Protestire, je déclare hantement: ben ich hierzu als hohen Oberbirectoren munichen murre, welches umb so viel thunlicher, ba S. D. mit bem großen Cjar aniezo so genau verbunden und in vertraulichem Bernehmen fleben. Je desirerais l'avoir comme haut directeur, ce qui serait d'aulant plus facile, que son altesse est avec le Czar dans la plus étroite intimité, et la plus parsaite intelligence.

<sup>(1)</sup> Brouillon: belaten chargée.

förderung der Sach gar geneigt sein werden, inmaßen (1) bekand, daß Sie (2) nicht nur ein großer Liebhaber, sondern auch ein Renner senn; und weiß man, daß in Solland die besten anstallen auch in bergleichen ehemahlen bei währendem großen Rriege mit Spanien gemacht worden.

Bornehmlich aber ware das Werf nicht zu verschieben, dieweil solche Mittel und Wege vorzuschlagen, daß es voriezo S. Ez. M. wenig kosten und doch so fort einen guten Grund bekommen wurde. Wie dann auch auf meine Borschläge die Berlinische Societät der Wissenschaften alsogesaffet worden, daß sie dem Köuige fast nichts kostet. Es kame bemnach auf etwa folgende Lauptabsehen an:

1) Wie bie Studien zum Besten ber Jugend im ganzen Russischen Reich nüglich einzurichten sinb; bamit biese nebenst ben guthen Sitten, auch Spra-

pense que Sa Majesté Czarienne se montrera disposée à l'exécution du projet, sachant suffisamment (1) qu'elle (2) est non-seulement grand amateur, mais encore connaisseur; et l'on sait que en Hollande les meilleures dispositions pour le même but ont été prises pendant la grande guerre avec l'Espagne.

Avant tout il scrait bon de ne pas apporter de retard, attendu que dès maintenant on est à même de proposer des mesures et des moyens tels que l'œuvre occasionnerait peu de frais à Sa Majesté Czarienne et pourrait néanmoins être assise de suite sur des bases solides. Aussi bien c'est sur mes propositions que la Société berlinoise des sciences a été fondée, de telle sorte qu'elle ne coûte presque rien au roi. L'œuvre se résumerait dans les points principaux suivants:

1º Disposition des études en vue du plus grand bien de la jeunesse dans l'empire russe tout entier; de sorte que cette jeunesse puisse, tout en recevant une bonne édu-

<sup>(1)</sup> Brouillon: jumat, surtout.

<sup>(2)</sup> Brouillon : fethft, elle-même.

chen, Runfte und Wiffenschaften wohl erlernen moge.

- 2) Wie in solchem Reich observationes physicæ und technicæ (das ift Naturæ et Artis) auch insonderheit astronomicæ anzustellen. Denn weil diese große unter dem Ezar stehende Landschaften noch wenig untersuchet, so durste sich zweifelsohne viel Neues und Nügliches darinn dargeben, so auch andern Menschen dienen, insonderheit aber der Ezarischen Einwohner Jahl und Nahrung vermehren wurde.
- 3) Wie aus Europa und aus Tschina ober Catan der Kern der besten Nachrichtungen zusammen zu bringen, und da das Czarische Reich diese beide ausehnliche Welttheile zu Lande mit einander verbindet, wie solches Alles bestens zu Nuz zu machen, und durch einsuhrung des guthen von allen orthen (1) das Russische Reich ie mehr und mehr in (2) Flor zu bringen.

cation, bien étudier les langues, les arts et les sciences. 2º Mesures à prendre en vue d'observations physiques et techniques (c'est du domaine de la nature et de l'art), comme principalement astronomiques à faire dans cet empire; car le petit nombre d'explorations faites dans les grandes régions soumises au Czar est garant des nombreuses découvertes utiles qu'on pourrait y faire; non-seulement le genre humain en profiterait, mais surtout le nombre et la vie des sujets du Czar seraient augmentés.

3º Faire un choix des meilleures connaissances de l'Europe et de la Chine ou Catay, et, comme l'empire russe réunit par terre ces deux parties importantes du monde, en tirer le plus de profit possible, et, grâce à l'importation de ce qu'il y a de bon de tous les endroits (1), faire prospérer (2) de plus en plus l'empire russe.

<sup>(1)</sup> Brouillon: Zumat va vie Ruffen gehoriam und gelehrig, alors que les Russes sont obéissants et dociles.

<sup>(2)</sup> Brouillon: in großen aler, à une grande prospérité.

Bu erreichung bieser Hauptabsehen mare ohnmaßgeblich von Ez. M. ein eignes Collegium zu fundiren und zu privilegiren und mit einer gewissen Direction zu fassen, worüber bann zu deliberiren stünde.

Sollte Seine M. Beliebung hiezu bezeigen, fo konnten einige von ihren anwesenben Berrn Ministris hiezu deputiret (1), mit benen von mir in Conferenz getreten

Pour atteindre ces principaux résultats il y aurait lieu, sauf meilleur avis de Sa Majesté Czarienne, de fonder,

(1) Das Concept lautet von bier an folgenbermaßen :

Dazu deputiret, mit ihnen conserirt und Alles bis zur Aussertigung entworffen, soches auch bei allen. approbation sofort vollzogen werben. Inzwischen aber wäre die Secretezza möglicht zu beobachten.

Bey einer allgn, privataubieng hoffet man einige nicht unangenehme particularitaten anguführen :

- 1) Daß eine Machina Arithmetica erfunden, welche große Rechnungen ohne Mube und ohne fonderbare aufmerkfamkeit verrichtet und ware wohl nicht leicht etwas anzutreffen, fo mehr verdienen wurde bei einer großen Ainbassade ben Monarchen von China ober Catan (wie es die Ruffen nennen) præsentirt zu werden.
- 2) Daß gewiße Aftronomifche Observationes an einigen orthen von Binnland bis an bie Grengen ber Chinefifden Tartaren anzustellen, welche ber Schiffahrt gur Gee ein neues Licht angunten murben.
- 3) Daß fonberliche Borfchlage und Erfindungen vorhanden bie navigation auf ben Strebmen, fenderlich tem Riever und Brite umb ein großes zu verbeffern.
- 4) Daß wofern ber Krieg gegen bie Turden wieber angeben follte gewiffe instrumenta militaria bargu zu geben, fo ficher leicht und untöftlich und bie fo lange fie nech geheim ein uberaus großes ausrichten kennten und gleichsam totam belli rationem verändern durffen. Weil nun die Zeit kurz, war etwa bienlich baß E. Durcht, geruben mechten der M. des Czars vorlaufige Nachricht zusorder von der Sach mit nachdend zu geben und zugleich bei dem Czar felbst mir eine ausführliche privatauden; zu erlangen, baben aber zu recommendiren, daß die Sach annoch meglich menngirt und ohne abrede Niemand eresnet werbe. Es wird auch biefet billig betrachtet, als S. D. eigne Sach welche hierinn bas Ober-directorium haben, und baburch auch mit gelegenheit finden würden, nicht nur ben nahe verbundenen Czar sontern auch nach ibrer generoson Neigung zu bere unsterblichen Rubn, Millionen Menschen zu verbinden und ein großes zu gemeinem Ruben bes dauch zu bere Lande, bere hoher Allierten und bes Remischen Reichs Weblsahrt und Besten eichen moge.

und Alles bif zur Auffertigung entworfen, die Expedition auch bei allergnabigster approbation so fort voll-

doter de priviléges, organiser un collége spécial, puis après on traiterait les différentes questions.

Si Sa Majesté Czarienne daignait acquiescer à nos désirs, elle pourrait alors déléguer (1) quelques-uns de messieurs les ministres disponibles, pour s'entendre, en dresser un plan complet, et l'exécuter de suite avec sa très-gracieuse appro-

(1) La teneur du brouillon à partir de cet endroit est comme suit: Déléguer pour conférer ensemble, et dresser un plan à exécuter de suite, avec sa très-gracieuse approbation. Cependant il y aurait lieu, pour certains motifs, de garder le silence autant que possible.

Dans une audience particulière, toute de faveur, on espère faire valoir quelques particularités qui ne manqueront pas d'être bien accueillies:

- 4º La découverte d'une machine arithmétique, qui sans peine et sans grande attention permet d'effectuer de grands comptes, et l'on ne trouverait pas aisément quelque chose de plus digne d'être présenté lors d'une grande ambassade aux monarques de la Chine ou Catay (comme les Russes l'appellent).
- 2º L'opportunité de prendre des mesures nécessaires en vue d'observations astronomiques à faire dans quelques endroits de la Finlande, aux frontières de la Tartarie Chinoise, observations qui seraient très-utiles à la navigation maritime qu'elles rendraient plus sure.
- 3º La mise à exécution de certains projets et découvertes en vue d'améliorer la navigation fluviale principalement sur le Niéper et l'Irtis.
- 4º Dans le cas où la guerre éclaterait avec la Turquie, il y aurait lieu de proposer certains instruments militaires, qui, tant que secrets, pourraient être, sans beaucoup de frais et de difficulté, d'une grande utilité et changer totalement Bationem belli. Et comme le temps est court, il serait utile que son altesse daigne provisoirement en faire part à Sa M. Czarienne, en lui communiquant son impression le plus tôt possible et obtenir en même temps du Czar une audience particulière, en recommandant à ce sujet la plus grande circonspection, loin d'en informer qui que ce soit sans entente. On peut considérer à juste titre son altesse comme ayant la haute main, à même par là non-seulement d'associer à sa gloire immortelle le Czar avec lequel il est si titem, mais encore nu par de nobles sentiments, de mettre en rapport des millions d'hommes, comme aussi de régler tout, de telle sorte que ses États, ceux de ses alliés et l'empire romain parviennent au faite de la grandeur et de la prospérité.

zogen werben. Inzwischen aber ware umb gewisse Ursachen willen die Secretezza möglichst zu beobachten.

Ben etwa einer allergnabigsten Privat-aubienz hoffet man einige nicht unangenehme particularia auzuführen (1).

bation. Cependant il y aurait lieu pour certains motifs de garder le silence autant que possible.

Dans une audience particulière, toute de faveur, on espère faire valoir quelques particularités qui ne manqueront pas d'être bien accueillies (1).

(1) Un second brouillon, qui se trouve à Hanovre, ne s'écarte que par de légères variantes, de ce qui est exposé dans les remarques.

### XXII.

Bon Leibnig mahrend feiner Busammenfunft mit bem Cgaar Beter in Torgau aufgefeste Concepte.

Bu gewinnung ber Zeit wegen ber umbstände und wichtigkeit der Sache, nehme ich die Frenheit benkommenden Auffat ad statum legendi unterthänigst zuzuschiden welche wenn die Sach vorben ich wiederumb erwarten werde und im übrigen umb bessen menagirung bitten muß.

Es ist eines von benen Haupt-abschen bes Czars in seinem großen Reich die wiffenschaften bluben zu machen. Db nun wohl ben gegenwartigen Zeiten noch nicht ge-

BROUILLONS RÉDIGÉS PAR LEIBNIZ PENDANT SON ENTRETIEN AVEC LE CZAR PIERRE A TORGAU.

Pour gagner du temps, et par suite des circonstances et de l'importance de la chose, je prends la liberté d'expédier très-humblement le mémoire ci-joint ad statum legendi; si le temps fait défaut j'attendrai une meilleure occasion, demandant, du reste, avec instance de la discrétion.

C'est un des projets les plus chers au Czar que de faire fleurir les sciences dans son grand empire.

Sans doute les temps présents ne sont pas aussi favorables que d'autres; la grande guerre nécessite des frais énormes, qu'autrement on aurait pu consacrer à cet effet. schehen fan, mas sonst zu thun mare, weil ber große Rrieg die Rosten wegnimmt, die sonst hiezu erforbert werden mochten.

Te bennoch aber weil nichts Rostbarer ist als die Zeit, und bas menschliche leben turz und man also, so viel möglich nichts verschieben soll, dessen Bersaumung man hernach bereuen möchte; so solte ich dasur halten, es wäre bereits aniezo, ungeachtet des Krieges viel haupt-nügliche Dinge zu thun, so mehr auf guthe anstalt als merkliche Rosten ankämen und köndte dassenige so mehr kostbar allmählig nachgeholet werden. Ich will aber aniezo mit wenigen nur solgende Puncte erwehnung thun.

- 1) Meil es in Rußland mit den Studien gleichsam noch Tabula Rasa, es fondten alda die besten anstalten von der Welt gemacht werden, zu unterweisung der jugend in Sprachen und Wiffenschaften.
  - 2) Weil folches große Land noch wenig unterfucht, fo

Cependant, comme rien n'est plus précieux que le temps, vu le peu de durée de la vie humaine et la nécessité de ne rien remettre dont on doive regretter plus tard le renvoi, je suis d'avis qu'il y aurait lieu dès maintenant, malgré la guerre, d'accomplir de nombreuses choses de la plus haute importance et utilité qui nécessitent plutôt de bonnes dispositions que des dépenses énormes, quitte à pourvoir petit à petit aux frais. Je veux mentionner maintenant en peu de mots les seuls points suivants:

1" Comme il y a pour ainsi table rase en Russie quant aux études, on pourrait prendre les meilleures dispositions du monde pour l'instruction de la jeunesse dans les langues et les sciences.

2º Comme cette grande contrée a été à peine explorée, on ourrait y faire des observations importantes touchant föndten darinn vortrestiche observationes naturales, geographicæ, astronomicæ und sonst gemacht werden, so gleichsam einen Neuen Schaz der wissenschaften dargeben würden. In specie sind Vorschläge zu thun, wie durch gewisse Aftronomische observationes in des Ezars Landen von Finland an dist an die grenze der Sinesischen Lartaren die Schiffart überaus besördert werden köndte.

- 3) Man köndte aus Europa und Shina den Kern der besten nachrichtungen zusammen bringen, und solche pratice in des Ezars Landen einführen und weil die Ruffen gehorsam und gelehrig, so würden sie dadurch auch viel gelb in das Land bringen.
- 4) Wenn Seine Czarische M. zu diesen Dingen vor iezo zehentausend Thaler jahrlich bestimmten und die direction darüber einer Person austrügen, welche ber Sach gewachsen, und auch recht wohl gesinnet, also daß sie sich

la nature, la géographie et l'astronomie, et de la sorte offrir un nouveau trésor des connaissances.

In specie, il y a des propositions à faire, à propos d'observations astronomiques dans les provinces du Czar, de la Finlande aux frontières de la Tartarie chinoise, pour le plus grand bien de la navigation.

3º On pourrait faire un choix des connaissances réunies de la Chine et de l'Europe, l'importer dans les États du Czar, et, comme les Russes sont dociles et obéissants, il enrichirait considérablement le pays.

4° Si Sa Majesté Czarienne consacrait chaque année par avance 10,000 thalers à ces différents objets, en confiant à une personne expérimentée dans la matière, et animée des meilleures intentions, la direction de l'entreprise, qui prendrait sérieusement à cœur le progrès des sciences, je suis certain que dans un an on obtiendrait plus de résultats

٠ ٦

die beförderung der Wiffenschaften ernstlich angelegen senn lasse; so bin ich versichert, daß in einem jahr mehr als sonst in zehen jahren und mit 10,000 thlr. mehr als sonst mit 100,000 auszurichten.

Gewiffe wichtige particularia fezet man aniezo benfeits, bis man von des Ezars absehn, und von allen umbftanden beffer berichtet.

#### 11.

Solte &. Ez. Maj. einige beliebung zum Werk zeigen fo ware ohnmasgeblich auff eine schriftliche Verfaffung etwa folgenden Inhalts anzutragen.

Seine Ez. Maj. fundiret ein Collegium welches in bero nahmen die direction der Studien, Kunste und Wissenschaften im Czarischen Reich haben soll, und worinn verschiedene Nationen plaz sinden mögen. Dieses Colle-

qu'autrement dans dix, et qu'avec 10,000 thalers on réussirait mieux que d'une autre manière avec 100,000.

Je laisse de côté pour le moment certaines particularités jusqu'à ce que l'on soit mieux informé de l'intention du Czar et de toutes les circonstances.

#### II.

Si Sa Majesté Czarienne daignait se montrer favorable à l'entreprise, il y aurait lieu, sauf meilleur avis, de rédiger un mémoire dont voici la teneur :

Sa Majesté Czarienne fonde un collège, qui, en son nom, doit avoir la direction des études, arts et sciences dans son empire, et dont peuvent faire partie les différentes nations. Ce collège aura sous sa surveillance toutes les écoles, et tous les maîtres enseignants, l'imprimerie, tout ce qui con-

gium soll die aufsicht haben über alle Schuhlen und Schrende, Druckerenen, das ganze Buchwesen und den Papierhandel, auch Arzuen, Apothesen, desgleichen über die Salz- und Bergwerde, und endlich über die inventionen und Manufacturen, und introduction neuer cultur der vegetabilien, neuer fabriquen, und neu einführender Commercien, also ein Collegium sanitatis, Bergeollegium und Vorücher auch zu Nahrungs Sachen in sich halten, und sell ieder Szarische Unterthan bei schwehrer straffe schuldig senn, diesem Collegio zu
obigem Zwed mit allem Dienlichen nach billigkeit an Hand zu gehen.

Damit es aber dieses alles bestreiten und Seiner Maj. genüge leisten konne ohne beschwehrung der Czarischen intraden so gönnet S. Maj. diesem ihrem Collegio einige Vortheil ben dem Kitaischen, Caspischen und Neuen Baltischen Handel so dem Czarischen Landesin-

cerne la librairie et le commerce du papier, la médecine et la pharmacie, comme aussi les salines et les mines, et enfin les inventions et manufactures, l'introduction de nouvelle culture de végétaux, de nouvelles fabriques, de nouveaux commerces, en un mot, il comprendra un collége sanitatis, un collége des mines, tout en veillant aux moyens de subsister, et chaque sujet du Czar doit, sous peine de punition grave, aider le collége par tous les moyens possibles en vue du but à atteindre; et ce sera justice.

Mais pour surmonter tant de difficultés et satisfaire Sa Majesté sans grever les revenus de l'État, Sa Majesté daignera concéder à son collège quelques profits du commerce du Katay, de la Caspienne et de la Baltique, sans nuire aux intérêts du pays. Elle voudra bien venir en aide au collége dans l'intérêt de ces innovations utiles par des priviléges, en accordant de suite au même collége le privilége des teresse nicht entgegen. Will auch bei neuen nuzlichen Einführung(en) dem Collegio mit privilegiis an Hand gehn inzwischen auch geben Sie sofort denselbigen das Bücher-privilegium, die Calender, Gazette und ander Courante, auch Insbücher, Formularien und Edicten Berlag. Erlauben auch und privilegiren solches Lombarden oder Monti di pieta, nach hollandischen oder Italienischen Fuß, Loterien von allerhand Sorten, Leib und andere Renten, Assecuranz-, depositen-, Wittwenund Wansen- und andere Cassen, sonderlich auch Banco, Werd- und intelligenz Kauser und dergleichen anzulegen. Zuvorderst aber damit das Collegium einen gewissen fundum haben moge, verwilligen sie dazu das gestämpelte Papier, und gewisse Straffgefälle.

hingegen wird bas Collegium sich angelegen fenn laffen, bag bie Jugend wohl erzogen, guthe Lehrer und Bucher angeschafft, die frenen und andern Runfle, auch

livres, les calendriers, la gazette et autres publications courantes, les rôles pour les impôts, l'impression des formulaires et des édits. Comme aussi elle daignera permettre et donner en privilége les lombards ou monts-de-piété, comme en Hollande et en Italie, les loteries de toutes espèces, rentes viagères et autres, caisses d'assurance, des veuves et des orphelins, surtout de fonder des maisons de banque, des ateliers et des offices d'annonces.

Mais avant tout, afin de procurer au collége un capital assuré, elle accordera le papier timbré et certaines amendes.

En revanche, le collège aura à cœur que la jeunesse soit bien élevée, qu'en lui procure de bons maîtres et de bons livres, de faire progresser les arts libéraux et autres, ainsi que les sciences, de prendre les meilleures dispositions pour la santé publique, d'examiner et d'améliorer les travaux des mines, des salines et des savonneries, de faire Wissenschaften befördert, guthe Anstalten zu menschlicher gesundheit gemacht, die Berg- und Salz und Seissenwerke untersuchet und gebessert, observationes physicæ
et technicæ, in specie Astronomicæ et Magneticæ
behus der Schiffart angestellet, was sonst zu derselben auf
See und Ströhmen dienlich außgedacht und zu wert gerichtet, Bibliothec und Kunst-Cammern angeschaffet
und allerhand nüzliche Nachrichtungen aus Europa und
China zusammen bracht, Erfahrne Leute und Kunstler
angelocket und summa die Wohlfahrt, Nahrung und
Flor der Czarischen Lande und Leute durch Kunste und
Wissenschaften beobachtet und befördet werden.

Der præsident oder Director dieses Collegii sell stelle in dem höchsten Sarischen Staats-Rath, als wirklicher geheimer Rath haben, auch ihm ein plaz im geheimen Rriegs-Rath zustehen. Die glieder sollen nach gelegenheit die qualität von Szarischen Rathen und Secretarien

des observations physiques et techniques, in specie astronomiques et magnétiques d'une si grande utilité pour la navigation, de réaliser tout ce qui a été trouvé d'utile pour cette navigation, tant maritime que fluviale, de fonder des bibliothèques et des cabinets des arts, de collectionner toutes les connaissances quelles qu'elles soient de Chine et d'Europe, d'attirer des gens expérimentés et des artistes, en un mot, d'avoir toujours en vue la prospérité, la splendeur et la vie des États du Czar par les progrès des arts et des sciences.

Le président ou directeur de ce collége doit avoir sa place dans les conseils supérieurs de l'État, comme membre intime actif, comme il doit aussi faire partie du conseil privé de la guerre. Les membres doivent à l'occasion avoir la qualité de conseillers du Czar ou secrétaires, et ne pas relever de la juridiction ordinaire. Et Sa Majesté Czarienne haben und von ber ordinari jurisdiction eximiret fenn. Und fan S. Ezar. Maj. ben membris Collegii ein gewiffes Chrenzeichen geben, daß sie zu tragen und baburch ihren respect und ihre sicherheit besser zu erhalten macht haben sollen.

#### 111.

- 1) Eine Privat-Audienz bei dem Czar, dazu S. Maj. vermittelst zulänglicher information zu præpariren und sonderlich die Geheimhaltung zu recommandiren.
- 2) Commission an den Herren von Schleinig mit bem jungern Hr. Grafen Goloffin mit mir in Conferenz zu treten und etwas zu entwerfen.
- 3) Wenn ein gewisses mit mir wegen ber Scienzen abgerebet, so will auch mit ihnen in Conferenz treten wie auf eine reichseonstitutionsmäßige Weise ber bewuste

peut donner aux membres du collége un certain prestige qui les mettra plus à même de porter et de conserver leur dignité et leur sécurité.

#### III.

- 1º Une audience particulière du Czar, y préparer Sa Majesté en la mettant suffisamment au courant, recommander à ce sujet la plus grande discrétion.
- 3° Commission à M. de Schleinitz, ainsi qu'à M. le comte de Golofkin jeune, pour entrer en pourparlers avec moi et dresser un plan.
- 2º S'il y a conférence entre nous touchant les sciences, alors nous traiterons ensemble comment, avec des moyens conformes à la constitution de l'empire, atteindre le but proposé et réaliser mon projet, qui, sauf erreur, est conçu de

3wed zu erreichen und mit meinem Entwurf an Hand gehen, welcher ohnmaßgeblich vielleicht so gefasset, daß er mit Pohlen, Danemark, Preußen communiciret und auf solchen Fuß die negotiation ben bevorstehenden congressus eingerichtet werden könnte.

4) Gewiffe schriftliche Expedition unter Ez. Maj. Busigel und was zu beren vollstreckung nothig zu erhalten.

## Particularitaten.

- 1) Observation der Varictat der Magnetnadel.
- 2) Berlangte Proben verschiedener Sprachen.
- 3) Borfchlag zu einer großen Berbefferung ber binnenlandischen Communication um auf ben schnellen Strohmen leicht gegen ben Strohm zu fahren.
- 4) Eines Ronigs in Pohlen ehemaliger Vorschlag vom Nieperstrohm.

telle sorte, qu'il peut mettre en rapport la Pologne, le Danemark et la Prusse, et servir de base aux négociations en vue du prochain congrès.

4º Obtenir du Czar un diplôme avec son sceau, ainsi que tout ce qu'il faut pour son exécution.

#### PARTICULARITÉS.

- 1º Observation sur la variation de l'aiguille aimantée;
- 2º Monuments tant demandés des différentes langues;
- 3º Projet d'amélioration de la navigation intérieure pour remonter facilement le cours des fleuves rapides;
- 4º Projet déjà ancien d'un roi de Pologne au sujet du Niéper;
  - 5° Machine à calcul à envoyer en Chine (à Catay);
- 6º Instrument très-utile aux ingénieurs, permettant hors d'un lieu de mesurer d'après certaines données;

- 5) Rechenmaschine nach Cathan zu schicken.
- 6) Instrument aus einem Stande doch auf gewisse supposition mit großem Nup zu messen, sehr dienlich für ingenieur.
- 7) Instrument ohne Pulver zu werfen über 400 mal in einer Stunde, jedesmal 2 Pfund auf 30 Schritt, fann von 2 Menschen fortgebracht und regiert werden, auch wenn man will noch mehr ausrichten auf größere Distanzen.
- 8) Vorschläge wie ohne Beschwerung der Ginfunfte bie nothigen Rosten zur Verbefferung ber Studien zu erhalten.
- 7º Instrument pouvant lancer, sans poudre, plus de 400 fois par heure, un poids de deux livres à trente pas, que deux hommes portent et manœuvrent, avec facilité d'obtenir plus à des distances plus grandes.
- 8° Propositions tendant à obtenir, sans nouveaux impôts, les frais indispensables aux progrès des études.

#### XXIII.

Concept eines Briefes von Leibnig an S. Anton Ulrich.

Durchleuchtigfter Bergog, gnabigfter Berr!

Weil in einem Monath zwenmahl, obschon auf unterschiedene Weise, das Laus Braunschweig mit dem doppelten Abler vereiniget wird, habe ich vermennet, es köndte das Wappen der doppelte braunschw. Löwe nicht übel zwischen dem Römischen Kanserlichen und Szarischen Russischen deppelten Abler auf einer Medaille stehen, mit einem versu memoriali, der das Jahr und den Monath anzeige: Dant geMInIs oCtobrI aqVIIIs

BROUILLON D'UNE LETTRE DE LEIBNIZ AU DUC ANTON ULRICH.

Très-sérénissime Duc, très-gracieux Maître,

Comme par deux fois déjà en un mois, de diverses façons, il est vrai, la maison de Brunswick s'est unie au double aigle, j'ai pensé que les armes de Brunswick, le double lion, ne seroient pas mal placées sur une médaille, entre le double aigle impérial romain et russe, avec ce vers de circonstance, indiquant l'année et le mois:

Dant geMinis oCtobri aqVILIs bis fata leones

MDCLLVIIIII fait 1711. Il en est question dans le projet

bls fata Leones — MDCLLVIIIII macht 1711. Wie auf benfommenden entwurff zu sehen. Auf der Reversseite der Medaille köndten die benden hohen Prinzessinen mit ihren Bildniß und Nahmen stehen.

(Nehme mir) unterthänigste Freiheit E. D. beitommenden Aufffas zuzuschicken, mit unterthänigster Bitte mir selbige mit deffen Inhalt zu menagiren und wenn sie sich bessen nach guthbesinden bedienet, mir in Snaden wiederumb zuzustellen.

ci-joint. Au revers de la médaille pourroient figurer l'effigie des deux princesses avec leurs noms.

Je prends la liberté de vous expédier le mémoire ci-joint avec la très-humble prière d'en ménager la teneur et de daigner me le retourner quand vous vous en serez servi à votre bon plaisir.

#### XXIV.

# PROJET D'UNE LETTRE DE LEIBNIZ AU CHANCELIER COMTE GOLOFKIN (1).

16 janvier 1712.

# Monsieur,

Ayant eu l'honneur de faire la révérence à Votre Excellence à Torgau, je prends la liberté de vous écrire, puisqu'il s'agit du service de Sa Majesté Czarienne. Lorsque j'eus une audience gracieuse auprès de ce Monarque, Sa Majesté agréa mon zèle pour sa gloire et pour l'accroissement des sciences, et me fit dire que je recevrois de sa part un ordre ou bien une déclaration par écrit. Comme cette expédition dépend de V. Exc., j'ai cru que je ne pourrois mieux m'adresser qu'à V. Exc.

Pour avoir des lumières là-dessus, afin de mieux concourir aux intentions héroïques de Sa M., la suppliant de faire rendre à Sa M. la requête cyjointe, ainsi que les extraits des lettres chinoises, quoyque V. Exc. ait sans doute des nouvelles plus fraîches de la Chine, cependant j'espère qu'il y aura icy des particularités qui ne déplairont pas. On m'a communiqué des lettres venues de la Chine, qui parlent que le monarque chinois auroit fait mettre en prison et déposé le prince, nommé

<sup>(1)</sup> Autre début en allemand, avec variantes.

auparavant pour héritier de l'empire. Depuis, d'autres lettres de 1710 disent que son innocence avoit été reconnue et qu'il avoit été délivré, et que le monarque lui-même, étant dangereusement malade, avoit été guéri par une (sic) remède d'Europe.

J'écris à V. Exc. en françois, parce que je l'adresse à M. l'envoyé extraordinaire à Berlin, à qui cette langue est familière.

Autant que je l'ai compris, les intentions dont il s'agit tendent en général à faire fleurir dans son grand empire les lettres, les sciences et les arts. Et je suppose que Sa Majesté est bien aise de gagner le temps et d'approcher de son but le plustôt que cela se pourra faire, autant que les conjectures le permettent.

Car il faut toujours gagner le temps autant qu'il est possible, puisque le temps est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée à ménager.

Or je crois que Sa M. Czarienne pourroit faire au plustôt des grandes avances vers ce but sans faire des grandes dépenses. Et lorsque j'ai été à Torgau, j'ai donné mon sentiment là-dessus par écrit, et viendray à un plus grand détail, lorsqu'on voudra venir au fait. Avec peu de personnes bien choisies, beaucoup de bonne correspondance et plusieurs bons ordres, on ira plus loin en peu de temps et avec peu de dépense, qu'on ne pourroit faire autrement avec beaucoup de temps et beaucoup de frais.

Et comme depuis ma jeunesse mon grand but a été de travailler à la gloire de Dieu par l'accroissement des sciences, qui marquent le mieux la puissance, la sagesse et la bonté divine (en quoi j'ai

réussi en partie par la grâce divine, ayant fait des nouvelles découvertes importantes assez connues dans la république des lettres), et comme j'ai préféré ce but aux honneurs et à la fortune, quoyque les conjectures m'aient obligé d'entrer dans des charges où j'ai eu la justice, l'histoire et les affaires politiques pour objet, je suis toujours prest à tourner mes pensées vers ce grand but, et je n'ai cherché qu'un grand prince qui ait le même but. Je crois de l'avoir trouvé dans la personne du Grand Czar, de sorte que Sa M. se peut assurer qu'elle ne trouvera jamais une personne plus zélée pour ce dessein important et qui se soucie moins de son intérest particulier, pourveu que je trouve les moyens et les occasions de contribuer efficacement au bien commun dans ces matières. Et en cela je ne distingue ny nation ny party, et j'aimeray mieux de voir les sciences rendues fort sleurissantes chez les Russes que de les voir médiocrement cultivées en Allemagne. Le pays où cela ira le mieux sera celui qui me sera le plus cher, puisque tout le genre humain en profitera toujours, et ses vrais trésors en seront augmentés. Car les vrais trésors du genre humain sont les arts et les sciences. C'est ce qui distingue le plus les hommes des bêtes et les peuples cultivés des barbares.

Vous voyez par là, Monsieur, mes sentiments sincères et zélés. Les livres et la renommée vous pourront dire que mon zèle n'a pas été sans effet. Maintenant je souhaite de le rendre plus effectif par la puissance d'un grand et sage monarque, qui de tous les princes que je connois encore maintenant parott

le plus résolu et le plus capable d'exécuter des grands desseins de cette nature. Et quand même il continueroit encore quelque temps d'être en guerre, ce que je n'espère pourtant, je crois qu'on pourroit prendre des bonnes mesures pour avancer sans délay dans les sciences et arts, aussi bien que la gloire de Dieu, sans grands frais et beaucoup d'incommodités.

J'attends maintenant les vœux de Sa Majesté après avoir rendu compte de celles (sic) que j'ai pour son service, et je vous supplie, Monsieur, de me procurer ses ordres, étant entièrement, Monsieur, de Votre Excellence le serviteur...

## XXV.

PROJET D'UNE LETTRE DE LEIBNIZ A GOLOFKIN LE JEUNE, AMBASSADEUR RUSSE A BERLIN (4).

16 janv. 1712.

# Monsieur,

Avant eu l'honneur de vous faire la révérence à Torgau aussi bien qu'à M<sup>gr</sup> le Grand Chancelier, je prends la liberté, Monsieur, de vous adresser pour ce grand ministre (sic), d'autant plus que vous êtes chargé des affaires de Sa Majesté Czarienne dans le voisinage, et je supplie en même temps Votre Excellence de me procurer quelque éclaircissement làdessus. C'est que Sa Majesté Czarienne m'a fait la grace de me faire savoir à Torgau que j'apprendrai ses intentions par écrit. Et comme je souhaiterois de m'y conformer, je suis obligé d'en faire souvenir Son Excellence, puisque l'expédition dépend de la chancellerie dont elle a la suprême direction. Je souhaiterois l'occasion de pouvoir marquer mon zèle pour vous, Monsieur, et pour votre illustre famille et pour le service du Grand Czar, où elle est attachée. Je suis entièrement.

de V. Exc., etc.

<sup>(1)</sup> Autre début que la précédente.

#### XXVI.

Concept eines Briefes von Leibnig an Peter ben Großen (1).

16. 3an. 1712.

٠٦

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Großczaar! Allergnädigster Herr!

Nachbem Eure Großezaarische Majestat mir in Gnaben in Lorgau zu verstehen gegeben, daß meine wenige Borschläge beroselben nicht mißsallen, habe ich nicht ermangelt, eine Magnetische Weltkugel verfertigen zu lassen, bergleichen noch nicht geschen worden, so ein neues

> BROUILLON D'UNE LETTRE DE LEIBNIZ A PIERRE LE GRAND (4).

> > 16 janv. 1716.

Très-auguste, très-puissant, très-invincible Czar, Très-gracieux Seigneur,

Puisque Votre Majesté Czarienne a bien voulu me donner à entendre à Torgau que mes projets ne lui déplaisoient pas, je me suis empressé de faire construire une sphère magnétique terrestre, comme on n'en a pas encore vu, et qui permette aux navigateurs de se diriger plus sûrement en mer. Et si, tous les dix ans, de nouvelles observations sont faites avec l'aiguille aimantée, et si par elles de nouvelles sphères

(1) Sous forme de mise au net, sur une feuille grand format.

Licht ben ber Schifffahrt giebet. Und wenn alle 10 Jahr neue Observationes mit Magnetnadeln angestellet, und neue Weltsugeln bazu verfertiget, auch beren Entwurf von Seefahrenden gebrauchet wurde, so hatte man etwas, welches pro tempore die zehen Jahr über, vor die longitudines oder was die Hollander Ost und West nennen dienen und dann erneuert werden könnte, dis mit der Zeit etwas beständiges ausgefunden wurde.

Weil aber der Magnet nicht nur die Declination in plano horizontali, sondern auch die Declination in plano verticali hat, und hoch nothig, daß auch solche sleißig observiret werde, habe ich auch ein eigen Instrumentum inclinationes dazu eingerichtet, und ist zu wunschen, daß sowohl inclinatio als declinatio in E. M. großem Reich an verschiedenen Orten zu verschiedenen Beiten observiret werde, weil es vor die Schiffsahrt sehr nusslich sein wurde.

magnétiques terrestres sont dressées à l'usage des navigateurs, on auroit alors quelque chose qui pourroit tenir lieu des longitudes, ou de ce que les Hollandois appellent Est et Ouest, et que l'on renouvelleroit jusqu'à ce que, avec le temps, on arrive à un résultat durable.

Mais, comme l'aiguille aimantée subit non-seulement la déclinaison in plano horizontali, mais encore la déclinaison in plano verticali, et qu'il est de la plus haute nécessité d'en faire l'observation sérieusement, j'ai dressé aussi à cet effet un instrument spécial d'inclinaison, et il y a lieu de désirer que l'inclinaison, comme la déclinaison, soit observée à des époques différentes et en divers lieux du grand empire de Russie, ce qui rendroit d'immenses services à la navigation.

Je n'attends que les ordres que Votre Majesté m'a promis de donner, et je m'en remets, quant au reste, aux propoIch erwarte die von wegen E. M. mir versprochene allergn. Berordnung und beziehe mich im übrigen auf ben zu Lorgau gethanen allerunth. schriftlicheu Borschlag, in den Gedanken stehend, daß ohngeacht der schwehren Rriegszeiten E. M. durch zulängliche Anstalt, die Zeit (welche das kostbarste äußerlicher Dinge ist, so und Gott bargegeben), gewinnen und ohne große Rosten zu Beförderung und Ausbreitung der Kunste und Wifsenschaften ein großes in furzer Zeit ausrichten konnten (1).

Sabe sonft auch einen Extract aus dinesischen ober cathajischen Briefen beifugen wollen, woraus zu sehen, wie man auch allba auf ber Wiffenschaften Beforberung

sitions écrites, très-humblement soumises à Torgau, toujours avec la pensée que, en dépit des temps difficiles de la guerre, grâce à des dispositions suffisantes, Votre Majesté ne perdra pas de temps (le bien le plus précieux de tous ceux que Dieu nous a faits), et que, sans beaucoup de frais, Elle saura, en peu de temps (1), contribuer largement aux progrès et à l'extension des arts et des sciences.

J'ai voulu ajouter un extrait de lettres chinoises ou cataisiennes qui prouvent clairement les bonnes intentions

<sup>(1)</sup> Un autre exemplaire de ce brouillon (en apparence l'original) porte en marge les expressions :

a G. M. die Fruchte bavon bald felbft genießen. Der Krieg, ba er gleich anhalten follte, murbe baran nicht hindern, weil die Anftalten zu machen, ohne E. M. Gintunfte zu beschweren, die Roslen Anfangs mittelmäßig sein und mit dem Nugen fleigen wurden. Falls nun E. Cz. M. die Sache mit Nachbruck anzugreifen allgn. gesonnen, hoffe ich bermableins gegenwärtig Alles mit naberen Umbständen vorzutragen.

<sup>«</sup> Votre Majesté en goûteroit bientôt les fruits. La guerre, devroitelle durer, ne seroit nullement un empéchement, puisque les mesures à prendre ne grèveroient en aucune façon les revenus de Votre Majesté, et que les frais modiques dès le début n'augmenteroient qu'en raison des services rendus. Seulement, dans le cas où Votre Majesté auroit l'intention de pousser activement la chose, j'ose espérer pouvoir lui développer mon projet avec tous les détails qu'il comporte. »

bedacht, und wie E. M. audy darinn China und Europa aneinander hengen tonnen.

Berhoffe auch es werden E. M. meinen Eifer zu diefem großen Zweck und zu dero Dienst in Gnaden zu guth
halten, daß ich (nach ungern vernommenen Tott dero
Leibenedici Donelli) mich erfühne, diesen allerunterth.
Borschlag zu thun, daß, wosern E. M. eine neue Person zu diesem Amt annehmen wollen, ich jemand dazu
wüßte, welcher auch in Physika vortresstich und also zu
Beförderung der Wissenschaften überauß dienlich sein
wurde. Wie ich denn von Gott zu Herzen wünsche, daß
E. M. einen solchen Mann nicht allein vor sich und vor
dero hohe Familie als für andre, auch für sich nicht sowohl zur Arzuei als zur Wissenschaft, viele Jahre brauchen mögen, und ich verbleibe lebenszeit E. Gr. Ez. M.

allerunterthanigfter Diener G. B. v. Leibnig.

où l'on est pour ce qui touche aux sciences et combien Votre Majesté seroit à même d'unir l'Europe et la Chine.

J'espère aussi que Votre Majesté daignera accueillir avec bienveillance mon zèle et mes services, de sorte que (à la triste occasion de la mort du docteur Donelli), j'ose lui faire cette très-humble proposition que, dans le cas où Votre Majesté voudroit prendre à son service une autre personne, je sais quelqu'un qui, possédant en outre de vastes connoissances en physique, pourroit être d'une grande utilité en vue du progrès des sciences. Comme je le désire de tout cœur en Dicu, puisse Votre Majesté pouvoir se servir pendant de très-nombreuses années d'un tel homme, tant pour elle, son illustre famille et les autres, que pour la médecine et la science. Je suis, ma vie durant, de Votre Majesté Czarienne, le très-humble serviteur,

G. W. DE LEIBNIZ.

## P. S. (1)

Allergnabigster Herr! Bermuthlich wird ber Herr Baron von Urbich berichtet haben und E. M. sich in Gnaben erinnern, daß die negotiation E. M. an dem Churf. Hannoverschen Hofe durch mich zuerst andracht und der Grund geleget worden, worauff hernach der Hr. Fürst Kurakin gebauet und gewisse Traktaten geschlossen.

Db ich nun wohl oft in publiquen affairen auch Justizwesen gebrauchet worden und bisweilen von großen Fürsten darinn consultiret werde, so halte ich doch die Kunste und Wissenschaften für höher, weil dadurch die Schre Gottes und das Beste des ganzen menschlichen Geschlechts beständig befördert wird, denn in den Wissenschaften und Ertenntnissen der Natur und Kunst erzeigen sich vornehmlich die Wunder Gottes, seine Macht, seine Weisheit und Gute; und die Kunste und Wissenschaften

# P. S. (1).

Très-gracieux Seigneur: Probablement, M. le baron d'Urbich en aura fait mention, et Votre Majesté daignera s'en souvenir, j'ai entamé des négociations avec le prince Électeur de Hanovre, et ensuite M. le prince de Kurakin a établi et conclu des traités sur les négociations. Bien que je compte de longs services dans l'administration et la justice, que j'aie été consulté pendant longtemps par de grands princes, je considère néanmoins comme plus élevés les arts et les sciences, capables d'augmenter la gloire de Dieu et le bien du genre humain, car c'est surtout dans les sciences et les connoissances de la nature et de l'art que se manifestent les merveilles de Dieu, sa puissance, sa sagesse et sa bonté; et

<sup>(1)</sup> Ce post-scriptum se trouve sur l'autre moitié de la feuille qui renferme le brouillon moins soigneusement écrit ou l'original.

fchaften find auch ber rechte Schag bes menschlichen Geschlechte, baburch bie Runft machtig wird über bie Natur und dadurch die wohlgefaffeten Bolter von den Barbarifchen unterschieden werden. Derowegen habe ich von Jugend auf die Wiffenschaft geliebet und betrieben, habe auch bas Glud gehabt, ohngeacht vieler abhaltenden Gefchafte verschiedene ohngemeine Entdedungen herfur zu beingen, fo in offentlichen Buchern von ohnparthenischen und berühmten Leuten hochgelobet worden. Es hat mir aud nichts anderes gefehlet, als ein großer Berr, ber fich eben ber Sach genugfam annehmen wollen. Und biefen verhoffe ich nun bei E. Cz. M. gefunden zu haben, als Die in Dero großen Reich gar leicht fast ohne Duhe und Roften bie vortrefflichften Unftalten bagu machen tonnen und wollen. E. Gr. Cg. Dl. wird burch folche heroifche Borhaben ungehlicher nicht nur jegiger, fonbern auch funftiger Menschen Rugen und Wohlfahrt befor-

encore les arts et les sciences sont le vrai trésor du genre humain, ils montrent la supériorité de l'art sur la nature et distinguent les peuples civilisés des barbares.

C'est pourquoi, dès mon jeune âge, je me suis adonné aux sciences que j'aimois; j'ai eu le bonheur, malgré de nombreuses occupations étrangères, d'arriver à diverses découvertes importantes, dont l'éloge a été publié dans les écrits de personnes illustres et impartiales. Il ne me manquoit plus qu'un grand prince qui voulût s'intéresser suffisamment à la chose; j'espère l'avoir trouvé dans Sa Majesté qui veut et peut prendre dans son grand empire les meilleures mesures à ce sujet. Votre Majesté Czarienne, par des projets dignes d'un héros, saura, en les mettant à exécution, procurer le bien-être et la prospérité, non-seulement aux contemporains, mais encore aux générations futures, et principalement se rendre utile aux Russes et aux autres peu-

bern und dem ganzen menschlichen Geschlecht, insonderheit aber den Ruffen und allen andern flavonischen Nationen zu Nuz und zu Statten kommen und (weit mehr) (1) ben ihnen ausrichten, als Fohi bei den Chinesen, Germes ben den Aegyptiern, Berdust in Kochasien, Armin ben den Kochseutschen, Odin ben den Nordteutschen, Almanzor ben den Saracenen.

Es scheinet, es sen die Schickung Gottes, daß die Wiffenschaft den Kreis der Erden umbwandern und nunmehr auch zu Schien fommen solle, und daß E. M. dießfalls zum Wertzeug versehen, da sie auf der einen Seite aus Europa, auf der andern aus China das Beste nehmen, und was bende gethan durch gute Anstalt verbeffern können. Denn weil in dero Reich großen Theils noch alles die Studien betreffend neu und gleichsam in weiß Papier, so können unzehlich viel Fehler vermieden werden, die in Europa allmählig und unbemerkt einge-

ples slaves, comme Fohi chez les Chinois, Hermès chez les Égyptiens, Zoroastre dans la haute Asie, Arminius chez les Allemands du sud, Odin chez les Allemands du nord, Almanzor chez les Sarrasins.

Il semble que Dieu ait décidé que la science fasse le tour du monde et pénètre maintenant jusqu'en Scythie, qu'il ait désigné Votre Majesté pour être son instrument à cet effet, alors qu'Elle est en état de tirer de l'Europe d'une part et de la Chine de l'autre ce qu'il y a de meilleur, et de perfectionner, par de sages réformes, les institutions de ces deux contrées. Car, considérant que, pour la plus grande partie de son empire, tout ce qui concerne les études est à faire, et qu'on a pour ainsi dire la feuille blanche, on pourra éviter ainsi de si nombreuses er-

<sup>(1)</sup> Ces mots : weit mehr, « et plus loin », ont été effacés par Leibniz.

riffen, und weiß man, baß ein Walaft, ber gang von Neuem aufgeführet wird, beffer heraus kommt, als wenn baran viele secula über gebauet, gebeffert, auch viel geändert worden.

Es gehören zwar zu biesem neuen und großen Runstbau Bibliotheken, Musea oder Raritatenkammern, Werkhauser zu Modellen und Runstsachen, Laboratoria chymica und Observatoria astronomica, allein man hat nicht alles auf einmal nothig, sondern gehet stuffenweise, und waren Vorschläge zu thun, wie zu dem nutlichsten gar bald ohne sondere Rosten zu gelangen.

Das Bornehmste aber so anzuschaffen, senen Denschen, so zu dem großen Zweck bequem und von verschiebenen Orthen zu beschreiben, die sich in E. W. Reich
niederließen, und junge Leute barin treulich unterwiesen,
benn weil die victualia in Rußland wohlfeil, braucht

reurs qui se sont glissées petit à petit et sans qu'on s'en aperçoive, et l'on sçait qu'un palais, construit tout entier à neuf, ressort bien mieux que si, après plusieurs siècles d'existence, on vient à le réparer et à faire de nombreux changemens.

Ce qui constitue ce nouvel et vaste édifice, ce sont des bibliothèques, des musées, des cabinets de rarctés, des ateliers de modèles et d'objets d'art, des laboratoires de chimie et des observatoires d'astronomie; objets qu'il n'est pas nécessaire d'avoir en même temps, mais petit à petit, alors qu'il y a lieu de soumettre quelques projets tendant à obtenir les plus pressés sans frais énormes.

L'important est de se procurer des hommes capables de répondre aux vues qu'on se propose, de différens endroits, qui s'établiroient dans l'empire de Votre Majesté, pour y instruire sidèlement les jeunes gens, alors que les victualia man eben nicht fo gar viel Geld, für die fo fich im Lande niederlaffen.

Ich werde es mir vor die größte Shre, Bergnügung und Berdienst schäfen, E. Gr. Ez. M. in einem so löblichen und gottgefälligen Werke dienen zu können; benn ich nicht von den bin, so auf ihr Vaterland, oder sonst auf eine gewisse Nation, erpicht senen; sondern ich gehe auf den Nußen des gangen menschlichen Geschlechts; denn ich halte den Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnte Menschen für dessen Mitbürger, und ist mir lieber den Butsen viel Guthes auszurichten, als ben den Leutschen oder andern Europäern wenig, wenn ich gleich ben diesen in noch so großer Ehre, Reichthum und Ruhe siße, aber daben andern nicht viel nußen sollte, denn meine Neigung und Lust geht aus gemeine Beste. Zu diesem Zweck sühre vorlängs große Correspondenz in Europa ja die in China, und bin nicht allein von vielen

sont à bas prix en Russic et qu'on aura peu de dépenses à faire pour ceux qui s'installeront dans le pays.

Je m'estimerai très-fier, très-satisfait et très-récompensé de pouvoir rendre service à Votre Majesté dans une œuvre si digne et si agréable à Dieu; car je ne suis pas de ces hommes passionnés pour leur pays, ou encore pour une nation quelconque, mais je travaille pour le bien-être du genre humain tout entier, car je considère le ciel comme la patrie, et les hommes bien nés comme des compatriotes, et je préfère rendre beaucoup de services aux Russes que peu aux Allemands ou à d'autres Européens, encore que je pourrois jouir chez ces derniers du repos, des honneurs et de la fortune; mais, ne pouvant plus être d'une aussi grande utilité, c'est par goût et par inclination que je m'occupe du bien-être général. C'est dans ce but que, depuis longtemps déjà, je suis en relation avec l'Europe et même la Chine.

Sahren hehr in ben Königl. französisch und engländischen Societäten ein Mitglied, sondern dirigire auch als præses die Königl. Preuß. Societät der Wissenschaften, welche zu E. M. hohen Absehen auf alle Weise zu concurriren suchen wird, auch sich bereits an des H. Herzogs Ludwig Rudolfs zu Braunschweig Lünedurg Orchl. schriftlich dazu erbothen. Solche Societät zu Berlin hat der König auf meine Vorschläge fundirt, und habe ich solche Anstalt daben an Hand gegeben, daß sie dem König fast nichts zu unterhalten kostet, viel besser aber könnte nicht nur dergl., sondern ein weit mehreres in E. Sr. Ez. M. großem Land geschehen und — sama bald zur Sachethat werden.

que depuis longues années je fais partie des Sociétés royales de France et d'Angleterre, qu'en outre je suis président de la Société royale de Prusse, qui fera tous ses efforts pour répondre aux nobles vues de Votre Majesté, témoin la demande écrite à S. A. M. le duc Louis-Rodolphe de Brunswick-Luncbourg. Cette Société, que le roi a fondée d'après mes plans, a été établie sur des bases telles qu'elle ne coûte au roi presque rien à entretenir, ce qui pourroit non-seulement avoir lieu, mais encore se réaliser avec plus de profits dans le grand empire de Sa Majesté Czarienne et devenir glorieux par la renommée.

## XXVII.

PROJET D'UN CONSEIL SUPÉRIEUR DES SCIENCES ET ARTS
POUR LE CZAR (1).

Sa Majesté Czarienne m'ayant traité si gracieusement quand j'eus l'honneur de lui marquer ma dévotion, je souhaiterois de pouvoir contribuer à sa gloire par quelque chose qui fût en même temps avantageux au bien général et propre à avancer la gloire de Dieu.

Et je crois que tout cela se peut trouver ensemble dans l'accroissement des connoissances solides. Car elles relèvent l'admiration des ouvrages de Dieu; elles augmentent le bien et les commodités des hommes en les rendant plus éclairés, en les détournant des occupations inutiles et mauvaises, en fournissant de nouvelles découvertes utiles à la police, au commerce, à la marine, aux arts et manufactures, à la santé. Et enfin personne n'y prend part maintenant plus glorieusement que Sa Majesté Czarienne, qui a naturellement de l'inclination pour les sciences et y a acquis de grandes lumières et s'est proposé de les faire fleurir dans un grand empire, ayant la commodité de joindre pour cela les avantages de l'Europe et de la Chine.

<sup>(1)</sup> Ce projet est de 1712 et doit avoir été préparé pour Schleiniz, comme celui découvert par Posselt: Ayant été traité si gracieusement... et qui a été par erreur reporté avant sa date dans ce recueil.

Pour mieux réussir dans un si grand et si beau dessein, il seroit peut-être à propos que Sa Majesté établit une espèce de conseil particulier, dont l'objet fût en général le soin d'introduire, d'augmenter et de faire fleurir toutes les bonnes connoissances dans son empire. De ce conseil dépendroient les académies et les sociétés savantes, les écoles, les imprimeries et librairies, le soin des langues avec les truchemens, l'histoire et la géographie, tant interne qu'externe, l'instruction des artisans, mariniers, jardiniers, chymistes et autres; puis la correspondance avec les étrangers sur les lettres et sciences, les gazettes et almanachs, l'importation et la censure des livres, la formation des bibliothèques et cabinets de raretés, les observatoires et laboratoires, et quantité d'autres matières qu'il seroit trop long de spécifier, et où l'on se peut rapporter en partie à l'exemple d'autres sociétés savantes ou académies des sciences et des arts. Sa Majesté Czarienne auroit aussi quelques personnes hors du pays qui entretiendroient correspondance sur ces matières et auroient soin de fournir des nouvelles connoissances, livres, personnes, machines, instrumens, simples et autres choses utiles.

Il pourroit sembler que la guerre où Sa Majesté Czarienne est occupée ne permet pas de songer à l'exécution entière de ce dessein. Mais comme les plus grandes difficultés de la guerre sont surmontées par l'assistance de Dieu, Sa Majesté est en état déjà de préparer les choses, puisqu'aussi bien il faut du temps pour obtenir ce grand but, et que par conséquent il est bon d'y avancer le plus qu'il se peut

et de faire au plustôt ce qui est le plus faisable pour gagner le temps, qui est une des plus prétieuses choses du monde.

Ainsi le Czar pourroit commencer par la formation d'un plan bien digéré de ce grand et beau dessein. On feroit un projet du but et des movens propres à l'obtenir, qui changeroient le moins et seroient pourtant d'une grande efficace. Et l'on verroit en même temps ce qui seroit propre à être fait tout présentement. Il paroist que la ville de Moscou, capitale de l'empire, celle d'Astracan, frontière vers la Perse, celle de Kiof, frontière vers les Turcs, et celle de Pétersbourg sur la mer Baltique, qui fait une nouvelle communication avec l'Allemagne et les pays voisins, seroient les plus propres à fonder des académies et à faire d'autres établissemens convenables. Mais il seroit temps particulièrement de penser à la formation d'une bibliothèque et d'un cabinet, et de choisir quelques personnes. Il seroit peut-être à propos aussi de commencer par l'académie de Pétersbourg et de faire faire aussi par tous les États du Czar les expériences magnétiques si importantes pour la navigation.

Mais le plus nécessaire seroit de penser à certains fonds et revenus qu'il faudroit destiner à l'exécution de ces beaux desseins de Sa Majesté, et qui fussent d'une telle nature qu'ils chargeassent le moins ses finances.

## XXVIII.

Concept einer Dentschrift Leibnig's über Untersuchung ber Sprachen und Beobachtung ber Bariation bes Magnets im Rufflichen Reiche.

Weilen vernehme daß Seine Czarische Mt. unter ben von mir zu Torgau erwähnten zu ber glori und gemeinen Nuz gerichteten Puncten zweener sonderlich allergnädigst erinnern und dazu ein belieben zeigen, so habe hiermit meine darüber habende gedanden etwas umbständlicher außführen sollen. Der eine bestehet in Untersuchung der Sprachen in dem Czarischen Reich und angrenzenden Landen, der andere in Beobachtung der Variation des Magnets in benselbigen.

PROJET D'UN MÉMOIRE DE LEIBNIZ CONCERNANT L'ÉTUDE DES LANGUES ET L'OBSERVATION DE LA VARIATION DE L'AIGUILLE AIMANTÉE DANS L'EMPIRE RUSSE.

Puisque je suis informé du bon souvenir et des gracieuses intentions de S. M. Czarienne au sujet des deux principaux projets dont il a été fait mention à Torgau en vue de la gloire et de l'utilité générales, j'ai dû développer avec plus de détails mes idées à ce double sujet. L'un consiste dans l'étude des langues dans l'empire russe et les pays limitrophes; l'autre dans l'observation de l'aiguille aimantée dans les mêmes lieux.

Pour ce qui est de l'étude des langues, non-seulement en vue de la conversion et de la civilisation des peuples, mais So viel nun die Untersuchung der Sprachen anlanget welche sowohl zu bekehrung und Eivilistrung der Bolder, als auch zu der Histori und erlauterung des Ursprungs und der verwandniß derselben (als welche nicht besser als aus den Sprachen zu erlenen) dienen wurde; so ist mein weniger Vorschlag dieser: Busörderst ware das Bater unser und das Symbolum Apostolicum oder allgemeine christliche glaubensbekandniß in jede Sprache die in den Ezarischen Reich und angrenzenden Landen sich sindet, zu übersezen. Und zwar nicht überhaupt sondern versione interlineari daß ein worth so viel thunlich dem andern antworte.

Dann ferner ware ein flein vocabulbuch (baran es in Rufland nicht fehlen wird) zur Land zu nehmen, barinn nicht nur nomina sondern auch verba enthalten, um die Russische vocabula in einer jeden von der Russischen merflich verschiedenen Sprache absonderlich zu geben,

aussi dans l'intérêt de leur histoire, de l'éclaircissement de leur origine et de leur parenté (les langues sont le meilleur moyen pour y arriver), j'exposerai ce qui suit : tout d'abord il y auroit lieu de traduire Notre Père et le symbole des Apôtres ou bien les principaux articles de la foi chrétienne dans chaque langue en usage dans l'empire russe et dans les pays voisins. Et ce n'est certes pas une version sommaire, mais une version interlinéaire telle qu'un mot réponde, autant que possible, à un autre mot, que je propose.

Puis, plus tard, il y auroit lieu d'entreprendre un petit vocabulaire (je suis sans inquiétude à ce sujet pour la Russie), qui renfermât aussi non-sculement les noms, mais aussi les verbes, en donnant les vocables russes, principalement dans chaque langue qui diffère sensiblement de la russe, et encore en écrivant, autant que faire se peut, la prononciation en caractères russes. On devroit aussi à l'occasion donner

und auch bie aussprache mit Russischen Buchstaben, fo viel thunlich zu fchreiben. Es mußte aber auch, wo es nothig ber Name ber Nation und ber barinn befindlichen vornehmften Strohme, mithin bie Lage bes Lanbes mohl bebeutet werben. Solde untersuchung und auffzeichnung fondte geschehen theils in ber Baupt- und Refideng Stadt Mosfau theils in den vornehmften Land- und Grengftabten als zu Aftracan, Cafan, Lobolsto, Archangel, fonberlich aber in ben grenzfesten gegen China. Und tonbte man bagu brauchen nicht nur die Dolmetscher fondern auch einige Raufleute und Reifenbe, ober auch bediente, fo entweder aus der Nation burtig ober wenigstens viel mit ihr umbgangen. Golten fich einige worther finben, fo in den barbarifchen Sprachen nicht wohl ober nicht anders als mit umbschweif zu geben, hatte man fich baran nicht zu fehren. 218 bie Sollander ben chriftlichen glauben in die Sottentotsche Sprache bringen laffen, hat

le nom de la nation, avec les principaux cours d'eau qui l'arrosent, comme en même temps la situation du pays. Un travail de ce genre pourroit avoir lieu dans la capitale et résidence de Moscou, d'autre part dans les contrées les plus importantes et les villes frontières, comme Astrakan, Cazan, Tobolsk, Archangel, et principalement dans les forteresses aux confins de la Chine. Et, à cet effet, on pourroit employer non-seulement les truchemens, mais aussi quelques commerçans et voyageurs, comme encore des domestiques qui, ou bien sont originaires de la nation, ou bien ont au moins des rapports avec elle. On pourra rencontrer quelques mots qui ne scauront être exactement rendus dans les langues barbares, à moins d'employer des circonlocutions, ce dont il est inutile de se préoccuper. Quand les Hollandois firent traduire les croyances chrétiennes en longue hottentote, on dot rendre le Saint-Esprit en ces termes, qui veulent dire :

man ben heiligen Geift mit solchen worthen geben muffen, bie einen angenehmen lieblichen Wind bedeuten. Wie dann selbst im Leutschen, Lateinischen und griechischen Geift, Spiritus, πνεῦμα ursprunglich nichts anders sagen will, als eine subtile lufft oder Wind. Denn die Menschen pflegen geistliche Dinge durch Vergleichung mit den leiblichen sich einzubilden.

Es ist befand daß die alten alles was sich von Pohlen oder gar von der Weichsel bis nach Indien oder von der Ost See bis an das große orientalische meer gegen Japonien über erstrecket mit einem Nahmen Scothien benennet haben. Die occidentalischen oder die so nahe bei der ost See hießen den einem celtoscothen, die orientalischen aber, oder was von indien nach Norden gehet, indocythæ. Nun besisen Seine Sarische Mt. ein großes theil von Scothien, und nicht nur (die Pohlnischen Lande ausgenommen) was ben den alten Sarmatica tam Europea

l'agréable zéphyr. Du reste, chez les Allemands, les Latins et les Grecs, geist, spiritus et πνεῦμα, ne signifient pas autre chose qu'un léger souffle ou vent. Car les hommes ont l'habitude de se représenter les choses surnaturelles en les assimilant aux choses naturelles.

On sçait que les anciens désignoient sous le nom de Scythie tout ce qui s'étend de la Pologne, ou mieux de la Vistule, jusqu'à l'Inde, ou encore de la mer de l'Est à la grande mer orientale en face du Japon. Pour certains, les Occidentaux, ou ceux qui étoient sur les bords de la mer de l'Est, s'appeloient Celtoscythes; pour les mêmes, les Orientaux, c'està-dire ceux qui s'étendoient de l'Inde au Nord, Indoscythes. Maintenant S. M. Czarienne possède une grande partie de la Scythie (les États de la Pologne exceptés), et non-seulement ce qui chez les anciens étoit appelé Sarmatie tant en Europe qu'en Asie, mais encore une grande partie des pays

quam Asiatica geheißen, fondern auch ein großes theil von den Landen, so ben alten Alanis, Sacis, Hunnis, Cumanis und Maffageten jugeschrieben werben. Unter ben Sarmatischen verftehe ich alle Bolder beren Sprache mit der Glavonischen übereinfomt, von welchen ein Theil erft fpat ben Berruttung bes Romifchen Reichs mit ben Reutschen in die Dieffeitige Lander eingebrochen und fich theils in bie von benen mallenben Reutschen verlaffene Orther unter ben Nahmen ber Bohinen, Mahren und Wenden gefezet, theils in Vannonien (fo man heut zu tag Ungarn nennet) eingebrungen und dann ferner bif an das Abriatische Meer sich ausgebreitet. Und scheinet baß bie Hunni felbst nichts anders als Sarmatæ Asiatici gewesen (also Ruffen geweffen) (1) und also S. Cz. Mt. bie eigentliche Lande ber Sunen besige als welche erft am Tanaim gewohnet. Die Alani find auch allem ansehn nach ein Sarmatisch ober Slavonisch Bold gemesen und

que l'on prétend avoir été habités par les Alains, les Saces, les Huns et les Cumans, ainsi que par les Massagètes. Par Sarmates, j'entends tous les peuples dont la langue a des rapports avec la langue slave, peuples qui, en partie au moment de la chute de l'empire romain, se précipitèrent avec les Allemands sur les pays de ce côté-ci et se sont établis les uns dans les contrées abandonnées par les émigrans allemands, sous le nom de Bohèmes, de Moraves et de Wendes, les autres se sont implantés dans la Pannonie, appelée de nos jours Hongrie, et se sont étendusensuite jusqu'à la mer Adriatique. Il semble que les Huns eux-mêmes n'ont pas été autres que des Sarmates de l'Asie (par conséquent ont été Russes) (1), et qu'ainsi S. M. Czarienne possède les propres pays des Huns, alors que ceux-ci ont habité

<sup>(1)</sup> Les mots entre parenthèse ont été rayés.

burfften die Roxalani wohl ein alter Nahme der Ruffen fenn.

So viel ich aus bisherigen Nachrichten und alten Monumenten abnehmen können, sind in ganz Scythien, ober vielmehr in ganz Norden von Europa und Asia folgende Hauptsprachen:

Erftlich die Tartarische, welche ben Calmuden und Mugallen bis an Indien und China gemein und mit welcher wie ich vernehme die Tartarische in Crimea und die Turcische sonderlich in Turcestan, Bogghara oder Usbeckerland zimlich verwand. Wie man mir dann aus China etliche wort geschickt, darinn die Sprache der Chinesischen Tartaren mit der Turcischen überein komt.

Bors andere die Clavonische, welche in dem großen Russischen Reich herrschet, fonst aber nicht nur in den meisten Landen des Pohlnischen, Bohmischen, und Ungarischen Reichs, sondern auch fast in der gangen Europäi-

dans le principe les bords du Tanaïs. Selon toute vraisemblance, les Alains ont été un peuple sarmate ou slave, et les Roxolans pourroient bien être un ancien nom des Russes.

Autant que j'ai pu m'en assurer d'après les anciens monumens et les communications faites jusqu'ici, il y a dans toute la Scythie, ou mieux dans le nord de l'Europe et de l'Asie, les principales langues suivantes :

D'abord la langue tartare, commune aux Calmoucks et aux Mongols, jusque dans l'Inde et en Chine, et avec laquelle la langue tartare, en Crimée, et la langue turque, surtout dans le Turkestan, le Bogghara ou pays d'Usbecker, ont, selon moi, de grands rapports...... Aussi bien quelques mots m'ont été transmis de la Chine, dans lesquels la langue des Tartares-Chinois se rapproche de la langue turque.

En second lieu, la langue slave, qui domine dans le grand

schen Turden gebrauchlich, ihren rechten ursprunglichen Siz aber in ben Landen Seiner Szarischen Mt. zu haben scheinet, ob sie sich schohn bis an Dalmatien und bif in's Land von Luneburg ausgebreitet.

Bord Dritte die Teutsche, welche nicht nur Holland, und auch zur Salffte in Eng- und Schottland, sondern auch in Dennemark, Norwegen, Schweben, Preußen und Liestand sich zeiget, auch von diesen sich noch weiter gegen Worgen erstrecket, also daß noch vor wenig Jahren ein Rest der alten Teutschen inwohner in der Crimischen Halbinsel mitten unter den Tartaren geblieben, auch vieleleicht da noch vorhanden.

Die Bierdte ift die finnlandische mit welcher auch die Lapplandische im Grund überein tomt und die Estische in Liestand nahe damit verwand und mag sich vielleicht solche Sprache ferner nacher Often langst des Giß-meeres erstrecken auch vor alters weiter herüber nach Suben gan-

empire russe, du moins non-seulement dans la plupart des pays du royaume de Bohême, de Pologne et de la Hongrie, mais encore est en usage dans presque toute la Turquie d'Europe, paroît avoir son véritable siège primitif dans les États de S. M. Czarienne, encore qu'elle se soit étendue jusqu'en Dalmatie et jusqu'à la province de Lunebourg.

En troisième lieu, vient la langue allemande, que l'on trouve non-seulement en Hollande et à moitié en Angleterre et en Écosse, mais encore en Danemark, en Norwége, en Suède, en Prusse et en Livonie, dont elle s'écarte pour aller se répandre jusqu'au levant, puisqu'il y a quelques années encore habitoient dans la péninsule criméenne, avec les Tartares, des descendans des anciens Allemands, qui peut-être existent encore.

La quatrième est la langue finlandoise avec laquelle la langue laponoise a des rapports très-intimes, plus encore

gen senn, che die Sarmatier eingebrochen. Inmassen man nachricht hat, daß ben einer Schwedischen gesandtschafft nach Persien ein Finlander nicht weit vom Caspischen Meer Leute angetroffen, so ihn verstanden. Es sindet sich auch daß die rechte Ungarische Sprache (so von der Slavonischen so sehr als von der Teutschen entsernet) viel mit der sinnischen gemein habe. Nun ist bekand, daß die Ungarn aus den Landen herkommen so iezo unter S. Ez. Mt. bothmäßigkeit stehn. Es ward auch in einer Reisebeschreibung nach Sibirien gemeldet, daß man unterwegens Leute angetroffen deren sprache ein Lieständer fast verstehen können.

Ueber bem sind noch einige Sprachen, so sich nicht weit erstrecken, als die Mallachische, so meist Lateinisch, und von einer alten Romischen Coloni übrig blieben. Die Georgianische, welche was eigenes, die Lettische, welche in Churland und benachbarten Litthaun gesprochen wird,

que la langue esthonienne dans la Livonie. Cette langue s'étend peut-être plus loin du côté de l'est, le long de la Mer de glace, comme elle a pu anciennement s'étendre vers le sud, avant l'invasion des Sarmates. A ce propos, on rapporte que, dans une ambulance suédoise, en Perse, un Finlandois rencontra, non loin de la mer Caspienne, des gens qui le comprirent. Il faut dire aussi que la véritable langue hongroise (qui s'écarte autant de la langue slave que de la langue allemande) a beaucoup d'analogie avec la langue finlandoise.

On sçait que les Hongrois sortent de pays qui maintenant sont sous la domination de S. M. Czarienne. Il a été fait mention, dans un récit de voyage en Sibérie, de la rencontre en route de gens dont la langue a puêtre comprise d'un Finlandois.

Il y a encore d'autres langues fort peu étendues, comme

und ein Mischmasch von sprachen zu senn scheinet, und einige andere Sprachen mehr, so sich ben genauerer untersuchung zeigen mochte. Da sich bann auch ergeben wird, ob vielleicht noch eine ober andere weit aufgebreitete Sprache in Scothien anzutreffen.

Wenn man von allen Sprachen ber Nordischen Bolder zulängliche Nachricht haben wird, so wird sich bann ergeben nicht nur zu welchem Geschlecht, Tartaro= Turfische(m), Slavonische(m), Teutsche(m) ober sinnische(m), ober noch andere(m) eine iebe Nation gehöhre, sondern auch wie eine Nation zwischen den andern eingedrungen und wann zum theil die Migrationes oder Wallungen der Bolder beschaffen gewesen senn, auch welche Volder in indien, Persien, Türken und Suropa eine Verwandniss mit einer oder andern Schtischen Nation haben. Inmassen bekand und theils die heilige Schrift, theils die Histori und der augenschein bezeiget, daß die meisten Migrationes von

le valaque, qui dérive en grande partie du latin, reste d'une ancienne colonie romaine; le grégorien, qui a quelque chose de particulier; le lettonien, que l'on parle dans la Courlande et dans la Lithuanie qui y touche, véritable mélange de langues, et quelques autres langues que l'on pourroit signaler après une recherche sérieuse. Il y aura aussi lieu de voir si on ne trouveroit pas encore en Scythie quelque langue importante.

Une fois suffisamment renseigné sur toutes les langues des peuples du Nord, on s'appliquera alors non seulement à rechercher à quelle race tartaro-turque, slave, allemande ou finlandoise appartient chaque nation, mais aussi comment une nation s'est glissée entre les autres, et quand en partie les migrations ou invasions des peuples ont eu lieu, comme encore quels peuples, dans l'Inde, la Perse, la Turquie et l'Europe, ont des liens de parenté avec telle ou telle

Often nach Weften und von Norden nach Suben gangen. Und diefes wird ber beste weg senn, die entserneten Russischen alterthumer zu untersuchen.

Es wird sich auch ergeben, ob und wo am dienlichsten zu besserr bekehrung und Cultivirung der Bolder Catechismos und andere geistliche Bücher, auch wohl endtlich Brammatiken, dictionaria und andere Werde in einer oder andern sonderlich Hauptsprache versertigen zu lassen, und zu unterweisung der jugend des orthes damit und sonst anstalt zu machen, welches eines der Nüglichsten und Rühmlichsten Dinge, so ein großer Monarch vornehmen kan.

Und weil die Cura propagandæ pietatis et religionis, mithin die außbreitung der Tugend und wiffenschafften unter den milden Boldern so von den Ruffen bezwungen worden zweisels ohne zu den vornehmsten hauptabsehn Seiner Groß Czarischen Mt. gehöret als

nation scythe. A ce propos, l'Écriture Sainte d'un côté, et l'histoire, de l'autre, ainsi que l'observation, nous l'indiquent: la plupart des migrations se sont dirigées de l'est à l'ouest, du nord au sud. Telle est donc la route qu'il faut suivre pour rechercher les antiquités russes les plus reculées.

On s'occupera de sçavoir si et où le plus convenablement possible, pour la conversion et la civilisation des peuples, il y auroit lieu de composer des catéchismes et d'autres livres spirituels, comme encore des dictionnaires, des grammaires et autres ouvrages dans telle ou telle langue importante, et de prendre des mesures en vue de l'instruction de la jeunesse de l'endroit, ce qui sera une des œuvres les plus utiles et les plus glorieuses qu'un grand monarque puisse entreprendre.

Comme le soin de propager la piété et la religion, de répandre la vertu et les sciences parmi les peuples sauwelche vor andern begriffen, was daran gelegen, oder bazu erfordert wird; Sie auch vor den meisten andern Polentaten gelegenheit und Mittel dazu haben; so werden Sie Dero hohen Beisheit nach das Berd der Sprachen als eine Stuffe dazu ansehen und zu Berzen nehmen.

S. Mt. haben bereits einen guten aufang zu außbreistung bes Christlichen glaubens gemacht und vernehme ich, daß in Sibirien und anders wo viele Geidnische einswohner sich zum Christenthum bequemen.

Es ist auch die Christliche Religion nicht nur zur Seesseite durch die Römischen Missionarien, sondern auch zu Lande durch die Ruffen tieffer in China eingedrungen. Inmassen ich vernehme, daß einige Ruffen, so im vorisgen Kriege von den Chinesen gefangen worden, in China die christliche Religion srey üben; habe auch unlängst einen Brief aus China gelesen, daß der Chinesische Monarch oder bessen Erbpring von den Tesuiten die erklärung

vages qui ont été soumis par les Russes appartient, sans aucun doute, à la haute direction de S. M. Czarienne qui, avant tout autre, en a compris l'importance et toute la difficulté, et qui, mieux que tout autre potentat, en possède les moyens et l'occasion. Elle daignera prendre à cœur, vu sa haute sagesse, l'œuvre des langues et la considérer comme un appui.

Votre Majesté Czarienne a déjà heureusement débuté pour la propagation de la religion chrétienne, et je sais qu'en Sibérie et ailleurs beaucoup d'habitants païens s'accommodent du christianisme.

Ce n'est pas seulement sur les côtes des mers de la Chine que la religion chrétienne a pénétré, grâce aux missionnaires romains, mais encore, par l'intermédiaire des Russes, jusque bien avant dans les terres; car je sais que quelques Russes, faits prisonniers par les Chinois dans la guerre précédente, pratiquent librement en Chine la religion chréeiniger geistlichen Bilder verlanget, so durch bie Ruffen vielleicht mit einer Czarischen Gesandschafft nach China bracht worden.

Nun will allein wegen ber Sprachen auführen, daß vielleicht guth seyn wurde, wenn der heimgelassene(n) Regierung zu Mostau absonderlich, und den Landpslegern ber Provinzen auch durch absonderliche Rescripta anbesohlen wurde durch Sprachkundige Leute die oberwehnet Sprach Proben oder specimina zusammen bringen zu lassen, weil doch vermuthlich in der großen Stad Mostau Leute aus den meisten Nationen seyn werden. Dergestalt köndte man die specimina der Hauptsladt gegen diesenige halten, so die Provinzen selbst dargeben werden, und köndte eines zu des andern bestärfung Verbesserung und Ergänzung dienen.

Nun schreite zu dem andern Saupt Punct Dieser Schrifft nehmlich ber Variation des Magnets. Diese ift

tienne, et j'ai lu dernièrement dans une lettre de Chine que le monarque chinois ou le prince héritier avait demandé aux jésuites des explications au sujet d'images religieuses qui peut-être ont été introduites par les Russes lors d'une ambassade du Czar.

Maintenant j'exposerai au sujet des langues l'utilité probable d'enjoindre principalement à l'administration spéciale de Moscou, ainsi qu'à tous les gouverneurs des provinces, par des rescrits particuliers, de faire réunir, par l'entremise d'hommes initiés aux langues, des monuments ou spécimens des langues susdites, alors qu'il est présumable qu'il y aura dans la grande cité de Moscou des gens de la plupart des nations. Aussi pourra-t-on comparer les documents (specimina) de la capitale avec ceux que fourniront les provinces, de sorte que les uns serviront à la confirmation, à la correction et au complément des autres. von der größten Wichtigkeit vor die Schiffart und ein Succedaneum (Saltem pro tempore) und Luden-Busser so zu sagen, des großen desiderati nautici, nehmlich der Longitudinum, oder dessen so die Gollander von Ost nach Westen nennen, daß man nehmlich wisse, wie weit ein orth mehr nach osten oder westen gelegen denn der andere, welches schwehr ist, weil der ganze Himmel von Osten nach Westen umbzugehen scheinet und also kein beständiger orth solche plagas andeutet, dahingegen der polus bleibet, und also vermittest der Elevationis poli und solche wege die davon dependiren, leicht zu haben, wie weit ein orth oder nördlicher oder südlicher denn der andere, welches man latitudinem nennet.

Es ist gewiß, daß man die Longitudines Locorum zu Lande oder die sogenante longitudines terrestres so ziemlich vermittelst der Finsternisse der Luminarium, sonderlich aber durch die Satellites jovis haben können,

Maintenant passons à l'autre point important du mémoire, c'est-à-dire à la variation de l'aiguille aimantée. Il y va du plus haut intérêt pour la navigation, alors que cette variation est une substitution, succedaneum (du moins selon les circonstances), et pour ainsi dire une des bases du grand problème nautique tant cherché, à savoir des longitudes, ou de ce que les Hollandois appellent de l'est à l'ouest, dans le but de savoir de combien un endroit est plus à l'est ou à l'ouest qu'un autre, chose difficile, car, après tout, le ciel semble tourner de l'est à l'ouest, et par conséquent aucun point fixe n'indique les régions qui s'y rapportent, tandis que le pôle est fixe et qu'il permet, au moyen de la hauteur du pôle, connoissant les voies qui en dépendent, d'arriver facilement à savoir de combien un endroit est plus au nord ou plus au sud qu'un autre: c'est ce qu'on appelle la latitude.

Il est certain que l'on pourroit obtenir les longitudes des

und wenn ber lauff bes mohnben vollig befand mare, und nicht einige Rleinigkeiten fehleten fo aber zu ber fcharf. fen rechnung ber longitudinum nothig, murbe ber Mond vermittelft feines appulsus ad fixas diefelbe geben, und ift Boffnung, man werbe ben abgang noch einft erfegen und burch folden weg auch zu bem abitu longitudinibus nauticis gelangen tonnen. Die Finfterniffe bienen bie longitudines terrestres ober zu Lande ein für allemahl an iemand orth feft zu ftellen, aber gur See tonnen fie wenig bienen, weil man die Finfterniffe nicht hat wenn man will. Allein die Satellites jovis, nachbem ihr lauff nunmehr in regeln bracht, find noch bequemer zu den longitudinibus terestri(bu)s selbst als die Eclipsis Solis vel Lunæ, weil man sich deren offt bedienen fan, und wenn man fie zur Sec wohl observiren fondte, wurde bem werd geholffen fenn, allein weil fie mit hulffe Des Tubi optici observirt werden muffen, Die gur See

lieux sur le continent, ou les longitudes ainsi appelées terrestres, assez facilement au moyen des éclipses des astres, principalement à l'aide des satellites de Jupiter, et si le cours de la lune étoit complétement connu, encore que quelques petits détails nécessaires au calcul rigoureux des longitudes font défaut, la lune pourroit les donner au moven de son appulsus ad fixas stellas, et il y a lieu d'espérer qu'un jour on remédiera à ce qui manque pour arriver ainsi à la solution des longitudes nautiques. Les éclipses servent à déterminer une fois pour toutes dans chaque endroit les longitudes terrestres ou du continent, mais elles ne sauroient être d'une grande utilité en mer, parce qu'on n'a pas d'éclipses quand on veut. Toutefois les satellites de Jupiter, dont le cours est soumis à certaines règles connues, sont plus commodes pour arriver aux longitudes terrestres que l'éclipse du soleil ou de la lune, parce que l'on peut s'en

hieben nicht wohl zu gebrauchen, so hat man andere wege vonnothen. Von alters hehr hat man sich der æstimation des Lausse des Schiffes bedient, die sehr trüglich. Leztlichen aber, nachdem die vortrefsliche Horologia pendula von einem Kollander erfunden worden, hat man sie nicht ohne nuzen zur See gebrauchet, weil die Longitudines durchgenaue erkenntniß der Zeit sichergeben. Allein die große bewegung des Schiffes verursacht auch daß die Pendul-Uhren offt stoden, und in ihrer richtigen Bewegung gestört werden.

Man ist schohn lange Zeit den Magnet oder die mit dem Magnet bestrichene Nadel zu den longitudinibus nauticis zu brauchen bedacht gewesen, nachdem man außgefunden, daß die acus magnetica eine gewiße declination von den Nord Punct zu haben pslege, und zwar an einem orth der welt anders als am andern. Und weil man vermennet, solche declination bleibe beständig, so hat

servir souvent; et si l'on étoit à même de les observer en mer, on auroit fait un grand pas; mais, comme elles ne peuvent être observées qu'à l'aide du tube d'optique (téléscope), dont l'emploi n'est pas très-commode en mer, force est de recourir à d'autres moyens. Anciennement on se basoit sur la marche du navire, estimation erronée. Mais en dernier lieu, depuis l'invention de l'excellente horloge pendule par un Hollandois, on s'est servi en mer de cette dernière, non sans avantage, car on peut obtenir les longitudes grâce à une connoissance exacte du temps; seulement la grande agitation du navire occasionne souvent des perturbations, arrêts et retards dans la marche régulière des heures.

On a, depuis longtemps déjà, songé à se servir de l'aimant ou de l'aiguille aimantée pour les longitudes marines, après avoir reconnu que l'aiguille magnétique a l'habitude de s'écarter plus ou moins du pôle nord, et cela pour un man schohn das "gefunden", (wie der Archimedes) aufgerusen, weil nicht leicht, wenigstens nicht in der nähe, zweene örther unter einer Elevatione poligelegen einerlen declinationem acus haben; daher wenn die Elevatio poli, mit samt der Variation observirt wird, ergibt sich dadurch die stelle des orths da man mitten in der See sich sindet, und also dasjenige, so man durch die Longitudines, wiewohl auch mit Benziehung der Latitudinum oder Elevationis poli suchet.

Allein die Freude hat sich wieder verloren, nachdem sich befunden, daß die declinatio Magnetis sich selbst an iedem orth ändert und aniezo zu Moskau, zu Rom, zu Paris, zu Loudon etc. gar anders ist, als sie vor jahren. Imar ist die Beränderung von einem jahre zum andern insensibel, aber mit der Zeit wird sie mercklich. Und haben etliche vermeynet, es komme die declination und beren Beränderung von gewissen irregularen venis

point du globe autrement que pour un autre, et comme on a pensé que cette déclinaison étoit constante, on s'est écrié alors comme Archimède: « J'ai trouvé! » alors qu'il n'est pas possible que deux endroits éloignés, situés à une certaine distance du pôle, aient une déclinaison d'aiguille constante (unique); de là, une fois la hauteur du pôle observée, ainsi que la variation, la position de l'endroit où l'on est en pleine mer se trouve d'elle-même, et le problème est résolu.

Mais la joie fut de courte durée, quand on reconnut que la déclinaison de l'aiguille magnétique change pour chaque endroit, et qu'elle est tout autre à Moscou, à Rome, à Paris, à Londres, etc., qu'elle n'étoit quelques années auparavant. Assurément le changement qui peut se produire en une seule année est insensible, mais avec le temps il est appréciable.

magneticis und deren Beränderung in dem innersten der Erd Kugel. Allein ben näherer untersuchung hat man befunden, daß die Sach, wenigsten(8) an den meisten orthen, eine causam regularem haben musse, dieweil von einem orth zum andern und von einer Zeit zur andern der transitus nicht per saltum oder sprungweise, sondern allmählig, per gradus geschicht, wie aus denen großen Reisen der Hollander, Englander und Franzosen, und denen darauf gehaltenen diariis zu ersehen.

Dieses hat mir gelegenheit gegeben zu betrachten, daß vermittelst der Variation des Magnets, wenigstens, wie gedacht, ein Ludenbüßer oder succedaneum der Longitudinum zu haben, so auff gewisse als etwa 10 oder 12 jahre gelten köndte, und etwa alle 10 jahr erneuert werden musse; wenn nehmlich alle 10 jahr auß den observationibus der Seefahrenden gewisse Magnetische Taseln gemacht werden, welche die nechst folgende zehn

Quelques personnes ont pensé que la déclinaison et ses variations provenoient de certains courants magnétiques (venis magneticis) irréguliers, et de leurs mouvements divers dans l'intérieur du globe terrestre. Mais, à la suite de recherches toutes récentes, on a reconnu à cet effet l'existence d'une cause régulière pour la plupart des endroits, parce que d'un lieu à un autre, à des époques différentes, le changement (transitus) ne se produit pas par saut (per saltum), ou par soubresauts, mais graduellement (per gradus), comme on peut s'en assurer par les grands voyages des Hollandois, des Anglois et des François, et les journaux qu'ils en ont tenu.

Ce qui précède m'a donné l'occasion d'observer qu'à l'aide de la variation de l'aimant, comme il a été déjà mentionné, on pourroit avoir un substitut ou une substitution des longitudes, dont on se serviroit pendant un certain

jahr über so ziemlich gelten köndten. Macht man dech gemeine Calender vor alle jahre, warumb sollte man nicht solche Magnetische Calender vor alle 10 jahr machen? ich habe dergleichen observationes in einen glodum Magneticum bringen lassen, daraus mit Berwunderung zu sehn, wie die Magnetische Linien spielen. Wenn man nun solche glodos von Zeiten zu Zeiten erneuert und gegen einander gehalten hätte, wurde man legem variationis selbst allmählig außsinden und die anderen vorher sehn, mithin dadurch das werd dermal zu einer vollsommenheit bringen können, daß man vielleicht keine erneuerung, als vielleicht kaum nach etlichen seculis vonnöthen haben wurde.

Man hat bisher viel observationes Variationis Magnetice angestellet, aber meistens in Unferm biegeitigen Europa, auch an dem Seegestade von Usia, Afrika und Amerika, so die Europäer befahren. Man hat aber noch

nombre d'années, dix ou douze ans environ, et qu'on auroit à renouveler à peu près tous les dix ans; pour cela, tous les dix ans des tableaux magnétiques seroient dressés au moyen des observations des navigateurs pour être utilisés pendant les dix années consécutives. Puisque l'on fait des calendriers ordinaires pour chaque année, pourquoi ne dresseroit-on pas des calendriers magnétiques tous les dix ans? Pour moi, j'ai consigné les observations que j'ai faites à ce sujet en un globe magnétique; par ce moyen, je verrai avec surprise le jeu des lignes magnétiques.

En renouvelant de temps à autre et en comparant entre eux des globes de ce genre, on finiroit même, petit à petit, par arriver aux lois de variation; alors l'œuvre seroit menée à bonne fin, plus de recherches à renouveler, si ce n'est peut-être après quelques siècles écoulés.

On a fait jusqu'ici bien des observations en vue de la va-

nicht die meisten örther, so ben polis globi sich nähern, anwo sie doch am dienlichsten, umb den Unterschied der polorum Magneticorum von den polis globi besser zu haben. Und weil S. Groß Ez. Mt. ein großes theil der Nordischen Lande von Finland diß an die Chinesische Grenzen besizen, so können Sie am besten daszenige erfezen lassen was disher an den Magnetischen observationen abgangen.

Demnach ware dienlich, daß anstalt gemacht wurde die Variationem Magneticam zu Mitau, Riga, Reval, St. Petersburg, Pleskau, Archangel und an einigen andern orthen langst des Sismeers sonderlich an den Ostiis oder außstuffen des Obn, der Lena und Jenisca, dann selbst zu Moskau, Riow, Veroniza, Casan, Astrakan, Tobolsko, und ferner in den Russischen stationen nacher Siberien, Bughara, Indien und Catan genau zu bemerten. Es ware aber nothig, daß daben elevatio poli,

riation magnétique, mais surtout dans cette partie-ci de l'Europe que nous habitons, comme aussi sur les côtes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, que les Européens ont explorées. Mais on ne connoît pas encore les endroits voisins des pôles de la terre, connoissance pourtant très-utile pour mieux apprécier la différence entre les pôles magnétiques et les pôles de la terre. Et comme S. M. Czarienne possède une grande partie des régions du Nord, depuis la Finlande jusqu'aux frontières de la Chine, Elle peut faire combler les lacunes qui existent en fait d'observations magnétiques.

Par conséquent, en vue de rigoureuses observations de la variation magnétique, il seroit utile de prendre des dispositions à Mitau, Biga, Reval, Saint-Pétersbourg, Pleskau, Archangel, et dans quelques autres endroits, le long des mers de glace, principalement aux embouchures de auch selbst longitudo iedes orthe burch die befandte methodos longitudinum terrestrium mit sleiß bemerdet wurde, die lage solches orthes genau zu haben.

Bu ber Magnetischen observation selbst so viel Variationem declinationis betrifft, gehört nichts anders, als daß man die Lineam Meridianam sleisig ziehe, und mit einem guthen Compass, dessen Nadel von einer mittelmäßigen länge, sein genau beobachte, wie viel die Nabel von der Meridian Lini abweiche. Was zu bemerckung der Meridian lini und Elevationis poli gehöhre ist befand, und von der observatione longitudinis terrestris an iedem orth, soll bald ein Mehres erwähnet werden.

Sollten sich einige guthe observatores zu Mostau, Riga, Archangel, Riow, St. Peterburg ober einigen and bern orthen finden, köndte man ihnen folche observation auftragen. Wo aber nicht, so ware das beste eine eigene

l'Obi, de la Léna, de l'Iénisséi, puis aussi à Moscou, Kiow, Veroniza, Cazan, Astrakan, Tobolsk, et plus loin, dans les comptoirs russes en Sibérie, Bughara, dans l'Inde et Catay. Il serait alors nécessaire de trouver la position d'un lieu au moyen de l'observation de la hauteur du pôle, ainsi que de la longitude de ce lieu par les méthodes connues des longitudes terrestres.

Quant à l'observation magnétique en vue de la variation de l'inclinaison, elle se résume à tracer la ligne méridienne, puis à examiner avec une bonne boussole, munie d'une aiguille suffisamment longue, de combien l'aiguille s'écarte de la ligne méridienne. La connoissance de ce qui concerne la ligne méridienne et la hauteur du pôle, ainsi que l'observation de la longitude terrestre pour chaque endroit, donneront bientôt naissance à de nombreuses communications.

Person, oder mehr, so in observationen genbet, noch jung von jahren und starder complexion anzunehmen, die unter autorität Sr. Mt. von einem orth zum andern zu schicken.

Auff solchen Fall sonderlich, und da man die Sache rechtschaffen angreiffen wolte, ware nothig an iedem orth nicht nur die elevationem poli, Lineam Meridianam und declinationem Magnetis, sondern auch mit einem behörigen Tubo, die Satellites jovis zu observiren, damit man dadurch die Longitudines terrestres daselbst bezeichnen könne und sich auff die offt sehr fehlsamen Landkarten nicht verlassen musse, welches ohnedem nothig die Landkarten zu rectisieiren, hier aber wird es sonderlich erfordert, iedes orths stelle selbst richtig zu haben, damit man wisse wo die observatio der declination auf dem globo eigentlich hingehöhre. Und derzestalt rechtschaffene Landkarten von dem großen Szarischen

Dans le cas où il y auroit à Moscou, Riga, Archangel, Kiow, Saint-Pétersbourg ou dans quelques autres endroits de bons observateurs (observatores), on pourroit les charger de cette observation. Autrement le meilleur parti à prendre seroit de s'attacher tout spécialement une personne initiée aux observations, jeune encore et d'une forte constitution, pour l'envoyer, aux ordres de Sa Majesté, d'un lieu à l'autre.

Dans ce cas surtout, si l'on veut obtenir un travail complet (fait consciencieusement), il seroit nécessaire, pour chaque endroit, non-seulement d'observer l'élévation du pôle, la ligne méridienne et la déclinaison de l'aimant, mais encore, avec un tube spécial, les satellites de Jupiter, afin, par ce moyen, de marquer en ce lieu même les longitudes terrestres, sans faire usage des cartes géographiques dont les erreurs très-nombreuses exigent une rectification, alors Reich erhalten konne. Denn der bisherige weg durch die vermeinte Diftanz der Orther fo die Reisende anmerken ift sehr truglich befunden worden.

So ware auch guth wenn ber observator nicht nur ein Mathematicus, sondern auch ein Naturkundiger ware, der gewächse, Thiere, Mineralien und andere Naturalia et artisicia loci zu beobachten, weil solches in einem hingehn und mit einerlen Kosten gethan senn wurde. Die Mineralia durssten zu neuen Bergwerden anlaß geben, die gewächse und thiere zu arznen, commercien und manusacturen, alles aber zur Bermehrung der physic dienen.

Ein solcher Mann wurde auch nach verrichteter solcher arbeit auff viele weise nuzlich zu gebrauchen senn, nicht nur zur Observirung der Sterne, welche allerdings zur Geographi, Schiffart und sonsten dienlich, sondern auch zu special karten, Landmessen, Wasserleitungen, Bau-

qu'il est indispensable d'avoir la position très-exacte de chaque endroit, pour savoir l'endroit précis auquel correspond sur le globe l'observation de la déclinaison. Alors seulement on pourra dresser la carte exacte du grand empire russe. Car jusqu'ici les voyageurs ont signalé de nombreuses inexactitudes dans leur chemin par suite de données incertaines sur la distance des endroits.

Il seroit aussi bien avantageux que l'observateur ne fût pas seulement mathématicien, mais encore naturaliste, capable d'observer les plantes, les animaux, les minéraux et autres naturalia et artificia loci, ce qui seroit examiné par la même occasion et sans nouveaux frais. Les minéraux pourroient donner lieu à de nouvelles mines, les plantes et les animaux servir à la médecine et aux manufactures; enfin, tout doit concourir aux progrès de la physique.

Un tel homme seroit à utiliser en vue d'un pareil travail

wesen und hundert andern nüzlichen Borrichtungen, vornehmlich aber guthe observatores im Lande anzuziehen,
als daß man das wenige, so auff eine Person zu wenden
sich nicht gereuen lassen sollte.

Es mußte aber ein solcher mann zur reise mit nothigen Instrumenten in vorrath überslüßig verschen werben, weil was etwas mangelhafft werden möchte unterwegs nicht wohl zu ersegen. Und sind demnach nothig guthe Wegemesser, Compasse, Quadranten und andere wohl eingetheilte Instrumente, große Pendul-Uhren, Wasserwage, Probierwage, Tubus opticus, Microscopia, Micrometra, Barometria, guthe Magnete, Globus Magneticus. Sonderlich aber ware annoch dienlich Instrumentum inclinatiorium damit auch Inclinatio Magnetis, welche von declinatione unterschieden, observiret werden könne.

Nehmlichen es ift gewiß daß ber Magnet an verschie-

de bien des manières; non-seulement il s'occuperoit d'observer les étoiles, au plus grand intérêt de la géographie et de la navigation, mais encore des cartes spéciales, de géographie, arpentage, de la conduite des eaux, d'architecture et de cent autres objets utiles, mais surtout d'attirer de bons observateurs, afin de n'avoir pas à regretter le peu qu'on aura consacré à une seule personne. Il faudroit que ce savant, en toute prévision, sùt suffisamment pourvu pour le voyage d'instruments indispensables. En route il lui seroit difficile de se procurer ce qui lui manqueroit; par conséquent il lui faudroit un bon hodomètre, une boussole, des quarts de cercle (quadranten) et d'autres instruments bien divisés, de grosses montres, un aréomètre, une balance, un télescope, tubus opticus, un microscope, un micromètre, un baromètre, un globe magnétique. Mais il lui faudroit surtout un instrument inclinatoire pour être à même d'observer ainsi benen orthen, nicht nur eine unterschiedene declination ober abweichung von der Mittags Lini habe, fondern bag auch seine inclination nad bem Borizont an einem orth anders als an dem andern fen. Welche nicht mit einem Compass, sondern einem instrumento inclinatorio zu observiren, da die Nadel nicht wie ben dem Compass in plano horizontali sondern in plano verticali sich bewegen tonne. Da sich bann zeiget, baf fie weber bem borizont parallel, noch auch zu demselbigen perpendicular stehe, sondern einen großen angulum ad horizontem made, welcher aber an verschiebenen orthen unterschieblich. Dieses ift zwar langst observiret, aber noch nicht alzu genau unterfuchet worben, und murbe beffen unterfuchung bienen bie Magnetische geheimniffe beffer zu erlernen, fonderlich ba man auffindig machen folte, ob und wie sich auch die inclination der Nadel an einem orth verandere. Bermuthlich wurde fie bienlich fenn, die Da-

l'inclinaison de l'aimant, toute différente de la déclinaison.

Car il est certain que l'aimant, pour différents endroits, n'a pas seulement une déclinaison différente ou une déviation de la ligne méridienne, mais encore que sa déclinaison vers l'horizon est pour un endroit autre que pour un autre. Ce n'est pas avec une boussole, mais avec un instrument inclinatoire, qu'on peut observer celle-ci, car l'aiguille doit se mouvoir, non pas comme dans la boussole en un point horizontal, mais dans un plan vertical. On voit ainsi qu'elle n'est ni parallèle à l'horizon, ni perpendiculaire à ce même horizon, mais qu'elle forme avec l'horizon un grand angle, qui varie selon les lieux. Depuis longtemps on a fait des observations à cet effet, mais pas encore avec assez de soin, alors que des recherches de ce genre serviroient à approfondir les secrets magnétiques, surtout après avoir trouvé si et comment change pour un endroit l'inclinaison de l'ai-

gnetische polos und beren Bewegung beffer auszufinden.

Solte nun Seine groß Ezarische Mt. geneigt senn, eine solche Person anzunehmen, getraute ich mir wohl iemand zu sinden, so bereits guthen grund geleget, und vollends sich in dem so vornehmlich verlanget wird, vor antretung der Reise geübet, auch mit billigen conditionibus begnügen möchte. Und würde eine solche Person auff viele Weise Seiner Groß Ez. Mt. selbst Vergnügung geben können. Es sind aber solche Leute darauff man sich in dergleichen verlassen könne und die auch zu solchen fatigue sich resolviren werden eben nicht alzu gemein, noch alzu leicht zu sinden.

Schließlich will ich nechtt ber Sprachen und bes Magnets noch eines dritten Puncts doch mit wenigen erwehnen, beffen Außmachung verhoffentlich zu erhalten, und Sr. groß Ez. Mt. sehr ruhmlich senn wurde, auch Dero von der Providenz gleichsam verbehalten zu senn

guille. Enfin, selon toute apparence, on seroit plus à même de découvrir les poles magnétiques et leur mouvement.

Pour peu que Sa Majesté soit disposée à s'attacher une personne dans ces conditions, je me charge de trouver quelqu'un qui ait déjà fait ses preuves, qui soit animé d'une grande ardeur, déjà initié à l'observation avant d'entreprendre le voyage et qui se contenteroit néanmoins à des conditions raisonnables.

Sa Majesté ne pourroit qu'attendre de la satisfaction d'une telle personne et de bien des manières. Il n'est certes pas facile de rencontrer des hommes sur qui l'on puisse compter et qui accepteront une semblable fatigue.

Enfin, en outre des langues et de l'aimant, je dirai quelques mots seulement d'un troisième point dont l'heureuse exécution procurera à Sa Majesté beaucoup de gloire, et que Dieu semble avoir réservé pour Elle. Jusqu'ici le monde scheinet. Nehmlichen bie Welt ift noch biß Dato in Zweifel ob Asien gegen Norben ganz umbschiffet werben könne, ober ob es wie etliche vermennen an Amerika hange. Dieser Zweifelsknote kan von Niemand besser als von Sr. Mt. aufgeloset werben.

Es ift nur-eine einige Stelle, ba man sich annoch in Ungewisheit besindet, so aber unter Sr. Mt. Bothmästigseit stehet, nehmlich eine große Junge Landes ziehet sich gegen das sogenannte aber noch unbekandte Eiscaap weit nach Norden hin, und ware zu untersuchen, ob solces Caap, als dieser Junge Ende oder Spige, wurdlich zu sinden. Und da solte man vermennen, die Einwohner des benachbarten Landes dursten wohl eine solche Reise in den Sommermonathen, da die Sonne fast nicht untergehet, vornehmen, solche, wo nicht auf einmahl, doch stückweise vollsühren, mithin den Zweisel heben können. Sonderlich da (wie zu verhossen) möglich, einige stationes

ne sait pas si l'Asie peut être doublée tout entière par le Nord, ou bien, comme quelques-uns le pensent, si elle est unie à l'Amérique. Sa Majesté, mieux que personne, peut trancher le nœud de la difficulté.

Il n'y a plus qu'une seule contrée au sujet de laquelle on n'est pas encore renseigné, à savoir, une longue langue de terre, sous la domination de Sa Majesté, s'étend bien avant vers le Nord du côté du prétendu et encore inconnu cap glacial; il y aurait donc lieu d'examiner si le cap en question existe réellement comme fin ou pointe de cette langue. Pour cela, on peut penser que les habitants du pays voisin seroient à même, pendant la saison d'été, alors que le soleil ne se couche presque pas, d'entreprendre un voyage qu'ils feroient sinon en une fois, du moins par petite partie, de manière à faire disparoître toute incertitude. Comme on peut l'espérer, il seroit possible d'établir quelques refuges,

aufzurichten, und von bannen immer weiter zu gehen. Welches dann nicht nur zu lande, sondern noch leichter zu wasser an benden seiten zu erkundigen. Es wird sich auch vielleicht weisen, ob das Land enger werde, oder sich mehr ausbreite, also die Hofnung zu einem Cap vermehre oder vermindere. Der lauss des Meeres, art der sische und andere umbstände an beiden ufern, dürssten auch vorher ein liecht geben, umb zu urtheilen, ob die Meere beider seiten zusammen hängen möchten.

Damit ich nun ein enbe mache, hatten S. groß Ez. Mt. Sich über folgende Punete allergnädigst zu entschließen förderlichst, ob Sie ihrer heimgelassenen Regierung zu Moskau und auch absonderlich denen Landpstegern ihrer Provinzen förderlichst anbefehlen wollen, Specimina der Sprachen ihres Reichs und der angrenzenden Lande vermittelst interlinear übersetzungen des Vaterunsers und Christlichen glaubens, auch eines klei-

qui permettraient de s'étendre toujours plus loin. Non-seulement les investigations pourroient être faites des deux côtés par terre, mais encore avec plus de facilité par mer. On découvrira peut-être si le pays devient plus étroit ou plus large, ce qui augmentera ou diminuera la croyance à un lac. Le courant de la mer, l'espèce des poissons et d'autres circonstances sur les deux bords pourroient mettre sur la voie pour décider si les mers des deux côtes n'en font qu'une.

En terminant, je prierai Sa Majesté Czarienne de vouloir bien décider gracieusement des points suivants:

1° Si Elle a l'intention d'enjoindre à son gouvernement de Moscou et aussi à ses gouverneurs des provinces de faire rassembler des exemples (specimina) des langues de son empire et des pays voisins avec traduction interlinéaire du Notre Père et des articles de la foi chrétienne, y compris un nen Vocabel Buchs ber gebrauchlichsten nominum et verborum zusammen bringen zu lassen.

- 2) Ob Sie die verlangte observationes latitudinum, longitudinum et variationes magneticæ an den dienstlichsten orthen ihres großen Reichs anstellen zu laffen geneigt.
- 3) Db Sie burch habenbe leute folches zulänglich verrichten (befommen) vermögen, ober iemanb bazu annehmen wollen.
- 4) Ob Sie auch forberlichst befehl ergehn laffen wollen, die Landeszunge, so am meisten nach Norden laufft, durch benachbarte einwohner oder andere in Sommermonathen zu benden seiten befahren zu laffen, bis wo es möglich deren Ende oder Cap gefunden werde.

petit vocabulaire des noms et des verbes les plus usités; 2º Si Elle est disposée à faire prendre les dispositions nécessaires en vue des observations des latitudes et des longitudes dans les endroits les plus favorables de son grand em-

pire:

3º Si elle dispose de personnes capables d'obtenir des résultats suffisants, ou si Elle veut engager quelqu'un dans ce but:

4º Si Elle veut donner des ordres pour explorer la langue de terre qui s'étend en grande partie vers le Nord, par les habitants voisins ou autres, pendant les mois d'été, jusqu'à la découverte possible de la fin ou cap de cette langue de terre.

## XXIX.

Promemoria für Schleinig, bei Gelegenheit ber Reife bes letteren an ben egarifchen Gof nach Greifswalb (1712).

Die turze Schrifft wegen einer Rechtschaffenen Haupt-Anstalt zu beförderung der Studien, Kunste und Wissenschaften ist französisch aufgesetzt worden, weil man sie dem Gerr Fürst Kurafin zustellen wollen. Es wird aber dienstlich gebethen darob zu sehen, daß solche ins Russische vertirt werde, und wenn es thunlich die version an des Szaars Majestat selbst von des Herrn Gesandten Execellenz überreicht werde.

Was hauptsächlich dabei erwehnt werden fondte, ift erstlich, daß man am besten eine große und weitgehende Sach, durch eine allgemeine idée auf einmahl wohl zu

AVANT-MÉMOIRE DESTINÉ A SCHLEINIZ A L'OCCASION DE SON VOYAGE A LA COUR DU CZAR A GREIFSWALD.

1712.

Le petit travail concernant les dispositions relatives à un établissement principal en vue du progrès des études, des sciences et des arts, a été rédigé en françois, alors qu'on vouloit le faire tenir à M. le prince Kurakin. Mais, comme on le demande fort à propos, il y auroit lieu d'en faire une version en russe et de présenter cette version à Sa Majesté Czarienne elle-même par l'intermédiaire de Son Excellence M. l'Ambassadeur.

Ce qu'il est essentiel de mentionner ici à ce sujet, c'est premièrement la nécessité d'embrasser d'un seul coup faffen, und bann mit ber Zeit alle Stud allmählig und bei guther gelegenheit darnach zu richten, gleichwie am besten einen Bollsommenen abrif ober recht Modell von einem anschnlichen Gebäube machen zu laffen, ehe man ben Bau vornimmt. Bors andere, daß man Anstalten auffinde die Rosten zu vermindern, wozu ich vielleicht nügliche Dienste thun könne, wie von Berlin von mir geschehen.

Es ist mir gesagt worden, Seiner Czaarischen Majestat hatten sonderlich Lust einige Anstalten zu Petersburg eirea stucia förderlichst zu machen; ob bem also
ware, guth Nachricht zu haben, und köndte auch darin an
Hand gegangen werden.

Neben der obgemeldeten idea fondte man Seiner Czaarifchen Majestat mit einem Compendio Historiæ secreto nostri temporis von einigen jahren hehr an Sand gehen, so zu denen affairen nicht wenig dienen wurde.

Es fondte auch ein Rern ber Regierungsregeln auf

d'œil en une idée générale un grand et vaste objet, puis de tirer le meilleur parti avec le temps et petit à petit de tous les éléments; comme il y a lieu de dresser un plan complet ou un véritable modèle d'un monument important avant d'en commencer la construction. Surtout, on doit s'arranger de manière à diminuer les dépenses, ce en quoi je pourrai peut-être être utile comme je l'ai été à Berlin. Il m'a été dit que Sa Majesté Czarienne avoit manifesté tout particulièrement le désir de prendre certaines mesures à Pétersbourg en vue des études; dans ce cas, d'importantes modifications pourroient être faites et par là d'utiles services rendus.

Conjointement aux idées émises, Sa Majesté Czarienne pourroit tirer grand profit d'un choix de règles politiques, formé des maximes des peuples et des hommes remarquables, ainsi que des exemples des hommes célèbres et des hohern Spruchen ber Bolter und Vortrefflichen leute, auch merkwurdige Erempeln berühmter Fürsten und Belben bargegeben werben.

Sollte Seiner Czaarischen Majestat geneigt sein, wegen rechtschaffener oberwehnter Sauptsach der Studien
mich umbstandlich hohren zu wollen, wurde ich bereit sein
zu referiren.

Ich nehme die Freiheit zuzustellen ein zu der Fortisikation dienliches Instrument, so einer von meinen guten Freunden inventirt, Bermittelst dessen allerhand nicht nur regulare, sondern auch irregulare Festungen, so doch die gebührende defension haben, geschwinde entworssen werden können. Bitte solches als ein Zeichen meiner allerunterthänigsten devotion Seiner Czaarischen Majestät zu überreichen.

Sollte in bes Berrn Gefandten abwesenheit etwas von mir in diesem orthe beobachtet werden fonnen, murde ich aus besonderer devotion zu Seiner Czaarischen Maje-

héros. Ajoutez à cela un Compendium secretum historiæ nostri temporis, fort utile en toutes choses.

On pourroit aussi donner un noyau des règles de gouvernement d'après les sentences mémorables tirées de l'expérience des peuples ou de personnages considérables, et les exemples les plus fameux des princes célèbres et des héros.

Pour peu que Sa Majesté Czarienne tienne à m'entendre, au sujet des dispositions fondamentales à prendre en vue des études, je serai bientôt à même de lui exposer mes idées.

Je prends la liberté de soumettre un instrument utile à la fortification, inventé par un de mes bons amis, et qui permet de battre en brèche non-seulement les fortifications régulières, mais encore les fortifications irrégulières mises en un état convenable de défense. Je prie de le présenter à Sa stat mich bazu willig finden laffen, in maßen auch vor diesem auf des herrn von Urbich begehren mit nugen gethan; obgleich mein hauptsehnen und inclination auf die beförderung der Studien allezeit gerichtet bleibt und ich mich in andere Dinge nicht weiter als dazu dienlich, einzulaffen pflege.

Menn ein Slavonisches dictionarium, auch ein guthes grammatica zu haben, wurde ich darumb bitten, damit man im Nothfall nachschlagen könne. Den Werth will ich gern erstatten.

Zweisle nicht Gerr von Urbich, den ich dienstlich zu grußen bitte, werde zu meinem Zweck etwas beitragen können und wollen, also nach guthbesinden. Als er letztens in Hannover gewesen, hat er einige Nachricht von mir die Russischen antiquitæten betreffend verlangt. Deswegen ich auch unter Gerrn Gennebrogs couvert etwas ihm nachgeschickt, aber nicht erfahren, ob es ihm zu Handen kommen.

Majesté Czarienne comme un témoignage de ma très-humble dévotion à son égard.

Si en l'absence de M. l'Ambassadeur des explications de ma part étoient nécessaires à cet endroit, j'y acquiescerai volontiers, par dévotion spéciale pour Sa Majesté Czarienne, alors que déjà sur le désir de M. d'Urbich j'ai été de quelque utilité, bien que mes occupations ordinaires et mon inclination tendent toujours aux progrès des études et que j'aie l'habitude de ne m'occuper d'autres choses qu'autant qu'il y a avantage pour elles.

Quant à un dictionnaire slave et à une bonne grammaire, je demanderai qu'ils puissent faire autorité en cas de différend. Je ferai volontiers un rapport sur leur valeur.

Je ne doute pas que M. d'Urbich, que je prie d'accepter mes très-humbles salutations, ne veuille et ne puisse Der Herr General-Feld-Zeugmeister Bruce und ber herr von Hunssens, die mir in Torgau benstand geleisstet und an die ich hernach bende geschrieben, aber keine Untwort erhalten, werden verhoffentlich nichts desto minder annoch mir ihre gewogenheit bendehalten haben, der ewegen ich auch meinen dienstlichen Gruß bei ihnen zu melden bitte. Der General von Hunssens hatte mir die bewuste resolution Seiner Czaarischen Majestat bestand gemacht, und der Lerr General-Feld-Zeugmeister mich versichert, daß damahls eine schriftliche Expedition wegen der Kurze der Zeit nicht thunlich, die Sach aber allerdings richtig.

Stunde nunmehr bahin, ob nicht eine schriftliche Ausfertigung nun nothig, boch daß das Werf bereits von der
bamahligen Zeit seinen Ansang nehme, auch auf species
gerichtet werde; ich habe einen entwurf hinterlassen, wird
aber wohl benm bortigen Canzler verleget sein, ich selbst
werde ihn wieder sinden oder von Neuem aufsegen konnen.

m'aider en quelque chose, comme il l'entendra, dans mon projet. Étant dernièrement à Hanovre, il a désiré connoître quelques-unes de mes communications concernant les antiquités russes. Aussi je lui ai envoyé, sous le couvert de M. Hennebrogs, un petit travail, mais j'ignore s'il l'a reçu.

Quant à M. le général d'artillerie Bruce et à M. d'Huyssens, qui m'ont rendu service à Torgau et auxquels j'ai écrit depuis, sans recevoir de réponse, j'aime à penser qu'ils m'auront conservé leur sympathie; je les prie d'agréer mes salutations très-humbles. M. de Huyssens m'avoit fait connoître la résolution prise par Sa Majesté Czarienne, et M. le général d'artillerie Bruce m'avoit assuré que, pour le moment, le manque de temps ne permettoit pas une expédition écrite, mais que l'affaire en question étoit certainement arrangée.

Enblich so habe auch einsmahls ben legten Winter an ben Geren Groß Canzler Graf Goloffin über Berlin geschrieben und zu wissen begehrt, ob Seiner Czaarischen Majestät wegen des bewußten Iwedes etwas in Gnaden zu besehlen hätten. Verhoffe solches nunmehr zu erfahren. Inzwischen bitte mich bei diesem fürnehmen ministro, auch obschohn unbefand auprès de S. A. M. le prince Menzikoss nach gelegenheit, für allen aber bei allerhöchst gedachter Sr. Majestät zu recommendiren und in Gnade zu erhalten.

Maintenant il importe de sçavoir si un brevet écrit ne seroit pas nécessaire, dès à présent, pour permettre à l'œuvre de commencer en ce temps, avec les titres indispensables à sa mise en pratique; j'ai laissé un projet qui peut-être a été égaré à la chancellerie, mais je pourrai le retrouver et le soumettre de nouveau.

Enfin j'ai écrit l'hiver dernier à M. le grand chancelier comte Golofkin par Berlin, désirant sçavoir si Sa Majesté Czarienne avoit ordonné quelque chose concernant l'œuvre en question. J'espère le sçavoir sous peu. En attendant je me recommande aux bonnes grâces de cet excellent ministre, à l'occasion auprès de S. A. M. le prince Menzikoff, bien qu'inconnu de lui, et par-dessus tout à la bienveillance de Sa Majesté si noblement inspirée (1).

(1) Le général Bruce, sur lequel comptait surtout Leibniz, lui répondit de Greifswald le 30 août (vieux style) 1712. Voir Guerrier, p. 223. Quant à Huyssens, Leibniz lui récrivit le 23 septembre et n'en reçut pas de réponse. Il écrivit à Bruce à la même date pour lui annoncer le Mémoire sur les langues et les variations de l'aiguille aimantée, n° XXVIII.

### XXX.

Wir Petrus der Erste, Czaar und aller Reussen Selbsthalter, etc., etc., etc.

haben Uns in gnaben entschlossen ben Shur= und Fürstlichen Braunschweig-Lüneburgischen Geheimen justiz= Rath Gottsried Wilhelm von Leibniz, wegen seiner Uns angerühmten und von Uns befundenen guthen Qualitäten und Wiffenschaften auch zu Unserem geheimen justiz= Rath anzunehmen und zu bestellen.

Weilen wir nachricht haben, daß er zur Vermehrung ber Mathematischen und anderer Wissenschaften, untersuchung ber Histori, und aufnahm ber Studien in gesamt ein großes beitragen fan, auch mit anderen erfahrenen Leuten bestalls in Correspondenz stehet, so sind

# Nous Pierre premier, Czar et Autocrate de toutes les Russies, etc., etc., etc.,

avons décidé en grâce de Nous attacher, en le nommant Notre conseiller intime de justice, le conseiller intime de justice du prince électeur de Brunsvick-Lunebourg, Godefroi-Guillaume de Leibniz, dont Nous avons apprécié les hautes qualités et les connoissances tant vantées.

Comme Nous sçavons qu'il est à même de concourir efficacement aux progrès des mathématiques et des autres sciences, à la mise en vogue des études, aux recherches historiques, qu'il est en correspondance à ce sujet avec d'autres personnes instruites, Nous sommes décidé à nous servir de lui, dans le but avoué de faire fleurir de plus en wir auch entschlossen, Und Seiner zu dem habenden 3weck, die Studien, Kunste und Wissenschaften in Unserem Reich mehr und mehr floriren zu machen, zu bedienen, wollen ihm deswegen aus unserem Lande mit dien-lichen Nachrichten versehen lassen und auch auf seine Vorschläge und recommodationes hierin eine besondere reslexion nehmen; und haben wir ihm wegen oberwehnten charge unseres geheimen justiz-Rathes eine jährliche Besoldung von tausend Reichs Thaler specie vermachen wollen, welches Ihnen jährlich richtig von Uns bezahlt werden soll und worzu wir die behörige Ordres stellen wollen, beginnend diese Dienste vom Dato dieses.

Bu Uhrkund bieses ift bieses unter eigenhandiger unterschrift und mit bengebrucktem Reichs Insiegel ausgefertigt worben.

So geschehen Carlsbab ben 1. November 1712. Peter. Gr. Goloffin.

plus dans notre empire les études, les arts et les sciences, et à cette cause Nous voulons correspondre utilement avec lui, et tenir bonne note de ses propositions et de ses recommandations; Nous voulons aussi, en vertu de la susdite charge de Notre conseiller intime de justice, lui allouer un traitement annuel de mille rixdales (specie), qui lui seront payés exactement chaque année par Nous, après avoir donné des ordres en conséquence, comptant ces (sic) fonc-

En foi de quoi Nous avons signé ceci de notre main et clos du sceau de l'Empire.

Fait à Carlsbad le 1er novembre 1712.

tions à dater du présent.

(Pierre) PETER.

G. Golofkin.

#### XXXI.

Brief von Leibnig an Beter ben Großen.

Allerburchlauchtigster und großmächtigster Czaar, Allergnabigster Berr!

Nachbem E. Groß-czaarische Majestat mich in bero Bestallung genommen und mit dero großmächtigen Gnaben-Beichen zu ende vorigen Jahres vor Sich gelassen, habe ich mich an dem Hofe des Römischen Kansers aufgehalten, und vermuthe das Exempel E. Majestat werde nicht wenig dazu geholssen haben, daß auch Seine Römische Kanserliche Majestat mir viele gnade erwiesen, mich außer den ordentlichen Audienzen offt vor sich gelassen, auch mit Bergnügen dasjenige angehöret, was ich mit dankbarkeit und Wahrheit von E. Majestat gemeldet.

LETTRE DE LEIBNIZ A PIERRE LE GRAND (1).

Très-illustrissime et très-puissant Czar, Très-gracieux Seigneur,

Votre Majesté Czarienne m'ayant pris à son service, et, à la fin de l'année dernière, ayant daigné m'accueillir avec bienveillance, je me suis arrêté à la cour de l'empereur des Romains, et je pense que l'exemple de Votre Majesté n'a pas peu contribué à me rendre l'objet d'insignes faveurs de la part de Sa Majesté l'empereur des Romains, qui.

<sup>(1)</sup> D'après l'original des archives à Moscou, imprimé par Posselt, dans Pierre le Grand et Leibniz, p. 236. On lit au verso l'annotation en langue russe : « Arrivée à Saint-Pétersbourg le 10 novembre 1713. » Le même jour, la traduction de cette lettre a été expédiée par André Artmonowitsch, c'est-à-dire par Matweef.

stiecht angezündet und die Menschen zu bestehen Sitten und mehrerer sanstitund der Magelegen bei and bein ober anderes zu bemerken, welches nach jezigem mehr glüdlichen Bustand, dahin es E. Majestät gebracht, benen benzufügen senn möchte. Bumahl nachdem E. Majestät in dero mächtigen Reich ein so großes Liecht angezündet und die Menschen zu besteren Sitten und mehrerer sanstitunth zu leiten sich angelegen senn lassen. Worinn die auserziehung der Jugend zur Gottesfurcht, tugend und Wissenschaft den besten Grund legen fan.

So viel auch die Wiffenschaften betrifft, habe bei E. Groß-ezaarischen Majestät ich nicht allein ein und ansberes bereits Mund- und schrifftlich Vorgeschlagen und sonderlich angerathen, daß die abweichung der Magnet-Nabel an verschiedenen Orthen der weiten Lande beobachtet, auch untersucht werden möchte, ob Asia von America durch ein Meer geschieden, auch dahin zu trachten, wie E. Majestät Lande zwischen Europa und China

de Schænborn, a bien voulu me communiquer ses vues à ce sujet. Je n'ai pas perdu de temps pour prendre connoissance des sages lois que M. Votre Père, le Grand Czar Alexis, de glorieuse mémoire, a sçu mettre en rapport avec les mœurs de son temps, et pour y faire telle ou telle addition dont on sçauroit profiter aujourd'hui, grâce à une situation meilleure, œuvre de Votre Majesté, surtout après avoir Elle-même répandu les lumières dans son puissant Étal, soucieuse qu'Elle est de mener les hommes à des mœurs meilleures et à des sentiments plus humains. C'est ainsi qu'on arrivera le plus sûrement à inspirer à la jeunesse la crainte solide de Dieu, l'amour de la vertu et des sciences.

Quant aux sciences, j'ai soumis à Sa Majesté Czarienne maints projets verbalement et par écrit, et principalement conseillé comme utile l'observation de la déclinaison de



Es wird auch E. Majestat Bothschaffter und geheimer Staats-Rath von Mattueof, ben ich zu Zeiten aufgewartet und bem mein Zutritt bei bem hiesigen Ministerio bekand, mir ein Zeugniß meiner Treu und Sifers zu E. Majestat Dienste geben können.

E. Groß-czaarische Majestat haben von mir in gnaben zu verlangen geschienen, daß sowohl zu erläuterung und fortsesung guther Geseze in dero Reich, als auch zu mehrerem Flor der Künste und Wissenschaften daselbst ich das meinige beytragen möchte. So viel die Geseze betrifft, so erinnere ich mich, daß dero Großfanzler Herr Graf Golossin davon gegen mich erwehnung gethan; Bernehme auch, daß hernach E. Majestat selbst in hoher Person gegen dero Kanserlichen geheimen Rath und abgesandten Herrn Grasen von Schöndorn von diesem 3heren absehen mit mir, etwas gemeldet. Ich habe auch nicht ermangelt darauf zu gedenken, und die weisen geseze, so dero Herr Bater der Groß-Czaar Alerius glorwürdig-

souvent en dehors des audiences ordinaires, m'a reçu avec bonté, écoutant avec plaisir ce que je lui mandai de Votre Majesté en toute sincérité et reconnoissance.

M. le conseiller d'État de Mattueof, ambassadeur de Votre Majesté, auquel j'ai fait plusieurs visites, et qui est informé de mon entrée au ministère actuel, sçaura répondre de ma fidélité et de mon zèle à vous servir.

Votre Majesté Czarienne a paru manifester le gracieux désir de me voir concourir selon mes forces à l'élaboration de commentaires sur les meilleures lois en vigueur dans son vaste empire, comme aussi à la prospérité des arts et des sciences.

Quant aux lois, je me souviens que votre grand chancelier, M. le comte Golofkin, m'en a entretenu; et qu'ensuite Votre Majesté elle-même, en sa personne auguste, en présence du conseiller intime de l'Empereur, M. l'ambassadeur ften Andenkens mit großem bedacht, nach damahliger gelegenheit der Sachen gegeben, mir einigermaaßen bekand zu machen und ein oder anderes zu bemerken, welches nach jezigem mehr glücklichen Justand, dahin es E. Majestat gebracht, benen benzufügen senn möchte. Jumahl nachdem E. Majestat in dero mächtigen Reich ein so großes Liecht angezündet und die Menschen zu besseren Sitten und mehrerer sansstmuth zu leiten sich angelegen senn lassen. Worinn die auserziehung der Jugend zur Gottesfurcht, tugend und Wissenschaft den besten Grund legen kan.

So viel auch die Wiffenschaften betrifft, habe bei E. Groß-czaarischen Majestät ich nicht allein ein und anberes bereits Mund- und schrifftlich Vorgeschlagen und sonderlich angerathen, daß die abweichung der Magnet-Nadel an verschiedenen Orthen der weiten Lande beobachtet, auch untersucht werden möchte, ob Asia von America durch ein Meer geschieden, auch dahin zu trachten, wie E. Majestät Lande zwischen Europa und China

de Schænborn, a bien voulu me communiquer ses vues à ce sujet. Je n'ai pas perdu de temps pour prendre connoissance des sages lois que M. Votre Père, le Grand Czar Alexis, de glorieuse mémoire, a sçu mettre en rapport avec les mœurs de son temps, et pour y faire telle ou telle addition dont on sçauroit profiter aujourd'hui, grâce à une situation meilleure, œuvre de Votre Majesté, surtout après avoir Elle-même répandu les lumières dans son puissant État, soucieuse qu'Elle est de mener les hommes à des mœurs meilleures et à des sentiments plus humains. C'est ainsi qu'on arrivera le plus sûrement à inspirer à la jeunesse la crainte solide de Dieu. l'amour de la vertu et des sciences.

Quant aux sciences, j'ai soumis à Sa Majesté Czarienne maints projets verbalement et par écrit, et principalement conseillé comme utile l'observation de la déclinaison de eine mehrere Berwechselung und gemeinschaft nicht nur ber Wahren, fondern auch ber Rundschafften und Runfte machen möchten. Huch habe ich ermahnet, wie ber uralten griechischen Rirche und heiligen Bater Monumentum, Schrifften und concilien mehr und mehr aus bem Staube ber Bergeffenheit herfur ju fuchen und ju nug zu bringen, zumahl alle cecumenische Synodi, so bei ben Ruffen gelten, auch in gang Europa angenommen, bif auff concilium Nicænum secundum exclusive, welches von Carolo magno, fo damahls gelebet, ver= worffen worden. Ich habe auch wohlmeinentlich vorgefchlagen, bie in G. Majeftat Lanben und an bero grengen ubliche viele, große theils bisher unbefandte und un-außgeubte Sprachen fchrifftbar zu machen, mit dictionariis, und wenigst anfange mit fleinen vocabulariis zu verfeben, und bie gehn Gebothe Gottes, bas Gebeht bes Berrn ober Bater Unfer und bas Apostolische Symbolum des Chriftlichen Glaubens famt anderen cateche-

l'aiguille aimantée dans les divers endroits de ses vastes États, ainsi que des mesures à prendre pour sçavoir si l'Asie est séparée de l'Amérique par la mer. De plus il seroit bon d'examiner comment les États de Sa Majesté pourroient entretenir des relations plus étendues avec la Chine, non pas seulement au point de vue du commerce, mais encore dans l'intérêt des connoissances et des arts.

J'ai aussi mentionné l'utilité qu'il y auroit à tirer de la poussière et de l'oubli les monuments de l'ancienne Église grecque et des saints Pères, les écrits et les conciles, surtout tous les synodes œcuméniques, aussi bien ceux reconnus par les Russes, que ceux acceptés par l'Europe entière jusqu'au second concile de Nicée exclusivement, concile que Charles le Grand qui vivoit alors a réprouvé.

J'ai aussi proposé, pour le plus grand bien, d'entrepren-

tischen Studen, in solche Sprachen nach und nach verfezen zu laffen, ut omnes lingua laudet Dominum.
Es wurde auch den Ruhm E. Majestat, die so viele Bolfer beherrschet und zu verbessern suchet, und die erkenntniß des Ursprunges der Nationen, so aus dem E. Majestat unterworffenen Scothien in andere Lander kommen,
aus Bergleichung der Sprachen, befordern; hauptsächlich
aber dazu dienen, damit das Christenthum bei denen
Boltern, die solche Sprachen brauchen, fortgepstanzt
werden möge; deswegen ich auch an den Hochwürdigsten
Metropoliten, Verweser des Patriarchats unter S. Majestat ein schreiben abgehen lassen.

Und weil E. Majestat sehr geneigt seyn Leute von Runst, Wissenschaft und Erfahrung an sich zu ziehen, so habe ich auf begehren bero Ersten Leib-medici Gr. Urestin einem berühmten Medico und vortrefslichen Naturforscher zu Zurich in der Schweiz die Stelle eines Leibmedici bei E. Majestat an des seeligen Donelli stat

dre l'écriture de nombreuses langues en usage dans les États de Sa Majesté et dans les États limitrophes, la plupart inconnues et peu répandues, de composer des dictionnaires et tout d'abord de petits vocabulaires, de traduire en ces langues, petit à petit, les dix commandements de Dieu, la prière du Seigneur ou Notre Père, le symbole apostolique de la croyance chrétienne avec le catéchisme, afin que toute langue glorifie le Seigneur.

Ce sera une gloire pour Votre Majesté, qui commande à tant de peuples et qui désire les rendre meilleurs, d'arriver par la comparaison des langues à la connoissance de l'origine des nations qui viennent de la Scythie soumise à votre domination, et surtout d'y implanter le christianisme chez les peuples qui se servent de ces langues. C'est pourquoi j'ai fait tenir à ce sujet une missive au très-digne métropo-

angefragen, biefer auch mit feinem Bruber, einem vortrefflichen physico und mathematico, gegen billige conditionen zu fommen sich erbothen; wobei nicht allein E. Majeftat Perfon mit einem belobten Mann an bes Brn. Donelli ftelle verfeben, fondern auch folche Leute bengebracht wurden, die G. Majeftat loblichen 3med gu beforberung ber Wiffenschaften in bero Landen überauf bienlich fein tonbten, alfo daß ich faft niemand beffer bagu porschlagen wußte. Es wurde auch folches bienen mehr andere von grundlicher Wiffenschaft anguloden; allein ob ich gleich an den Brn. Aresfin und andere vornehme Perfonen an E. Majeftat Bofe besmegen geschrieben, auch bei E. Majeftat selbst beswegen allerunterthanigften Bericht abgeftattet, habe ich boch feine antwort erhalten, welches aber E. Majeftat großen Reifen und Feldzugen jufchreibe, beren gludlicher ausgang mir anjego gelegenheit zu einer herzlichen gludwunschung giebet und Boffnung machet, ce werbe E. Majeftat nunmehr ferner be-

litain, administrateur du patriarcat sous les ordres de Votre Majesté.

Et comme Votre Majesté est très-disposée à s'attacher des artistes et des sçavans expérimentés, j'ai, sur le désir de votre premier médecin, M. Areskin, proposé à la place de feu Donelli, un célèbre médecin et naturaliste de Zurich en Suisse. Lui et son frère, un physicien et un mathématicien distingué, ont offert leurs services à des condititions acceptables. Aussi non-seulement Votre Majesté s'attachera à la place de Donelli un homme recommandable, mais encore ces serviteurs dévoués sçauroient rendre de signalés services en vue des progrès des sciences, de sorte que je ne pourrois faire une meilleure proposition. J'ajouterai que leur présence attireroit des hommes d'une grande expérience. Cependant, bien que j'aie écrit à cet effet à M. Areskin,

bacht fenn tonnen, auch bie Friedensfunfte bluben zu machen.

Demnach stelle E. Majestat hohen guthbefinden ansheim, ob Sie niemand bei dero Hof, oder auch ihren Berrn Bothschaster allhier allergnadigst auftragen mocheten, mich in dergleichen mit einer antwort zu verschen, damit ich meinen Sifer zu Dienst E. Majestat mit mehereren nachdruck zeigen könne. Stelle auch nicht weniger anheim, was gestalt E. Majestat etwa die mir durch ein Diploma allergnadigst Verwilligte jährliche befoldung von tausend Speciesthalern mir ferner auszahlen lassen wollen, und verbleibe lebenszeit

E. Groß-czaarischen Majestät allerunterthänigster Knecht G. W. Leibniz.

Wien, ben 26. October 1713.

ainsi qu'à d'autres personnes de la cour, bien que j'aie adressé à Votre Majesté une très-humble supplique, je n'ai reçu aucune réponse, ce que j'attribue aux grands voyages et aux expéditions de Votre Majesté; leur heureuse issue me donne l'espérance et me fait désirer de grand cœur de sçavoir Votre Majesté de plus en plus décidée à faire fleurir les arts de la paix.

Aussi je soumets à la haute appréciation de Votre Majesté, s'il n'y auroit pas lieu de charger à sa cour un ambassadeur de me faire réponse, afin de donner de nouveaux aliments à mon zèle pour la servir. Je lui demande aussi très-humblement de vouloir bien me faire toucher la pension annuelle de mille thalers qu'Elle a daigné m'accorder par diplôme.

Je suis pour la vie, de Votre Majesté Czarienne, le très-humble serviteur.

G. W. DE LEIBNIZ.

Vienne, le 26 octobre 1713.

VII.

#### XXXII.

## Observationes über bie Magnet-Nabel.

Es ist bekand, daß der Magnet an den meisten Orthen nicht allerdings nach Norden weiset, sondern gemeiniglich etwas nach Osten oder Westen abweichet, und zwar an unterschiedenen Orthen unterschiedlich.

Es findet sich auch noch eine variation dabei, Kraft beren sich solche declination von jahren zu jahren überall in etwas verändert, und also von Zeiten zu Zeiten von Neuem observirt werden muß.

Nun hat man zwar viel folche observationes zur Sec auch in Frankreich, England, Teutsch= und Welschland zu Lande hin und wieder gemacht, es wird auch damit

#### OBSERVATIONS SUR L'AIGUILLE AIMANTÉE.

On sçait que l'aimant, pour le plus grand nombre d'endroits, n'indique pas tout à fait le nord, mais qu'il s'en écarte d'ordinaire légèrement, vers l'est ou l'ouest, et cela dans des proportions qui varient pour différents endroits.

De plus, il existe une variation, en vertu de laquelle cette déclinaison change partout d'années en années, et dont l'observation doit nécessairement être examinée de temps à autre.

On a fait, il est vrai, beaucoup d'observations à ce sujet sur mer, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, comme ailleurs; on les continue; mais il reste à en faire de semblables dans plusieurs endroits de l'Europe et continuiret, aber es fehlen annoch folche observationes von den nördlichen Orthen in Europa und Afien, beren Luden vermittelft Anstalt in dem großen Ruffischen Reich erfest werden fondten.

Wenn nun Seiner Groß = czaarische Majestat bazu Anstalt machen laffen wollten, wurden Sie ein Großes zu der Verbefferung der Schifffahrt bentragen, und allen Seefahrenden damit zu statten fommen.

Denenjenigen, so die inclination des Magnets zu untersuchen hatten, kondte man zugleich andere Untersuchungen auftragen, so situm et naturalia regionum zu beschreiben dienen kondten und die provincien unter sie vertheilen.

Wenn nun durch zusammengefragene observationes zu See und Land verschiedene Nationen der meisten drther declination zu einer gewissen Zeit als z. B. im jahr 1718 befand, köndte man solche auf einen globum und auf Seekarten tragen und die magnetischen Linien

de l'Asie, lacunes qui pourroient être comblées, grâce à certaines dispositions, dans le grand empire de Russie.

Si Sa Majesté Czarienne vouloit s'en charger, Elle contribueroit pour une large part aux progrès de la navigation, et rendroit ainsi un signalé service aux marins.

A ceux qui auroient à examiner l'inclinaison de l'aimant, pourroient être confiées aussi d'autres observations qui serviroient à la description des lieux et des productions naturelles par provinces.

Une fois la déclinaison de la majeure partie des endroits connue, grâce aux observations compilées faites sur mer et sur terre à une certaine époque, comme par exemple en l'année 1718, on pourroit les indiquer sur une sphère ou sur une carte des mers, tirer les lignes magnétiques, de sorte qu'une ligne passe par tous les endroits d'une seule décli-

ziehen, also baß eine Linie gehet durch alle Örther einer declination, als nehmlich da der Magnet jeso gar nicht, oder um ein, zwen, dren Grad etc. nach Often oder Westen decliniret.

Derjenige nun, der in See ift und zwenerlen beobachtet, erstlich die latitudinem oder Hohe poli, zum anderen die declination des Magnets, darf nur auf dem magnetischen globo die Linie suchen, wo der Magnet die
gefundene declination hat, und folcher Linie solgen die
an die stelle, wo sie unter die gegenwärtige elevationem
poli kommt, so hat er die stelle, wo er sich besindet.

Solches fondte demnach dienen pro succedaneo longitudinum, denn obschohn die declination sich veranbert, dennoch wenn durch beständige anstalt, sowohl durch Sciner Groß-czaarischen Majestat, als auch ander Potenzen, absonderlich England, Holland und Frankreich, solche observationes von Zeit zu Zeit erneuert murden, so durstsen nur eiwa alle 5 oder 6 jahr neue Magnetische

naison, soit quand la déclinaison est nulle ou qu'elle est à un, ou deux, ou trois degrés vers l'est ou l'ouest.

Celui qui est en mer et qui observe deux points différents, d'abord la latitude du lieu ou la hauteur du pôle, puis la déclinaison de l'aimant, peut chercher sur le globe magnétique la ligne où l'aimant donne la déclinaison trouvée, et suivre cette ligne jusqu'à l'endroit où elle arrive à la hauteur du pôle; il obtient ainsi la place où il se trouve.

Une telle opération pourroit servir utilement pro succedaneo longitudinum, car, bien que la déclinaison change, cependant, quand, par suite de mesures constantes, aussi bien grâce à Sa Majesté Czarienne qu'à d'autres puissances, principalement l'Angleterre, la Hollande et la France, de semblables observations auront été renouvelées de temps en temps, on pourroit alors dresser de nouvelles carten und globen gemacht werden, welche folche Zeit über bienen köndten. Und also wurde es sast eben so guth senn, als wenn das arcanum longitudinum außgefunden ware. Und gleich wie der Calender nur auff ein jahr bienet, wurden solche carten auf 5 oder 6 jahr vergnügung geben.

Und ist kein zweisel, daß mit der Zeit in der veränderung sich eine gewisse Ordnung zeigen und die posteritæt endlich zu einer nähern Erkenntniß dieses Geheimnisses gereichen würde, daß man nicht mehr so offtmahlige neue observationes zu machen nöthig hätte, sondern
endlich die veränderung ziemlich vorher sehen köndte, auf
welchen Fall das längstgesuchte problema longitudinum seine gewünschte solution erlangen würde.

Weilen auch schließlich unlängst ein parlement von Groß-Brittanien wegen longitudinum eine gewisse resolution genommen, so ware vielleicht dienlich, daß dieß-falls mit Königlicher Majestat zu Groß-Brittanien eine

cartes ou globes magnétiques tous les cinq ou six ans, laps de temps pendant lequel on en auroit satisfaction. Et ce seroit presque aussi avantageux que si le secret des longitudes (arcanum longitudinum) étoit dévoilé. Il n'y a pas à douter qu'avec le temps il résulteroit un certain ordre dans les variations et que la postérité pourroit parvenir à la connoissance plus intime de ce secret, de manière à n'avoir plus besoin de renouveler les observations si souvent, et à pouvoir, qui plus est, prévoir enfin les variations, auquel cas le problème des longitudes, depuis si longtemps étudié, seroit résolu.

Enfin, vu la décision prise tout dernièrement par le parlement de la Grande-Bretagne au sujet des longitudes, il seroit peut-être utile d'entretenir des relations avec Sa Majesté Royale de la Grande-Bretagne, ce que j'aurois pu gewisse unterhandlung gepflogen werde, welches, da es Seiner Groß-czaarischen Majestät allergnädigsten intention gemäß senn sollte, vermittelst des Staats-secretarii Herrn Stanhope, welcher vermuthlich mit Seiner Ro-niglichen Majestät herauskommen wird, durch mich geschehen köndte.

faire au moment où Sa Majesté Czarienne manifestoit les plus gracieuses intentions par l'entremise du secrétaire d'État, M. Stanhope, qui réussira certainement avec Sa Majesté.

## XXXIII.

Concept einer Dentschrift Leibnig's über bie Berbefferung ber Runfte und Wiffenschaften im rufulchen Reich.

Nachdem seine Groß Ez. M. mir allan. aufgetragen in Wissenschaftssachen mit meinem wenigen Rath an Hand zu gehen, so habe ich nicht ermangelt, sowohl schriftlich als burch dero Ministros mundlich meine schuldigste Dienstwilligkeit anzutragen und befehl zu suchen; habe auch wegen der Russischen antiquitäten bienliche Untersuchungen gethan und unter andern erwiesen, daß die Hunnen und Attila eigentlich aus den Russischen Landen kommen und bie Slavonische Sprach

PROJET D'UN MÉMOIRE DE LEIBNIZ AU CZAR EN VUE DES PROGRÈS DES ARTS ET DES SCIENCES ET DES ÉCOLES DANS L'EMPIRE RUSSE.

Sa Majesté Czarienne m'ayant chargé très-gracieusement de concourir pour ma foible part aux progrès des sciences, je n'ai pas manqué, tant par écrit que de bouche, auprès de ses ministres, d'offrir mes très-humbles services en attendant ses ordres; j'ai fait aussi d'utiles recherches au sujet des antiquités russes, et j'ai démontré entre autres que les Huns, comme Attila, viennent des pays russes, qu'ils ont parlé la langue slave, comme je l'ai fait voir par les anciens monuments, et ainsi que la personne et la cour d'Attila l'ont tout particulièrement établi.

gehabt wie ich benn aus alten monumentis angezeiget, wie es eigentlich mit bes Attila Person und Hof für Bewandniß gehabt.

Und weil auch S. Gr. Cz. Mt. mir durch dero Großfanzler mundtlich bedeuten lassen, daß sie auch wegen
der Gesese und Rechte mich als dero geheimte Justiz
Rath brauchen wollten, habe ich überleget, wie insonderheit die Gerichtsordnung bestens einzurichten, damit ein
rechtes Mittel zwischen der alten Wilführigkeit der Richter und den weitläufftigen verderblichen Europäischen
Prozessen getrossen und der Gelehrsamkeit unterm
Borwand besserer Untersuchung bei den Völkern eingeschlichen, dergleichen, wenn nicht bei Zeiten vorgebauet
wird auch in Russland zu besorgen. Die Wissenschaften
betressend, so ist nicht ohne zu sagen, daß selbigen besser
in Friedenszeiten obgelegen werden kann. Nachdem aber

Et puisque Sa Majesté Czarienne m'a fait savoir verbalement par son grand chancelier qu'Elle vouloit m'attacher à Elle en qualité de conseiller intime de justice, j'ai songé principalement aux moyens d'établir la meilleure procédure possible afin d'atteindre le juste milieu entre les actes arbitraires des juges et les procès européens interminables et funestes, qui, sous prétexte de plus ample information, grace aux codes et à l'érudition, s'insinuent chez les peuples, ce qui est à craindre aussi en Russie si on n'y remédie à temps. Quant aux sciences, il va sans dire qu'en temps de paix on est mieux à même de s'y adonner. Mais encore que Sa Majesté Czarienne fasse la guerre, non pas dans l'intérieur de ses États ou sur les frontières, mais sur des points éloignés, rien ne peut l'empêcher, lorsqu'il y a nécessité, de suivre cette belle maxime, qu'en fait de choses utiles, il y a lieu de faire l'une sans négliger l'autre, alors qu'on S. Gr. Ez. Mt. nicht in bero Landen noch selbst an bero Grenzen, fondern an entlegenen Orthen gludliche und siegreiche Kriege führen, so kann sie nichts verhindern der schöhnen Regel in nöthigen Dingen zu folgen daß in nüglichen Dingen eines zu thun und das andre nicht zu unterlassen, zumal man billig bedacht sein solle, die Zeit als das kostbarste der menschlichen Dinge zu gewinnen.

Die Verbefferung ber Kunste und Wissenschaft in einem großen Reich begreift solgendes in sich: 1) Unschaffung der dazu dienlichen Bereitschaften; 2) Unterrichtung der Leute in den Wissenschaften, so bereits ausgefunden; 3) In Aussindung neuer Nachrichtungen.

Die Anschaffung ber Bereitschaften bestehet in Buchern, Cabineten, instrumenten und theatro naturæ et artis.

Bu Buchern gehören Bibliothefen, Buchlaben und Drudereien. Die Bibliothef belangend bedunfet mich,

doit toujours songer avec raison à gagner du temps, le plus précieux des biens de ce monde.

L'amélioration des arts et des sciences dans un grand royaume comporte: 1° l'acquisition de ce qui est capable d'y concourir; 2° l'instruction des gens dans les sciences connues; 3° la découverte de nouvelles connoissances.

L'acquisition est relative aux livres, cabinets, instruments, et au théâtre de la nature et de l'art. Par livres, j'entends les bibliothèques, librairies et imprimeries. Quant à la bibliothèque, il me semble qu'un aussi grand monarque que le Czar doit viser à la création d'une bibliothèque aussi complète qu'il est toujours possible de l'avoir; surtout quand de longtemps il ne sçauroit y avoir que peu de bibliothèques dans son empire. Aussi bien de nos jours, le roi de Portugal, à l'autre extrémité de l'Europe, alors que les livres étrangers faisoient complétement défaut

Perse.

baß ein so großer Monarch als ber Czar eine so volltommene Bibliothet als immer thunlich anzuschaffen trachten solle, zumal ba noch lange Zeit nur wenige Bibliotheten in seinem Reiche senn dursten. Wie bann auch anjeso ber König zu Portugal an ber andern extremitæt von Europa, in dessen Lande es auch sehr an frembben Buchern geschlet eine kostbare Bibliothet anschaffen lässet.

Solche Bibliothet muß bestehen aus Manuscripten und gebruckten Buchern und zweifste ich nicht es werden S. Ez. Mt. recht viele noch in Europa unbekannte Manuscripta aus Griechenland, Turken und Persien erhalten können.

Es muß auch eine folche Bibliothet in sich halten figuren, Holz und Rupferstiche in großer Menge, wie benn in ber Ronigl. französischen Bibliothet etliche 100 vol. besindlich blos von siguren und Riffen, barin alles was

dans ses États, s'est occupé de créer une bibliothèque rare.
Une bibliothèque comme celle-là doit renfermer des manuscrits et des livres imprimés, et je ne doute pas que Sa Majesté ne puisse acquérir beaucoup de manuscrits encore inconnus en Europe, tant de Grèce que de Turquie et de

Cette bibliothèque comprendra encore des figures, des gravures sur bois, en taille-douce et sur cuivre, en grande quantité, à l'exemple de la Bibliothèque royale de France, qui possède quelques centaines de volumes ne renfermant que des figures et des plans, ce qui permet de représenter tout ce qui a été écrit. Il est bon d'avoir aussi à sa disposition des ouvrages de toutes les langues slave, allemande, latine, comme dans toutes les langues vivantes de l'Europe, telles que l'anglois, le françois, l'italien, mais surtout le grec, l'hébreu littéraire et vulgaire, l'arabe, le syriaque, le

fonft mit Worthen gegeben auch ben Augen vorgestellet wird. Es follen auch Bucher vorhanden fein in allerhand Sprachen flavonifch, teutsch, lateinisch und in ben europaifchen lebenben Sprachen als englisch, frangofisch. welsch, spanisch, fondern auch in griechisch, literal und vulgar hebraifd, arabifd, fprifd, chaldaifd, athiopifch, coptifch, armenifch und finefifch felbft. Doch bas größte Theil muß fein lateinisch. Es gehoren auch in eine folche Bauptbibliothef alle Bucher, fo vor erfundener Druderen gemacht, nehmlich nicht nur die alten Griechen und Lateiner, fondern auch derer, fo bie Studien aus ber gothifchen Barbaren allmahlig haben herausgeriffen; jene werben unter bie alte gerechnet, biefe medii ævi genennet. Derer vor ber Druderen gemachte Bucher Ungahl ift eben nicht fo übergroß und werden folche billig vor ben Grund aller erudition gehalten.

Es muß auch eine folche Sauptbibliothet fo bewand

chaldéen, l'éthiopien, le copte, l'arménien et le chinois même. Cependant la plus grande partie de ces livres doit être en latin. Font partie en outre d'une bibliothèque de ce genre tous les livres composés avant l'invention de l'imprimerie, à sçavoir non-seulement les auteurs grecs et les auteurs latins, mais encore les livres de ceux que les études ont arrachés petit à petit à la barbarie gothique; ceux-là sont classés parmi les anciens; ceux-ci sont dits du moyen âge (medii ævi). Le nombre des livres composés avant l'imprimerie n'est déjà pas si grand, outre qu'ils sont considérés avec raison comme la base de toute érudition.

Une semblable bibliothèque doit être à même de fournir autant que possible des renseignements complets de toutes les histoires, pays, langues, la nature et l'art, les affaires, les sciences, les moyens de subsistance et les professions; (senn), daß man von allen Liftorien, Landern, Sprachen, naturliche und kunstliche Dinge, Geschäften, Wiffenschaften, Nahrungen und Lebensprosessionen völlige Nachricht so viel möglich barin sinde und also der ganze Schaß menschlicher Wiffenschaft, so viel in Schriften bracht barin stede.

Auf die Bibliothet folgt das Cabinet, darin sich billig sinden sollen alte und neue medaillen als Grund und Bestärfung der Histori, Ueberbleibsel von Römischen, Griechischen, hebreischen, sinesischen und andern antiquitäten, allerhand varitäten von den 3 Reichen der Natur, nehmlich allerhand Sorten der Mineralien, Steine, Erze, Gewächse, insecten und andere frembden Thiere, auch allerhand Runsissischen und andere frembden, militärischen, nautischen, aftronomischen, architectonischen, militärischen, nautischen, mechanischen und andern inventionen. Hierzu rechne ich auch allerhand instrumenta, die ein Bau-

elle renfermera par là, en fait d'écrits, le trésor entier des connoissances humaines.

Après la bibliothèque vient le cabinet où doivent se trouver avec raison d'anciennes et nouvelles médailles, comme fondement et confirmation de l'histoire, des restes des antiquités romaines, grecques, hébraïques, chinoises et autres, des raretés de toutes espèces des trois règnes de la nature, à sçavoir de toutes les sortes de minéraux, pierres, minerais, plantes, insectes et autres animaux étrangers, comme aussi des chefs-d'œuvre de toute nature en peinture et en sculpture, des inventions touchant l'optique, l'astronomie, l'architecture, l'art militaire et maritime, la mécanique et autres. A cela j'ajoute les instruments de toutes sortes dont les architectes, ingénieurs, mécaniciens, astronomes font usage, et qui, sans occuper beaucoup d'espace, ont leur place marquée dans un cabinet.

meifter, ingenieur, mechanicus, astronomus brauchet und die feinen allzu großen Plaz einnehmen, sondern sich in einem Cabinet zeigen lassen.

Bur Anschaffung einer ansehnlichen Bibliethef und eines trefflichen Cabinets scheinet jesige Zeit nicht unsbequem zu senn, ba man in Frankreich und anderswo von dem großen Kriege noch nicht ganzlich respiriret und mancher zumal von den Reichen partisanen ben gegenwartiger Untersuchung seine raritäten loszuschlagen gezwungen wird.

Das Theatrum Naturæ und Artis begreifft in sich etwas größeres; und zwar zum theatro naturæ gehören ganze grotten, barin allerhand Sorten ber Mineralien und Muschelwerke zu sehen, Garten, darin ungemeine Sorten von Baumen, Stauden, Murzeln, Krauter, Blumen und Früchte zu sinden und endlich Shiergarten und vivaria, darin lebende vierfüßige Shiere, Bogel und

Le moment présent me paroît devoir être favorable à l'acquisition d'une bibliothèque remarquable, alors qu'en France et ailleurs on n'est pas encore tout à fait remis de la grande guerre, et que plus d'un, surtout des partisans riches, est forcé de se défaire de ses raretes.

Le théâtre de la nature et des arts s'applique à quelque chose de plus grand, car au théâtre de la nature appartiennent des grottes entières, où toutes sortes de minéraux et de rocailles méritent la peine d'être vues, des jardins qui renfermeroient toutes espèces d'arbres, d'arbustes, de racines, de légumes, de fleurs et de fruits, et enfin des ménageries remplies de quadrupèdes vivants et d'oiseaux, et des viviers pleins de poissons, avec un théâtre anatomique où l'on verroit les squelettes des animaux.

Le théâtre de l'art comprend tout ce qu'exige un observatoire, un laboratoire, un conservatoire et magasin d'expéFische zu sehen, samt einem theatro Anatomico, barin ber Thiere Sceleta zu zeigen.

Bu bem theatro artis gehöret, was ein observatorium, laboratorium, Rusthaus und Magazin erfordert,
darin auch Modelle von allerhand nüglichen inventionen
in ziemlicher Größe sich sinden sollen, sonderlich von allerhand Mühlen, Hebzeugen, Wasserwerfen auch vielen
Urten der ben den Bergwerfen gebräuchlichen Maschinen.

Bigher die Bereitschaften zu ben Wissenschaften und Runften. Nun folgt zum andern die Art und Weise, wie solche den Menschen beizubringen. Dazu gehören Schulen vor die Rinder, Universitäten und Academien vor die Jugend, und endtlich Societäten der Wiffenschaften und dergleichen vor die schon weit kommen und auff die Verbesserung bedacht sein.

Die Schulen belangend vor die Rinder follten biefelbige

riences où doivent se trouver des modèles d'une grandeur raisonnable, de dimensions de tout genre, principalement de toute espèce de moulins, de crics, de machines hydrauliques, comme des différentes machines en usage dans les mines.

Telles sont, pour les sciences et les arts, les dispositions à prendre.

Maintenant il s'agit d'indiquer les moyens d'inculquer aux hommes tout cela. A cet effet, il y a pour les enfants des écoles, pour la jeunesse des universités et des académies, et enfin, pour les personnes instruites et à même de les faire progresser, des sociétés de sciences et autres.

Quant aux écoles pour les enfants, elles devroient être à la fois des écoles de vertu, de langues et d'art. Des écoles de vertu, pour habituer les enfants de bonne heure à la crainte de Dieu, au bien, à l'obéissance, à la compassion.—Des écoles de langues, pour y enseigner la langue slave aux

sennzugleich Tugend=, Sprach= und Kunstschulen; Tugend=
schulen, daß die Kinderzur Sottesfurcht, Guhte, Gehorsam,
Erbarkeit bei Zeiten gewöhnet wurden; — Sprachschulen, daß die so Handwerksleute und dergl. bleiben sollen, im
slavonischen, die zur Rausmannschaft gewidmet auch in
latein und teutsch; die gelehrt werden sollen daben in Stwas
griechisch, auch wohl französisch und welsch, die geistlichen
daneben insonderheit im Bebräischen, endslich die Lauptgelehrt senn und zu hohen geistlichen und weltlichen Amtern gelangen sollen in vollkommener Rundschaft ber
griechischen Sprach und einigermaßen im arabischen geübet werden sollen, der Tolmetscher ober interpretum zu
geschweigen.

Die Rinderschulen sollen wie gedacht neben ben Lugend- und Sprach- auch Runftschulen senn, darinn bie Rinder ben Grund ber Runfte und Wiffenschaften lernen. Runftschulen sollen solche Schulen zugleich senn, damit

enfants qui resteront ouvriers, tandis que ceux qui se destinent au commerce y apprendront également le latin et le grec; ceux qui doivent recevoir une instruction solide étudieront en outre le grec, le françois comme l'italien; ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique, principalement l'hébreu; enfin, ceux qui doivent devenir très-savants et parvenir dans le clergé ou dans le monde aux plus hautes places, prendront une connoissance approfondie de la langue grecque en même temps qu'ils s'adonneront à la langue arabe, sans parler des truchements ou interprètes.

Les écoles d'enfants doivent être, en même temps que des écoles de vertu et de langues, des écoles d'art, où les enfants apprennent les éléments des arts et des sciences. Des écoles pour les arts doivent être ainsi organisées, que les enfants y apprennent d'abord un catéchisme qui seroit un extrait de l'Écriture sainte, puis un peu de logique ou bie Rinder darin lernen einen catechismum, als auszug aus der heiligen Schrift, dann ferner etwas von der logica oder Schlußtunst, Musik, Rechnen, Beichnen, theils auch Schnizen, Drechseln, Feldmessen und Haus-halters-sachen benebenst den Anfang vom Gebrauch der Waffen und der Reitfunst, alles nach eines jeden Natur und Neigung.

Bu bergleichem Schulen möchten am besten gebraucht werden einige Closter oder Stifter, darin die Rnaben unter einer guthen disciplin und Aussticht nach Wunsch erzogen werden könnten. Wie denn bekand, daß vor Alters die Schulen vornehmlich ben den Klöstern und Rirchen gewesen und ber deren Stiftung gar sehr auf das Schulwert gesehen worden. Und haben ben den hohen Stiftern selbst die Dom-Scholaster eigentlich die Aussicht der Schulen gehabt.

Die Rinder, fo zu Sandwerfen und Raufmannschaft

art du raisonnement, de musique, d'arithmétique, de dessin, comme aussi à ciseler, tourner, arpenter, et, avec l'économie domestique, les principes des armes et de l'équitation; le tout d'après le caractère et les goûts de chaque enfant.

C'est dans des cloîtres ou couvents que seroient le plus avantageusement placées des écoles de ce genre, où les jeunes garçons pourroient être élevés à souhait sous une bonne discipline et surveillance. On sçait du reste qu'anciennement les écoles étoient attachées aux églises et aux cloîtres, et que ces derniers ont été fondés en vue de l'instruction des écoles. Et encore ce sont les écolatres de la cathédrale qui ont été spécialement chargés de la surveillance des écoles dans les monastères importants. Les enfants destinés aux métiers ou au commerce pourroient à l'occasion sortir des écoles à l'àge de douze ou quatorze ans, pour servir comme apprentichez un maître ou dans une boutique, en ayant soin toute

gewibmet, fonnten nach Belegenheit im 12. ober 14. Sahre ihres Alters aus ben fchulen gelaffen werben, umb ben einem Meifter ober in einem Sandelsladen por Junge ju bienen, wo ben boch gleich wohl allerhand ju beobachten, baf ber in ber Schuhle gelegte guhte Grund nicht wieder umbgeriffen werbe, bem burch guhte Ordnungen Bunfften und Innungen vorzutommen. Diejenigen aber, die ben Studien bleiben, ober gu Sof-, Juftig-, Rriegs und anbern Bedienungen ober Amter bermahleins gezogen werben follen, behielte man billig in biefen Schulen bif etwa nach Gelegenheit ins achzehndte Sahr ihres Alters, bamit fie in Sprachen, Runften, Wiffen-Schaften, Leibes exercitien, Wohlordenheit und andern wohlanftandigen Uebungen es weiter bringen tonnen. Da sich bann auch balb zeigen wird, welche ingenia sich vor anbern in biefem oder jenem herfur thun, bamit fie nach ihrem Trieb bestens gebrauchet werben.

fois que là les bons et solides principes puisés à l'école ne soient point déracinés, ce que l'on peut prévenir, grâce à de bons règlements, sociétés et corps de métier. Quant à ceux qui poursuivent leurs études ou qui plus tard doivent être à même de remplir telle ou telle charge ou emploi à la cour, dans la justice et la guerre, on pourroit les retenir avec raison jusqu'à l'âge de dix-huit ans, afin qu'ils puissent faire le plus de progrès possibles dans les langues, les arts, les sciences, les exercices du corps, l'économie domestique, et dans d'autres exercices importants. Alors se manifesteront les dispositions naturelles pour ceci ou cela, ce qui permettra d'en faire le meilleur usage d'après leur tendance.

Ce temps écoulé, on pourroit envoyer ceux qui se destinent au métier des armes, comme cela a lieu en France pour les cadets, dans les garnisons ou dans les ports de Nach Verflieffung folder Zeit kann man die so zum Kriege gebrauchet werden sollen, wie etwa vor weniger Zeit die Cadets in Frankreich, in die Garnisonen oder in die Seehafen schicken, die Miliz und was dazu gehörig zu Wasser und zu Lande wohl zu erlernen und aus solchen wurden hernach Land und Seeofficiere zu nehmen sein.

Andere, so zu Sivil Amtern gewiedmet, konnten auff Universitäten auch wohl Ritterakademien ziehen, mussen aber allda nicht sosort in eine unbeschränkte Frenheit treten, wie dieser schädliche Mißbrauch bei den Teutschen Universitäten und Academieen eingerissen, sondern wie vor ein paar hundert Jahre gebrauchlich gewesen und noch an etlichen Orthen außer Deutschland üblich, in gewissen Colegiis oder Bursis wohnen und allda unter der principalium oder Bursariorum Aussicht stehen, bis sie es so weit gebracht, daß sie einem Amt tuchtig vorste-

mer, pour y étudier la milice et apprendre tout ce qui concerne l'armée et la marine; on obtiendroit par là des officiers de terre et de mer.

Quant à ceux qui se destinent aux fonctions civiles, ils peuvent fréquenter les universités, ou encore les académies de jeunes nobles, toutefois sans être aussi libres que le sont les jeunes gens dans les universités ou les académies allemandes, où se sont glissés tant d'abus regrettables, mais comme cela se pratiqueit il y a deux cents ans, et comme cela se pratique encore dans quelques endroits en dehors de l'Allemagne; ils seroient réunis dans des colléges spéciaux ou de boursiers, sous la surveillance des principaux ou Bursarii, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de remplir une charge, de se marier et de bien diriger leur famille et leur maison.

Dans ces universités, les jeunes gens seroient principalement exercés dans l'art de l'éloquence et du raisonnement; hen, sich verheurathen, ihre Familie regieren und ihre Saushaltung wohl führen konnen.

Auf benen Universitäten wären bie jungen Leute infonderlich in der Bernunftkunst und Beredsamkeit zu üben und nicht allein exercitia disputatoria, doch förmlicher als insgemein geschieht, sondern auch oratoria sowohl in der gelehrten als in der Muttersprache zu halten.

Weilen aber die Vernunftkunst nirgend besser ausgeübet wird, als in der Mathematik, auch billig in ein(er) jeden Statt einige der vornehmsten Rathsherren die Baukunst, Wasserwerke und dergl. verstehen sollten, einem jeden Sausvater auch billig der Grund des Feldbaues und was dem anhängig bekannt senn sollte, so stehe in benen gedanken, daß ein jeder Student benm prosessore Matheseos sich in Etwas zu unterweisen auch billig ausse einer jeden Universität ein prosessor weconomices gehalten werden sollte, so in der Haushaltung selbst gründ-

ils devroient traiter non-seulement les exercitia disputatoria avec plus de soin qu'on ne le fait généralement, mais encore les oratoria, aussi bien dans la langue sçavante que dans la langue maternelle.

Mais comme l'art du raisonnement ne scauroit être nulle part mieux exercé que dans les mathématiques, qu'aussi dans chaque ville les conseillers les plus distingués devroient s'entendre à l'art de bâtir, aux machines hydrauliques et autres, qu'à juste titre un bon père de famille devroit connoître les éléments de l'agriculture et de ce qui s'y rapporte dans cet ordre d'idées, chaque jeune étudiant auroit à prendre des leçons d'un professeur de mathématiques; il devroit y avoir dans chaque université un professeur d'économique (œconomices), qui connoisse à fond l'économie domestique, l'exerce avec succès et communique facilement aux autres son scavoir.

lich erfahren und folches mit Nugen practiciret auch bequem andern feine Wiffenschaft mitzutheilen.

Ein jeder hatte im Übrigen sich in seiner facultat vollfommen zu machen, die geistlichen in der Theologi, da
ihnen der Verstand des hebräischen und griechischen
Grundtertes, Kirchenhistori und der alten Kirchenlehrer
schriften bekannt zu machen. Insonderheit wäre ein großes
Theil der geistlichen tüchtig zu machen, daß sie zu Fortpflanzung der christlichen Religion und Unterweisung der
Völker in den weitläustigen Landen S. Cz. Mt. als
Missionarii nüglich gebraucht werden könnten, daher sie
in der Sprache des Landes zu üben; sonderlich aber mit
ohngemeinen Augenden, Geduld, Standhaftigkeit und
Weißheit ausgeziert senn mußten umb nicht nur mit ihren
Worten, sondern auch mit ihrem Erempel zu lehren. Es
sollten auch billig diese Missionarii in Mathematicis,
Mediein und Chirurgie einige Wissenschaft haben, sich

Chacun, du reste, auroit à se perfectionner dans sa partie; les ecclésiastiques dans la théologie, pour être à même d'interpréter dignement les textes fondamentaux en grec et en hébreu, l'histoire de l'Église, ainsi que les écrits des docteurs de l'Église. Il y auroit surtout lieu de mettre une grande partie des prêtres en état d'être employés comme missionnaires à la propagation de la religion chrétienne et à l'instruction des peuples dans les vastes États de Sa Majesté Czarienne; par suite, nécessité pour eux de s'exercer dans la langue du pays, mais surtout d'être armés des principales vertus de patience, persévérance et sagesse, afin d'instruire non pas seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs exemples. Ces missionnaires devroient posséder aussi quelques connoissances en mathématiques, médecine et chirurgie, pour s'attacher plus facilement l'affection et le respect des peuples barbares et autres.

besto mehr ben benen Barbarifchen und andern Bolfern beliebt und angefehen zu machen.

Die Juristen, so Rechtsämter und obrigfeitliche Stellen vertreten sollen, wären nicht nur mit collegiis practicis und vorsallende nachdenkliche casibus zu üben, sondern hatten auch ander Bölfer Gesete, Gewohnheit und polizen gegen die ihrige zu halten.

Die so sich höher schwingen wollten, könnten das jus publicum und die Staatssachen dazuziehen und hatten dazu der Welthistori sonderlich der letten Zeiten vonnöthen und die wären kuchtig in den geheimbten Rath gezogen auch zu Gesandschaften gebraucht zu werden.

Die Medici, Chirurgi und Apotheter waren in Anatomicis, Botanicis, Chymicis und Praxi medica zu üben und hatten daher zu den großen Gospitalern oder Rrantenhausern sich zu verfügen und allbahin so wohl als sonst zu den pasienten alte erfahrene Medicos und

Les juristes qui doivent remplir des charges dans la justice et la magistrature n'auroient pas seulement à s'occuper de collegia practica (conférences pratiques), et des cas échéants et difficiles; ils auroient aussi à comparer les loix, les mœurs et la police des autres peuples avec les leurs.

Ceux qui voudroient tendre plus haut pourroient y ajouter le jus publicum et les affaires d'État, en même temps qu'ils étudieroient l'histoire universelle, surtout celle des derniers temps; ils seroient par là en état de faire partie du conseil privé et d'être employés comme ambassadeurs.

Les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens auroient à s'exercer dans l'anatomie, la botanique, la chimie et la pratique médicale, et à se rendre pour cela dans les grands hôpitaux ou infirmeries pour y accompagner, auprès des patients, les vieux médecins et chirurgiens expérimentés;

Chirurgicos zu begleiten, hatten auch in benen Apothefen sich umbzuschen und darin visitationen benzuwohnen.

Nun sind noch übrig diejenigen, so selbst wiederumb andere zu lehren sich begeben wollen, — die müßten sich in der Facultat oder in dem Teil der Facultat sowohl, als denen dazu dienlichen prosessionen zu mehrerer Boll-kommenheit erheben, und sollten nicht, wie oft ben Teutschen Universitäten und Schulen geschieht, in Armuth und Berachtung leben, sondern die prosessores auf hohen Schulen, Universitäten und Akademieen, den Rathen und hohen Beamten ben Hösen und Hauptstädten, die Lehrer der niedrigen Schulen denen vornehmen Beamten im Lande und Landstädten gleich geachtet, — guhtentheils aber solche Personen zu Lehrern gebraucht werden, als welchen ohnedem Schre und andern geistlichen Pfründen geholssen werden kann.

ils auroient aussi à parcourir les pharmacies et à se joindre aux visites.

Maintenant restent ceux qui veulent se vouer à l'enseignement. Ceux-là devroient se perfectionner beaucoup dans la faculté ou la partie de la faculté aussi bien que dans les professions utiles qui s'y rattachent sans être malheureux et mé prisés, comme ils le sont souvent, dans les universités et les écoles allemandes; mais les professeurs desécoles supérieures, universités et académies, devroient être considérés et estimés comme les conseillers et les hauts fonctionnaires des cours et des villes capitales; les instituteurs des écoles secondaires, comme les principaux employés de la province et des villes. — Au reste, pour la plupart, on n'emploieroit pour instruire la jeunesse que des personnes jouissant du respect et de l'estime de tous, et auxquelles on peut venir en aide par des abbayes et autres bénéfices ecclésiastiques.

Es follen baher die hohen Schulen (namlich Univerfitaten und Ritterafabemieen) billig in den Hauptstädten
angeleget werden als sonderlich zu Moskau, Riof, Astrachan, etc., benn in großen Stadten die Theologi mit
Predigen und gewissensfallen, die Juristen mit der praxi
derer Rechte die Medici in den großen Siechhäusern oder
Bospitalern am Besten sich volltommen machen können.
Die andern Schulen waren nach gelegenheit der Stadte
und Lande sonderlich vermittelst der Rloster zu vertheilen.

Nun ift noch der dritte Punkt des gegenwärtigen Entwurfs übrig, wie nehmlich die Runfte, Wiffenschaften und menschliche Nachrichtungen höher zu bringen; dazu hätte man zu gebrauchen nicht nur obige Bereitschaften samt den Lehrern in hohen und niedrigen Schulen, auch alle diejenige denen ihre Amter, Berrichtungen und Geschäfte, Gelegenheit Etwas neues zu beobachten und zu entbeden

Par suite, les écoles supérieures (nommément les universités et les académies de jeunes nobles) seroient établies avec raison dans les capitales, principalement à Moscou, Kiof, Astracan, etc.: car dans les grandes villes les théologiens sont à même de s'exercer et de se perfectionner par la prédication et les cas de conscience; les juristes par la pratique du droit; les médecins dans les grandes infirmeries ou hôpitaux. Les autres écoles seroient réparties d'après l'importance des villes et de la province, surtout au moyen des cloîtres.

Maintenant reste le troisième point du présent projet, à sçavoir : comment faire progresser les arts, les sciences et les connoissances humaines. A cet effet, on ne se serviroit pas seulement des dispositions à prendre, comme il a été dit plus haut, en même temps que du concours des maîtres, des écoles supérieures et secondaires, comme aussi de celui

an Hand geben, sonbern auch nach bem Erempel von England, Frankreich, Teutsch= und Welschland eigne Societaten bazu bequemer und geneigter Personen.

Bu folcher Verbesserung und Vermehrung ber Wissenschaften wurde gehören sowohl die ordentliche Zusam=
menbringung bessen, das die Menschen schon wissen, als
die Erfündigung bessen, was sie noch nicht wissen. Was
die Wenschen schon wissen ist theils bereits in Schriften
enthalten, theils soll es noch aufgezeichnet und in Schriften
ten bracht werden.

Was von menschlichen Nachrichtungen bereits in Schriften verfasset ware zu bringen in inventaria, systemata und Rernwerke.

Inventaria waren theils alphabetisch, theils systematisch zu verfassen, jenes waren dictionnaria, dieses waren indices reales. Dictionnariorum hat man zwar eine große Menge, es sehlen aber sast noch die besten,

de tous ceux qui, par leurs emplois, leur position, leurs affaires, peuvent aider dans les recherches et les découvertes, mais encore, à l'exemple de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, de sociétés particulières, composées de membres particuliers qui voudront bien en faire partie.

Les progrès et l'accroissement des sciences dépendent aussi bien de l'ensemble de ce que les hommes sçavent, comme des recherches en vue de ce qu'ils ignorent. Des connoissances humaines, les unes sont renfermées dans les livres; les autres doivent l'être, une fois qu'on en aura pris note.

Quantaux connoissances humaines déjà renfermées dans les différents ouvrages, il y auroit lieu d'en faire des inventaires, des systemata, et des extraits de la fleur qui s'y trouve.

Les inventaires devroient être établis, les uns par ordre

sonderlich dictionnaria technica, darin termini aller Runfte und Lebensprofessionen sich nicht nur mit morthen, sondern auch mit figuren erlautert finden.

Ich folte indices reales viel nuplicher als dictionnaria halten, weil in der aphabetischen eintheilung, me man sich an die Nahmen bindet, die Sachen, so zusammen gehören, von einander geriffen werden und also nicht wohl zu verstehen.

Ware ich alfo der Mennung die inventaria follten systematice eingerichtet, die fach gehörigen Ohrts mit Worten und Figuren erflaret und remissiones Buchern und deren Stellen bengefügt werden, wo sich zu den das übrige, so von der Sach zu wissen dienlich, findet.

Dergestalt wurden die Historica eingerichtet nach der Beit, die Geographica nach den Ländern, die doctrinalia nach benen systematicus jeder Facultat, Wiffen-

alphabétique, les autres par systèmes; ceux-ci seroient des dictionnaires alphabétiques, ceux-là seroient des index de choses (indices reales). Certes, on ne manque pas de dictionnaires; mais ce sont les meilleurs qui font défaut, principalement les dictionnaires techniques, où l'on trouveroit les termes employés dans tous les arts et métiers, non-seulement avec des notes explicatives, mais aussi avec des figures.

Je préférerois, comme plus utiles, les index de choses aux dictionnaires, parce que, dans l'ordre alphabétique, on est astreint aux noms, les choses qui ont du rapport entre elles sont séparées, et par suite on ne les connoît pas bien.

Je serois d'avis d'établir les inventaires systématiquement; l'objet seroit expliqué au moyen de notes et de figures, avec des renvois aux livres, en désignant l'endroit où trouver ce qui reste d'important à sçavoir. schaft ober Runft. Und zu befferm Gebrauch murbe ein index alphabeticus bengefüget.

Sierein wurde lauffen sowohl eine rechtschaffene historia literaria, als auch eine vollständige bibliotheca classica.

Historia literaria hielte in sich burch wen, wo und wenn die menschlichen Nachrichtungen herfür bracht, vermehret und fortgepflanzt worden mit einiger Nachricht vom Leben derjenigen, so hierinn berühmt worden, welches dienen wurde nicht allein denen, so sich umb das menschliche Geschlecht wohl verdienet gemacht einigen Dank abzustatten, sondern auch andre zu löblichen Nachsolge aufzumuntern.

Eine Bibliothecam Classicam zu machen haben Gesnerus, Frisius, Bolduanus, Draudius, Lipenius und andre sich angelegen senn lassen. Es ist aber alles noch sehr unvollsommen und nicht zu verfertigen aus ben

On procéderoit par conséquent pour l'histoire par époque; pour la géographie par contrée; pour les points de doctrine d'après les systèmes de chaque faculté, science ou art. On y joindroit, pour la grande utilité de tous, un index alphabétique.

Il y auroit encore place pour une histoire impartiale de la littérature, comme aussi pour une bibliothèque classique.

L'histoire littéraire feroit connoître par qui, où et quand les connoissances humaines se sont manifestées, développées et propagées; elle comprendroit, en outre, la biographie de ceux qui se sont rendus célèbres. Non-seulement on se montreroit par là reconnoissant envers les hommes qui ont bien mérité de l'humanité, mais encore on encourageroit les autres à marcher sur leurs traces.

Gesner, Frisius, Bolduanus, Draudius, Lipenius et autres

Francfurter und Leipziger Catalogis, wie die Autores zum Theil gethan, viel Bucher benennet als ob sie heraus, da sie doch erst herauskommen sollen, aber nie zum Borschein kommen, sondern vielmehr aus den Registern schöhner Bibliothefen.

Folgen nun die Systemata, die follten in sich begreiffen alles was guthes in allen Buchern von der materi
des systematis enthalten, und wurde eine jede profession ein eigenes systema, und jede Fakultät deren etliche erfordern, und mußten zu Verfertigung eines jeden
systematis leute genommen werden, die sich ben der
Materi fast zur Vollkommenheit geschwungen, und mit
großer Wissenschaft judicio, Fleiß und aufrichtigkeit
versehen.

Bur Verfertigung solcher systematum wurden bienen bie diaria eruditorum, welche theils bereits vorhanden, theils noch besser zu fassen, als worin die neuheraussom-

se sont efforcés de faire une bibliothèque classique. Mais leurs résultats ne laissent pas que d'être en tout très-imparfaits, et il n'y a pas lieu de se servir des catalogues de Francfort et de Leipzig, comme les autres l'ont fait en grande partie; bien des livres sont indiqués comme ayant paru, alors qu'ils sont toujours à paroître, sans jamais être publiés; mais on devroit se servir bien plutôt des registres des belles bibliothèques.

Viennent maintenant les systèmes, qui renfermeroient tout ce que les livres offrent de bon au sujet du système; chaque profession en nécessiteroit un particulier, et chaque faculté plusieurs; des personnes armées pour ainsi dire à la perfection dans la matière, et douées de grandes connoissances, d'ardeur et d'exactitude, seroient employées à la composition de chaque système.

Pour y arriver, les journaux des érudits pourroient être

menben Budjer recensiret und einigermaßen anatomirt werden, welches in Frankreich angefangen, von ben Englandern, Teutschen, Hollandern und Welschen auch anbern nachgethan worden und behalten fast die Acta Eruditorum Lipsiensia den Preis.

Man fanget auch an die alten Bucher nachzuholen, wie vor altere der constantinopolitanische patriard Phoetius, zu unserer Zeit Clericus, Struvius, Thomasius und andre zu ihun angesangen.

Und fonnte nicht schaben, daß eigne Leute in Rußland bestellet wurden alle flavonischen und andre in Rußland herausgesommene und herauskommende alte und neue Bucher zu recensiren.

Allein ich finde, daß alle folche diaria des vornehmften 3weds gemeiniglich verfehlen, benn von rechts wegen follte darin angedeutet werden mas eigentlich ein jedes Buch dem vorigen Schaß ber menschlichen Nachrich-

d'une grande utilité. De ces journaux, les uns sont à consulter; les autres seront mieux compris, quand ils donneront la critique ou en quelque sorte l'anatomie des livres récemment parus, ce qui s'est d'abord fait en France, et ce que les Anglois, les Allemands, les Hollandois et les Italiens ont imité. Généralement, les Acta Lipsiensia des érudits sont les plus en vogue.

On commence aussi à rechercher les livres anciens, comme auparavant le patriarche de Constantinople, Photius, et de nos jours Le Clerc, Struvius, Thomasius et autres l'ont fait.

Il ne seroit certes pas inutile de charger spécialement en Russie quelques personnes de faire un compte-rendu de tous les livres slaves comme des autres anciens et nouveaux parus ou paroissant en Russie.

Je trouve que ces journaux manquent généralement le

tungen bengethan und neues benkwurdiges herfurbracht. Darauf benn eigentlich zu nehmen, was eigentlich baraus zu benen vollständigen systematibus zu gebrauchen.

Und bergleichen ware aniezo umb so mehr nothig, ba das Bucherwesen sast in infinitum geht und endtlich wegen der übergroßen Menge nicht zu bestreiten sein wird. Indem vermittelst des Drucks nicht nur die alten Bucher großentheils verbleiben, sondern auch viel 100, ja viel 1000 neue sast jährlich dazu kommen. Dadurch aber oft geschieht, daß gute Bucher durch schlechte wegen der Neugierigkeit der Menschen ausgestoßen werden, und viel nügliche Nachrichtungen entweder verloren gehen oder doch sast unbekannt werden, und lezlich in dem abscheuzlichen Wald der unzehlbaren Bucher nicht wohl mehr werden gesunden werden können, dem dann durch inventaria, excerpta und endtlich vermittelst denn und

but si important qu'on se propose, et il faudroit, de par la loi, qu'il y fût relaté ce que chaque livre nouveau a apporté au précédent trésor des connoissances humaines, comme ce qu'il a produit qui mérite d'être livré à la postérité.

On pourroit spécialement en tirer partie pour tout ce qui aideroit à compléter les systemata.

Une telle mesure seroit d'autant plus nécessaire que le commerce des livres n'a plus de bornes, et que, par suite de leur grand nombre, il n'y aura bientôt plus de remèdes possibles : car, grâce à l'imprimerie, les livres anciens reparoissent en grande partie, et c'est par centaines, par milliers que, chaque année, les livres nouveaux paroissent.

Aussi arrive-t-il souvent que les bons livres, grâce à la curiosité humaine, sont mis de côté pour les mauvais, et qu'ainsi beaucoup de connoissances utiles sont perdues ou

fonft gemachter vollstanbiger Werte einzig und allein vor-

Meil aber die vielen systemata ein großes und weitläusiges Werk seyn werden, wozu die Menschen so bald nicht werden gelangen können, so ware inmittelst auf Borbereitungen zu gedenken; solche beständen in syntagmatibus einer jeden disciplin.

Die syntagmata waren gleichsam præludia ber systematum und von vortrefflichen Leuten auszuarbeiten bif mit ber Beit vollfomene systemata baraus entstehen fonnten.

Daher wenn solche syntagmata einmahl wohlgefafset, ware rahtsam bas gelehrte Leute solche Werke unter ber Hand vermittelst nüßlicher Analectorum und Additionum lieber vermehrten, als neue mit unnüglichen Wiesberhohlungen ausarbeiteten.

Mun folgen die Kernwerke; folche waren theils ein-

presque inconnues, alors qu'il est très-difficile de les retrouver au milieu de cette forêt de livres sans nombre.

Le seul et unique remède à apporter en cela seroit la formation d'inventaria, excerpta d'œuvres complètes.

Mais, comme ces nombreux systemata constitueront une œuvre vaste et de longue haleine, que les hommes n'exécuteront pas de sitôt, il y auroit lieu d'en poser les bases, qui consisteroient dans les syntagmata de chaque discipline.

Les syntagmata seroient comme les præludia des systemata. Des hommes éminents les composeroient jusqu'à ce que, avec le temps, on obtint des systemata complets.

Une fois ces syntagmata bien établis, il seroit convenable que des hommes érudits s'occupassent d'augmenter ces travaux au moyen d'utiles analecta et additions plutôt que de composer des livres nouveaux, qui ne sont que la répétition des anciens.

zelne wohlgesafsete institutiones in der Disciplin, theils Encyclopediæ, darin compendia aller disciplinen enthalten.

Die Institutiones jeber Disciplin waren auch von vortrefslichen Leuten auß benen obgedachten syntagmatibus oder nach dero methode zu versertigen, worinn auf das nüglichste und zulänglichste zu sehen, nämlich auf das nüglichste, quod ad praxin, und auf das zulänglichste quod (ad) theoriam, damit nämlich alle solche principia, so viel möglich in dem Werk enthalten senen, darauß durch genugsames Nachdenken das Uebrige selbst zu schließen, doch daß zu Erspahrung der Mühr und Zeit auch mehrer Sicherheit des Lesers, so nicht allezeit mit genugsamer Scharssinnigkeit versehen, die nöthigsten und nüglichsten conclusiones denen principiis angesüget werden.

Die Encyclopedia ware gleichsam ein syntagma

Maintenant viennent des extraits de la fleur des ouvrayes; ce seroient en partie des instructions détachées dans la discipline, en partie aussi des encyclopédies qui renfermeroient l'abrégé de toutes les disciplines.

Des hommes distingués seroient chargés de les composer, soit à l'aide des syntagmata énoncés plus haut, soit d'après leur méthode, tout en veillant à ce qui est le plus utile et le plus indispensable, à sçavoir le plus utile pour la pratique et le plus indispensable pour la théorie.

Une fois ces considérations remplies en vue des principes à établir autant que le comporte l'œuvre, on pourroit, en y réfléchissant, en tirer les conséquences, et, par là, obtenir le reste; cependant, pour éviter de la peine et une perte de temps au lecteur, qui n'est pas toujours doué d'une grande sagacité, et qui par suite a besoin d'être sûrement guidé, on tireroit les conclusions

universale, bestehend aus den compendiis aller disciplinen und ware major, media, minor. Die Encyclopediam majorem wollte ich nennen Atlantem Universalem, so auch mit sehr viel nüßlichen Figuren versehen sein müßte und aus etlichen voluminibus in solio Atlantischer Form bestehen müßte; dergleichen Werf hat man noch nicht; ware aber aniezo vermittelst einer wohlgesaßten societät füglich zu verfertigen.

Das opus medium könnte man schlechterdings encyclopediam nennen, dergleichen hat versuchet Keckermannus in seinem systemate systematum, besser aber Alstedius ausgeführet; in den mathematischen Disciplinen insonderheit können der eursus Herigonii, Schotti und lestens Wolsii (so der beste und neueste) dazu dienen. Es hat aber Alstedius zu einer Zeit geschrieben, da die Menschen bei weitem so hoch nicht kommen als aniezo, und wurde daher ein großer Theil vom

les plus utiles comme les plus importantes qui en découlent.

L'Encyclopédie seroit une espèce de syntagma universel, consistant en un abrégé de toutes les disciplines; elle seroit major, media et minor.

Je désignerai la grande Encyclopédie sous le nom d'Atlas universel; les figures y seroient en très-grand nombre, et les volumes dont elle se composeroit seroient des in-folio sous forme d'atlas. Il n'existe pas d'œuvre de ce genre; le soin de le composer seroit dévolu à une société de gens éprouvés.

L'œuvre moyen (opus medium) pourroit être nommé Encyclopédie proprement dite. Keckermann l'a entrepris dans son Système des systèmes; mais il a moins bien réussi qu'Alstedt, qui s'en est mieux tiré; cependant, pour les disciplines mathématiques, le cours d'Hérigon, de Schott, et, en dernier lieu, de Wolf (celui-ci le meilleur et le plus

opere Alstedii zu Berfertigung einer neuen encyclopedie wenig bienen.

Es ware zu wünschen, daß diese encyclopedia media nicht nur systematice, sondern auch demonstrative, und nicht nur demonstrative, sondern auch analytice geschrieben werde — systematice das ist in einer richtigen und bequemen ordnung, und demonstrative das nichts ohne nothigen zulänglichen thunlichen Beweiß gesaget werde.

Aber damit das Werk analytice geschrieben sein mochte, wurde über dem erfordert, daß man daraus sehen könnte origines inventionum, wie nehmlich die Menschen auf die Ersindungen und Wissenschaften kommen, oder doch darauf kommen können, denn eine solche Lehrart wurde zugleich der Wegweiser (senn) zu Verbesserung der Wissenschaft und neuer Ersindungen.

Es wurde auch nuglich sein die encyclopediam me-

récent), peuvent y être de quelque utilité. Pourtant Alsted a écrit à une époque où les connoissances humaines n'étoient plus aussi étendues qu'aujourd'hui, et, par suite, une grande partie de son œuvre ne sçauroit servir à la composition d'une nouvelle encyclopédie.

Il seroit à souhaiter que cette encyclopédie moyenne fût non pas seulement systématique, mais aussi démonstrative, et non-seulement démonstrative, mais encore analytique. J'entends par systématique, dans un ordre convenable et commode, et par démonstrative, que rien ne soit avancé sans preuve nécessaire, suffisante et opportune.

Mais, pour établir l'œuvre analytique, il faudroit avoir connoissance des origines, des inventions, autrement dit, qu'on sçût comment les hommes arrivent aux inventions et aux sciences, ou du moins comment il est possible d'y parvenir: cette méthode d'enseignement seroit comme la diam mit Tabellen zu begleiten baraus die Ginrichtung und Verbindung der disciplinen und ihre theile zu ersehen. Wenn solche Tabellen wohl gemacht dienen sie vortrefslich nicht nur zu(m) gedächtniß sondern auch zu ersindung, denn sie weisen, was noch sehlet und welche lücken zu ersesen.

Die Encyclopedia minor follte sein ein manuale ober Handbuch welches man ben sich tragen und darin ben Kern nüglicher Dinge gleichsam in einer Quintes-senz haben könnte. Dergleichen Werke hat man zwar in mathematicis, aber in medicina und physicis uoch nicht, in jure nicht genugsam, in historia und geographia einigermaßen.

Ich ware ber Mennung, daß von der encyclopedia media anzufangen, welche nicht viel größer sein sollte als des Alstedii Werk, aus diesem ware das manuale

route à suivre pour arriver à l'amélioration des sciences et aux découvertes nouvelles.

Il y auroit lieu de joindre à l'encyclopédie moyenne des tables qui mettroient le lecteur à même de juger de la disposition et de l'union des disciplines et de leur division. De telles tables, bien dressées, tout en aidant la mémoire, serviroient aux découvertes, car elles indiqueroient ce qui fait défaut et quels sont les vides à combler.

L'Encyclopédie *minor* seroit un manuel ou livre de main qu'on porteroit sur soi et qui seroit la fleur des choses utiles dont elle seroit comme une quintessence.

Il existe à la vérité des ouvrages de ce genre pour les mathématiques, mais il n'y en a pas pour la médecine et les sciences physiques, pas assez pour le droit, et une certaine quantité pour l'histoire et la géographie.

Je suis d'avis de commencer par l'Encyclopédie moyenne, qui ne sçauroit être plus étendue que l'œuvre d'Alsted, ju ziehen, aber ber große Atlas universalis unter ber hand auszuarbeiten.

Folgt nun, welchergestalt dasjenige, so die Menschen von nüglichen nachrichtungen schohn besizen, aber noch nicht zu papier bracht, sondern sich unter den Völkern und Nahrungen zerstreut sindet, auch in Schriften einzutragen und gleichsam in den menschlichen Schaz zu bringen, damit es nicht mit der Zeit verloren gehe. Wie denn unzehliche, schöhne Erfahrungen, Vortheile und guthe Gedanken der Nömer, Griechen und ander Völker aus Mangel der Auszeichnung und zulänglicher Beschreibung verloren gangen. Viele Kräuter und daraus gemachte Arznenen der Alten sind uns unbekannt, weil die Kräuter von dem einigen Dioscoride den wir haben, nur überhin beschrieben worden. Und so ist es auch bewand mit.... (1)

d'en extraire le manuel et d'élaborer dans l'ombre le grand atlas universel.

Viennent maintenant les connoissances que les hommes possèdent actuellement sans qu'on en ait pris bonne note, et qui, se trouvant répandues parmi les peuples et dans l'industrie, doivent être réunies dans des ouvrages, afin d'augmenter le trésor humain et d'échapper ainsi à l'oubli du temps.

Car, par le manque de mémoires et d'explications suffisantes, d'innombrables et utiles connoissances, de grands profits et de bonnes pensées des Romains, des Grecs et d'autres peuples, sont perdus pour nous.

Beaucoup de plantes et de médicaments que les anciens en tiroient nous sont inconnus, parce que les plantes ont été mentionnées à la légère par le seul Dioscoride que nous possédons.....(1).

(i) Le texte offre ici une lacune.

Die unbeschriebenen und boch vorhandenen nachrichtungen ber heutigen Welt sind ben den Bauern, Landwertsleuten, Jägern, Fischern, Kausleuten und vielen andern Lebens professionen anzutreffen, sonderlich aber ben ben Handwertsleuten nach eines jeden art.

Derowegen sollten billig alle Lebensprosessionen, Nahrungen und Handwerke mit allen Umbständen von erfahrenen und kundigen Leuten auß genaueste beschrieben werden und das nicht nur in einem Lande, sondern auch in verschiedenen Ländern, nehmlich nicht nur in Rußland sondern auch in Teutschland, England, Frankreich, Italien, weil ein jedes Land seine eignen materalien und Bortheil hat. Doch weil man erwarten muß, was andre länder thun oder nicht thun wollen, fann man ben sich ansangen und was bereits in Rußland eingeführt in genaue Beschreibungen bringen.

On pourra mettre par écrit les connoissances qui ne le sont pas encore, en s'adressant aux cultivateurs, artisans, chasseurs, pêcheurs, marchands et autres états, et principalement aux ouvriers de chaque partie, qui donneront tous les renseignements nécessaires.

Aussi c'est avec raison que toutes les professions, industries et métiers devroient être décrits avec le plus de détails et d'exactitude possible par des personnes expérimentées et versées dans la matière, et cela, non pas seulement dans un pays, mais dans plusieurs, c'est-à-dire non-seulement en Russie, mais encore en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie, car chaque pays a ses matériaux et ses avantages particuliers, et, sans attendre ce que d'autres pays feront ou ne feront pas, on peut commencer par soi et décrire exactement tout ce qui a déjà été établi en Russie.

On pourroit encore faire voyager des jeunes gens capa-

Man könnte auch tüchtige junge Leute von allerhand Nahrung und professiones in andere Lande reisen lassen umb allda, was ihnen und Rußland mangelt zu erslernen. Und sie hernach, wenn sie das Ihrige gethan, wohlhalten.

Und weil auch die heidnische und sogar die Barbarische Bolter viel Bortheil haben, wie man sast die besten Arzneyen von ihnen lernet, ware den Missionarien und andern in die Ferne reisenden dero Untersuchung aufzugeben.

Leglichen sind anstalten zu neuen entbedungen, daburch die Wiffenschaften vermehret werden zu machen, wozu die weiten Lande des russischen Reichs samt denen so vielen in Europa und Usia angrenzenden Landen vortrefsliche Gelegenheit geben, denn weil Russland gleichsam terra virgine, so noch nicht genugsam untersuchet, wer-

bles, de toute industrie et profession, dans d'autres pays. Ils y apprendroient ce qui leur manque, ainsi qu'à la Russie. Selon qu'ils se seront bien acquittés de leur mission, il en résultera pour eux de grands avantages.

Et comme les païens et les peuples barbares possèdent des avantages nombreux, puisque c'est d'eux que nous tenons les médicaments les meilleurs pour ainsi dire, on pourroit charger les missionnaires et autres voyageurs dans les pays lointains de recherches à ce sujet.

Enfin, comme dernières mesures à prendre en vue de nouvelles découvertes capables de faire progresser les sciences, il y auroit lieu d'explorer avec plus de soin le vaste empire de Russie, ainsi que les nombreux États sur les frontières de l'Europe et de l'Asie. La Russie peut être considérée comme une terre vierge; on y trouvera comme ailleurs beaucoup de plantes, d'animaux, de minéraux et d'autres naturalia, qui n'ont pas encore été décrits. Sa Ma-

den sich darinn sehr viele gewächse, thiere, mineralien und andre naturalia ergeben, so noch nicht beschrieben.

Es fann auch burch ordre S. Ez. Mt. außgefunden werden ob Afien gegen Norden zu umbschiffen, oder ob bas außerste Gificap an Amerika hange, welches die Englander und Kollander burch gefährliche Schifffahrt vergebens versuchet.

Lezlichen können S. Gr. Cz. Mt. ein großes zur Schiffsahrt bentragen wenn Sie in bero weiten Reich und angrenzenden Landen die variationem magnetis fleißig observiren laffen, wodurch diesem Scheimniß naher zu kommen. Dadurch die Ausführung der Longitudinum oder wie weit man von Oft gegen Westen und mit einem Wort die Stelle, auff welcher man sich in der See besindet, wo nicht völlig auszumachen, doch umb ein großes zu verbeffern.

jesté Czarienne, en donnant des ordres, mettroit à même de sçavoir si l'Asie peut être doublée par le Nord, ou bien si l'extrême cap de glace tient à l'Amérique. C'est en vain et au prix de bien des dangers que les Anglois et les Hollandois l'ont cherché. Enfin Sa Majesté Czarienne rendroit un signalé service à la navigation en faisant observer dans ses États et sur les frontières des pays voisins la variation de l'aimant; on arriveroit plus vite à pénétrer ce secret. Par là le problème des longitudes, ou combien loin on est de l'Est à l'Ouest, en un mot, la place où l'on se trouve en mer, ce problème, dis-je, seroit résolu, ou du moins considérablement avancé.

## APPENDICE.

Dentichrift über bie Errichtung einer Churfürftlichen Societat ber Biffenschaften.

(1700.)

Beilen Churfurftl. Durchlaucht zu Brandenburg ein gloribses und recht Königliches Werk vorhaben, eine societatem scientiarum et artium zu fundiren, so ware auf solche Anstalt zu benken, daß der wahre Zweck und Nuten mit geringer Beschwerbe erhalten werbe.

Solche Churfürftliche Societät mußte nicht auf bloße Curiosität ober Wiffensbegierbe und unfruchtbare Experimenta gerichtet seyn, ober bey ber bloßen Erfindung nuglicher Dinge ohne Application

Mémoire pour la fondation d'une Société électorale des sciences en Prusse.

(1700.)

Puisque Son Altesse le Prince électeur de Brandebourg manifeste le glorieux et vraiment royal dessein de fonder une Société des sciences et des arts (societatem scientiarum et artium), il est à propos de prendre des mesures telles que le véritable but et les résultats qu'on se propose soient obtenus le plus économiquement possible.

Une Société électorale des sciences, comme nous l'entendons, ne devroit pas être établie sur la simple curiosité, l'unique désir de s'instruire, ou encore sur des expériences stériles, pas plus qu'elle ne devroit s'appuyer sur de simples découvertes purement scientifiques sans application comme und Anbringung beruhen, wie etwa zu Baris, London und Florenz geschehen, baber eine Berspottung, und die bekannte Englische Comöbie the Virtuoso (1) erfolget, auch endlich die hande abgezogen worden; sondern man müßte gleich ansangs das Werk sammt ber Wissenschaft auf den Nugen richten, und auf solche Specimina benken, davon der hohe Urheber Chre, und das gemeine Wesen ein mehrers zu erwarten Ursach habe.

Wäre bennach ber Zweck, theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein bie Künste und bie Wissenschaften, sondern auch Land und Leute, Feld-Bau, Manusacturen und Commercien, und mit einem Wort die Nahrungs-Mittel zu verbessern, über dies auch solche Entbedungen zu thun, dadurch die überschwengliche Ehre Gottes mehr ausgebreitet, und bessen Wunder besser als bisher erfannt, mithin die Christliche Religion, auch gute Policen, Ordnung und Sitten theils ben heidnischen, theils noch rohen, auch wohl gar barbarischen Wölfern gepflanzet oder niehr ausgebreitet würden.

sans conséquences, à l'instar de celles de Paris, Londres et Florence, ce qui donneroit lieu à une critique amère et ironique, témoin la comédie anglaise bien connue the Virtuoso (1), et à l'indifférence générale; mais on devroit dès le principe viser à une application avantageuse des sciences, et arriver à des résultats pratiques (specimina) tels que l'illustre promoteur en recueille de la gloire et le public du profit.

On se proposeroit donc de joindre la théorie à la pratique (theoriam cum praxi) et d'améliorer non-seulement les arts et les sciences, mais encore le pays et ses habitants, l'agriculture, les manufactures, le commerce, en un mot tout ce qui a trait à notre existence; en outre, d'arriver à des découvertes telles que la gloire infinie de Dieu en soit répandue, ses merveilles mieux connues qu'elles ne l'ont été jusqu'ici, la religion chrétienne, la bonne poli-

<sup>(1)</sup> The Virtuoso, a comedy, at it is acted by their Majesties servants, writen by Thomas Shadwell. London, 1676 (1. édition) Kapp en donne un extrait en quatre pages (voir p. 169 et suiv.).

Woben benn wohl zu betrachten, baß Churfürstl. Durchl. wegen Lagers ober Situation bero Lande und andern Conjuncturen bazu solche Gelegenheit haben, dergleichen weder ber Rayser, noch König in Frankreich ben ben ihrigen sinden, und nicht allein wegen guter Berständniß mit Moskau nach China, Indien und Versten und in die große Tartaren treffliche Handlung anrichten, und neben dem Evangelischen Wesen ihren Ländern große Bortheile schaffen, sondern auch in dem Ihrigen selbst wichtige, fast unfostliche Entdeclungen thun lassen können, damit dem menschlichen Geschlecht überaus gedienet senn wurde.

Run werben zweiselsohne sich ben Churfürstlicher Durchl. vortreffliche Leute finden, welche von allen biesen Dingen herrliche Gebanken an hand geben können. Dennoch aber weil man mir bie Ehre gethan, meine Meynung zu verlangen; ich auch ein Mitglied beyder Königlicher Societäten, nehmlich ber Französischen und Englischen bin, und zwar der Englischen schon von etlichen zwanzig Jahren her, zu der Französischen auch längst einiger Maßen

tique, l'ordre et les bonnes mœurs implantés et propagés soit chez les païens, soit chez les peuples non civilisés et même sauvages.

Il y a lieu aussi d'observer que Son Altesse électorale, grâce à la situation ou à la disposition de ses États, jouit d'un grand nombre d'avantages que n'ont pas au même titre l'empereur et le roi de France, et que, non-seulement par suite de ses bons rapports avec Moscou elle pourroit entrer en relations commerciales avec la Chine, l'Inde, la Perse et la Grande-Tartarie, et, grâce aux doctrines évangéliques, procurer à leurs provinces de grands bienfaits, mais aussi introduire dans ses propres États, et cela à très-peu de frais, des inventions importantes dont profiteroit le genre humain.

Sans doute Son Altesse électorale trouvera autour d'elle des hommes capables de lui apporter par leurs lumières un concours efficace; cependant, puisque l'on m'a fait l'honneur de me consulter, en ma qualité de membre de deux Sociétés royales, à sçavoir de France et d'Angleterre, faisant

gerechnet, und anjeho, nachdem ber König sie gleichsam von neuen fundiret, durch ein formliches Brevet auf Ihro Majestät besondern Besehl barein ausgenommen worden. Ueberdieß auch von vielen Jahren her meine Gedanken auf nühliche Bissenschaften und das gemeine Bestegerichtet, und dergleichen Fundation in Teutschland, sonderlich ben einem Evangelischen Potentaten gewünschet, zudem auf eigene Kosten viel Reisen, Experimenta und Untersuchungen ben Machinis, Bergwerken, Laboratoriis und sonst gethan, so habe besto weniger Bedenken gehabt, mich hierüber vernehmen zu lassen, da ohnedem nicht sehe, wie meine geringe Concepte besser, als zu dem glorwürdigen Unternehmen eines so großen Potentaten anzuwenden. Und hosse demnach, einige besondere Borschläge zu thun, so verhossentlich zu Besörderung des Zwecks ihren Nachdruck haben werden.

Buförberft ift also Anordnung zu machen, bag in ben Churfürftlichen Landen gelehrte Leute, Ingenieurs und Künftler, die von Churfürftlicher Durchlaucht ohnebem besolbet werben, zu bem 3weck

partie de celle d'Angleterre depuis quelque vingt ans, et de celle de France depuis longtemps déjà, et nommé tout récemment encore par le roi sur son désir et en vertu d'un diplôme spécial membre de la nouvelle, c'est-à-dire de l'ancienne reconstituée; après m'être occupé depuis de nombreuses années des sciences pratiques en vue du bien-être général, et désirant, surtout sous les auspices d'un potentat évangélique, la fondation en Allemagne d'une société de ce genre; après avoir entrepris à mes frais des voyages, tenté des expériences et des essais en mécanique, dans les mines, dans les laboratoires et ailleurs, j'ai hésité d'autant moins à m'expliquer, que je ne vois rien de plus favorable à mes petits projets que de les soumettre à la glorieuse initiative d'un si grand prince. Aussi j'espère, en développant quelques idées originales, donner une forte impulsion en vue des résultats à atteindre.

Tout d'abord il est urgent d'ordonner que dans les États (de Son Altesse électorale) les gens instruits, les ingénieurs et les artistes, ceux qui sont à la solde de Son Altesse con-

ber Churfürstlichen Societät, fo viel bequem und thulich, sowohl gegenwärtig, wie fie ben Sof, als burch Correspondeng, wenn fie abmefend, concurriren, und nicht allein auf Begehren mit Nachricht an bie Band geben, fondern auch von felbften ihre Obfervationes und Gebanten bargeben. Woran es nicht mangeln wird, wenn fie vermerten merben, daß Churfürftl. Durchl. eine besonderliche Bergnugung barob haben. Wenn man auch folche Reigung mehr und mehr fpuren murbe, ift nicht zu zweifeln, es murben Bornehme bon Abel, und andere Beguterte, in Rube und Wohlstand fich befindende Leute (wie etwa in Engelland und andereivo) aufgemuntert werben, ibre Luft in Untersuchung ber Ratur und Bunber Gottes, auch Mathematicis, und baber fliegenden iconen Runften zu fuchen, und ein fo ruhmliches, nugliches und vergnugenbes Beitvertreib anbern, Theile verberblichen, Beitverspilderungen vorzugieben; baburch bie Sanbwerter von ihnen auch encouragiret, viel Menfchen vom Bofen abgeführet, und viel Dienliches zur Chre Gottes und Dienft bes Nächsten berfürbracht merben burfte.

courent au but que se propose la Société aussi activement et efficacement que possible, soit en personne, quand elles sont à la cour, soit par correspondance, en cas d'absence, et, que non-seulement ils rendent service par des communications quand on leur en fait la demande, mais encore que d'eux-mêmes ils transmettent leurs observations et leurs idées.

Je ne doute pas de leur empressement dès qu'ils remarqueront combien Son Altesse en éprouvera de satisfaction.

Par suite d'un entrain de plus en plus marqué, il n'y a pas à douter que des membres de la noblesse, des personnes opulentes, des gens à leur aise et dans une belle position (comme en Angleterre et ailleurs) ne se sentent stimulés à chercher leur plaisir dans l'étude de la nature, l'examen des merveilles du Créateur, dans les mathématiques et les beaux-arts qui en découlent, et à préférer, à des pertes de temps souvent fatales, des occupations si nobles, si utiles et si agréables; c'est ainsi qu'ils encourageroient les artistes, qu'ils détourneroient du mal bien des

Ferner könnten bie Churfürstlichen Gesandten Envoyés, Restenten, Agenten und Factorn, so Churfürstliche Durchl. ohnedem hin und wieder mit ansehnlichen Kosten außer dero Landen hält, angewiesen werden, nicht allein, was ihnen etwa von curidsen und nühlichen Dingen vorkommt, der Societät mitzutheilen, sondern auch die etwa von ihr verlangenden Erkundigungen einzuziehen.

Und weilen vornehmlich ben Universitäten, Academien, Gymnasiis und sowohl hoben, als niedrigen Schulen, solche Bersonen von
dem publico erhalten werden, deren Amt ist die Studia und Bissenschaften zu treiben und fortzupflanzen, diese Leute auch ohnedem
mit lectionibus, scriptis, Bücher-Schreiben und bergleichen laboribus allerhand Arbeiten thun, so würde man sich wegen der Societät auch mit denen tauglichsten unter denselben wohl zu vernehmen
haben, damit wackere Leute darunter, die etwas Gutes zu thun Lust
haben, dazu aufgemuntert, ihnen die Objecta, Occasiones und allerhand dienliche Nachrichtungen zu ihrem Zweck suppeditiret, und also
nichts zu Ausnahme der Wissenschaften und Studien verabsäumet

gens, et feroient éclater la gloire de Dieu en même temps qu'ils rendroient service à leurs semblables.

Puis les ambassadeurs, les députés, les résidents, les agents et facteurs de commerce que Son Altesse le Prince électeur entretient à grands frais en dehors de ses États, pourroient être chargés de communiquer à la Société non-seulement tout ce qui peut s'offrir à eux de curieux et d'utile, mais encore prendre au besoin les informations qu'elle réclameroit.

Et puisque surtout dans les universités, les académies, les écoles supérieures comme les écoles inférieures, le public dispose de personnes dont les fonctions consistent à propager les études et les sciences comme à les faire progresser, que ces personnes en dehors des lectiones, scripta, ouvrages et nombreux travaux, s'adonnent à tout genre d'études, on pourroit dans l'intérêt de la Société s'adresser aux plus capables d'entre elles; ce seroit encourager celles qui sont disposées à faire quelque bien, mener à bonne fin les objecta, occasiones et communications de

werbe. Welches benn alles Dinge von großer Extension und Burfung fenn, und boch Churfürstliche Durchl. nichts, als nur bie Bezeigung ihres bazu geneigten Willens koften wurden.

Beilen aber gleichwohl gewiffe Leute eigentlich ben ber Societät unterhalten werben muffen, und bazu ein Fundus nöthig, womit die Churfürstliche Einkunfte so wenig als möglich zu beschweren, so wäre zu bem Ende auf Borschläge zu gedenken, so zulänglich, annehmlich, billig und nütlich: und ftunde zusörderst dahin, weil Churfürstliche Durchl. viel Gnaben thun, Bensicia conferiren, und andere pure gratiosa expediren lassen, ob ben solcher Gelegenheit nicht ein gewisses von benen Begnadigten vor der Expedition zu befördern, welches zu diesem vortrefflichen Borhaben zu bestimmen, weil niemand sich darüber zu beklagen Fug und Ursach hätte.

Es find auch gewiffe Onera so bewandt, daß fie nicht beschwerlich, sondern angenehm, wenn nehmlich der Nugen, so dadurch erhalten wird, ohngleich großer als die Kosten, auf welchem Fall die Last nicht nur erträglich, sondern auch ersprießlich und heilsam. Zum

toute nature, de sorte que rien de ce qui a trait aux sciences et aux études ne seroit négligé.

Pour un objet si étendu et d'applications si multiples, nous ne réclamons de Son Altesse le Prince électeur que le seul témoignage de son bienveillant intérêt.

Mais pourtant, comme certaines personnes doivent être entretenues uniquement pour la Société et qu'un capital (fundus) aussi foible que possible, afin de ne pas grever (le moins possible) les revenus de Son Altesse le Prince électeur, est nécessaire, il convient maintenant d'exposer certains projets dans les conditions les plus économiques, les plus acceptables et les plus avantageuses: tout d'abord eu égard aux bonnes grâces de Son Altesse électorale, aux bénéfices qu'elle nous confère et aux autres faveurs qu'elle nous accorde bénévolement (pure gratiosa), il y auroit lieu dans une telle circonstance de prélever sur ces générosités une somme non assurée qui seroit destinée à cet excellent usage; personne n'auroit ainsi ni droit ni matière de se plaindre.

Erembel, eines ber nütlichften Dinge, jum Beften no und Leute ware eine gute Anftalt gegen Fener-Schaben. Und weil nunmehro vortreffliche Mittel bagegen aufgefunden, welche in Machinis und mathematischen Grund beruben, fo fonnten alle große und fleine Stäbte in allen Churfürftlichen Lanben bamit aufe vortheilhaftefte verseben, und ein Theil bes fundi Societatis zuforberft barin gesuchet werben, indem alle Burger, nach Werth ihrer Baufer, ein leibliches jährlich zu Anschaffung und Erhaltung ber Brandfpriten und bagu gehöriger Mittel zu contribuiren hatten , foldes auch, als ju ihrer Wohlfahrt gereichend, von Bergen gern thun murben, meldes bann alfo zu faffen, bag ein merflicher Ueberfchuß bleibe, welcher zu nichts anders, als ad cassam Societatis Scientiarum anguwenden, bamit fie beffer im Stand fen, mehr bergleichen Lanberfpriegliche Dinge auszufinden, ober zu veranstalten. Daber auch bie gange Direction biefes Werts, nebenft benen bagu gehörigen Berfonen, von ihr zu bevendiren batte. Gbenmäßig mare auch Anftalt zu ma: den gegen Baffer-Schaben, welche großer als Reuer-Schaben gu

De plus, il y a des impôts dispensés de telle sorte que, loin d'être lourds, ils sont supportés avec plaisir, à sçavoir quand les avantages obtenus les couvrent de beaucoup, de façon que pour ainsi dire le poids en est non-seulement supportable, mais, qui plus est, avantageux et économique. Par exemple, une mesure des plus utiles au pays et à ses habitants seroit l'usage de remèdes efficaces contre les dommages causés par les incendies, et, comme il y a d'excellents moyens de les prévenir, grâce aux machines et aux mathématiques, les grandes comme les petites villes des pays électoraux pourroient y contribuer de la manière la plus avantageuse, devenir ainsi en partie une source de revenus (fundus) pour la Société, alors que chaque bourgeois, selon la valeur de sa maison, moyennant une légère contribution chaque année, concourroit à la construction et à l'entretien des pompes à seu et de leurs accessoires, et que, dans l'intérêt de sa prospérité, il consentiroit de grand cœur à un impôt perçu de telle sorte qu'il en résulteroit un excédant sensible, destiné sans aucun doute à compléter le

fenn pflegen, weil fie zumalen fich öftere begeben. Wenn man nun folden fürfommt, wird bem Landmann nicht weniger baburch, als Durch Berhutung ber Feuer-Brunfte ben Stabten geholfen. Mun ift gewiß, bag an vielen Orten fich bie Waffer ergießen und, wenn fie fich ergoffen, lange Beit fteben bleiben, ba entweber bas allzu große Ergießen burch Diversiones zu verhuten, ober zu vermindern gemefen ware, oder bas einmal vergoffene Baffer forderlichft abgezogen merben tonnte, fo blog aus Mangel Nachbentens und Effenntnig unterlaffen wird. Bu gefdweigen ber Seen und Moraften, fo allezeit fteben bleiben, und theile auszutrodnen und zu beffern Rut zu bringen. Bu biefem trefflichen Bwed ift nichts anders, ale ein rechter Gebrauch ber Geometrie von nothen, und ift die Runft ber Baffers Wage nunmehr fehr boch gebracht, sowohl ben Bergwerten, als fonften, ob ichon es inegemein nicht gnugfam befannt. Wiewohl nun bieben nicht fofort fich ein gewiffer Fundus, wie ben ber Berhutung ber Feuer-Schaben finbet, fo murben boch, wenn ein gewiffes funftig von bem erhaltenben Ruten ber Churfürftlichen Societat jugemen-

capital de la Société des sciences, plus à même par là de découvrir ou bien d'ordonner des choses utiles au pays. Elle auroit, bien entendu, sous sa direction et sous sa surveillance le personnel attaché à cette entreprise dont elle seroit l'âme.

D'un autre côté, il y auroit lieu aussi de prendre des mesures contre les dommages causés par les eaux, dommages qui sont généralement plus sensibles que ceux causés par le feu, parce qu'ils sont plus fréquents.

Il est certain que dans beaucoup d'endroits les eaux se répandent et qu'une fois répandues elles séjournent long-temps; c'est alors qu'il auroit fallu s'en défendre par des changements de cours (diversiones) ou les diminuer. D'autres fois l'eau répandue tout d'un coup auroit pu être retirée, ce que l'on néglige par manque de réflexion et par ignorance.

Quant aux lacs et aux marais qui ne s'écoulent jamais, on pourroit dessécher les uns en partie et utiliser les autres. Pour atteindre ce but signalé, il n'est besoin que de l'exacte bet wurbe, beren Ginfuufte baburch immer mehr und mehr mit bes Lanbes Wohlfahrt und ben Churfurftlichen Ginfunften machfen.

# Anbere Dentichrift.

Den 25. May 1700.

Nachbem Churfürstl. Durchlaucht bero hohen Neigung nach sich erkläret, eine Societät zur Aufnahme realer Wissenschaften zu fundizen, so wäre auf solche Anstalt zu gebenken, baburch etwas, so bem Großmächtigsten Fundatori recht glorios seyn möge, auszurichten und boch bero Cammer- und anderen Intraden keine Beschwerbe aufzubürden. Wie dann zu beyden bereits, auch über bas Observatorium und Calender-Wesen solche Borschläge obhanden, badurch in kurzer Zeit einige wichtige Dinge zu entbecken, und dazu die zulänglichen Mittel auszusinden.

Man hat zwar zum Benspiel vor sich bie benben Königlichen

application de la géométrie, et, bien que de nos jours l'hydrostatique ait fait bien des progrès, elle n'est pas encore assez connue. Encore que, dès le début, il n'y ait pas là source de profits pour le fundus comme dans les remèdes contre les dommages causés par le feu, cependant, quand plus tard la Société des sciences se sera acquis par les services rendus un capital assuré, ses revenus ne feront qu'accroître avec le bien-être du pays et les revenus de Son Altesse le Prince électeur.

#### Autre Mémoire.

Le 25 mai 1700.

Puisque Son Altesse le Prince électeur manifeste son auguste intention de fonder une Société des sciences réelles, il seroit à propos de ne pas perdre de vue que les résultats à obtenir doivent être pour le très-puissant fondateur une source de gloire sans être une (grande) charge pour les finances. Déjà, dans ce double but, par suite de

Societäten, von benen mir ziemliche Kunbschaft beywohnet, weil ich bie Ehre habe, ein Glieb von beyben, und zwar von ber Englischen etliche zwanzig Jahr über zu senn. Und ist die Historie von beyben im Druck, das letzte Reglement auch von der Französischen vorhanden. Es wäre aber das Beste daraus zu nehmen, und sonderlich gewisse Desectus zu verbessern, welche bisher verursachet, das obschon beyde aus vortrefflichen Leuten bestanden, und die Französische dem König ein großes gekostet, dennoch dassenige, so von realen Scienzen zu gemeinem Nutz zu erwarten, nicht erreichet worden, sondern alles in curiosis bestehen blieben.

Derowegen ware anjego bahin ju sehen, wie nicht nur curiosa, sondern auch utilia zu Werk zu richten. Denn reale Ministri werden unnuger Curiositäten bald überdrüßig, und rathen keinem großen kurften, viel Staat bavon zu machen. Hingegen wann Dinge zu erhalten, dadurch die Bequemlichkeit bes menschlichen Lebens und die Nahrung ber Unterthanen zu vermehren, kann die Approbation und auch der Fundus nicht fehlen, als welcher von dem neuen baraus

certains projets touchant l'observatoire et le système des calendriers, on arrivera en peu de temps à quelques découvertes importantes et ainsi à la réalisation des moyens suffisants.

Il est vrai qu'actuellement on a comme modèle les deux Sociétés royales, sur lesquelles je suis à même de donner des renseignements assez complets, ayant l'honneur d'en être membre et cela depuis plus de vingt ans pour celle d'Angleterre. On imprime en ce moment leur histoire, et le nouveau règlement de la Société françoise a paru. Il s'agiroit d'en extraire la meilleure partie, de combler certaines lacunes et de remédier à plusieurs inconvénients qui ont été cause jusqu'ici, en dépit des hommes éminents dont elles se composent, et des charges considérables que la Société françoise a causées au trésor royal, de l'absence de résultats avantageux pour tous et que l'on est en droit d'attendre des sciences réelles, alors que les sciences curieuses (curiosa) ont été et demeurent seules l'objet de leurs études.

Il y auroit donc nécessité de s'occuper dès à présent des VII. 39

entspringenden Rugen selbst herzunehmen, und sonst reichlich burch selbigen zu ersegen. Also daß es nur auf ben guten Anfang ankommt, welcher mittelmäßig, und doch also gefasset senn muß, daß das Werk mit dem sich ereignenden Rugen wachsen konne.

Reale Wiffenschaften sind Mathesis und Physica: ben benden sind vier Hauptstude. Ben Mathesi dese: Geometria, darunter man Mathesin generalem oder Analysin begreifet, so ben andern allen das Licht anzündet; Aftronomia, worunter auch in der That Geographia und Chronologia, sowohl als Optica, auf gewisse Waße beschlossen, dazu ein Observatorium mit Instrumenten gehöret, serner Architectonica (welche civilem, militarem et nauticam Architecturam zusammem sasset, tam picturam, statuariam, und andere artes ornamentorum als subordinatas zu sich ziehet) und sonderlich Mechanica, davon die Mühls auch Runsts und Handwerke, so Bewegung ersordern, sammt den Manusacturen regieret werden: und sind zu der Architectonica sowohl, als Mechanica, Risse, Modellen und Werkzeuge nöthig.

mesures nécessaires à prendre non-seulement en vue des curiosa, mais aussi en vue des utilia. Car les ministres pratiques se lassent facilement des curiosités stériles et se gardent bien de les recommander à la faveur de quelque prince. Au contraire, quand il s'agit d'arriver à des résultats capables d'augmenter le bien-être et d'améliorer l'existence des sujets, la protection et le capital ne manquent pas, surtout quand ce capital provient de profits réalisés dès le début, et qu'il procure les moyens de couvrir les dépenses et au delà. De sorte que tout dépend d'un bon commencement, dont la marche doit être proportionnée et réglée de telle sorte que les travaux soient en raison directe des profits obtenus.

Les sciences réelles sont les mathématiques (mathesis) e la physique (physica); elles se divisent toutes deux en quat classes. Ce sont, pour les mathématiques : la géométrie compris les mathématiques générales (mathesin generale ou analyse, le flambeau de toutes les autres; l'astronomie laquelle reposent, grâce à des données certaines, la géog Physica bestehet auch aus vier Theilen, nehmlich Chymia und ben brei Reichen. Chymia ist die rechte Physica generalis practica, so allen brei Reichen gemein, dadurch das innerste der Körper zu erforschen, und wird ein Laboratorium dazu erfordert. Das Regnum minerale hat zwar hauptsächlich in sich die Berg- und Hütten-Werke, auch Metallen, doch sind auch Salz- und Salpeter- und andere Siedereven, Stein- und Kohlen-Brüche, Glas-Arbeiten aller Art, und selbst das vortrefsliche Regal des Agtsteins (so Churschill. Durchl. vor andern Botentaten haben) dahin zu rechnen. Bey dem regno vegetadili ist Botanica, daraus die Agricultura neben der Gärtneren und Forst-Wesen sließet. Und das regnum animale, dessen und Korst-Wesen sließet. Und das regnum animale, dessen gucht, Weyd-Werk und viel andere (der hohen Scienz der Medicin zu geschweigen) in sich.

Bu allen biefen Wiffenschaften bienen Bibliotheten, Iconothecw (ober Collectanea von Rupferstichen, Riffen, Bilbungen und Gemählben), Runft- und Raritäten-Rammern, Zeug- und Ruft-

phie, la chronologie et l'optique, avec un observatoire pourvu d'instruments; puis l'architectonica (qui comprend l'architecture civile, militaire et navale), civilis, militaris et nautica architectura, puis la peinture (pictura) et la statuaire (statuaria) et les autres arts d'ornements (artes ornamentorum) qui en dépendent (subordinatæ), et surtout la mécanique (mechanica), d'où les rouages de moulin, les métiers, les instruments, les différents moyens de produire le mouvement que réclament certaines professions. L'architectonica, aussi bien que la mechanica, a besoin de dessins, modèles et instruments.

La physique consiste en quatre parties, à sçavoir la chimie (chymia) et les trois règnes. La chimie, c'est la physique générale pratique, commune aux trois règnes, s'occupant par là de scruter la nature intime des corps, et, pour ce motif, elle a besoin d'un laboratoire.

Le règne minéral se compose principalement des mines et fonderies; il faut y ajouter les métaux, raffineries de sel, salpêtre et autres, les carrières de charbon et de pierre, les Saufer, Garten vieler Art, auch Thier-Behältniffe, und die großen Werke der Natur und Kunst selbsten, von welchen allen, zum Theatro Naturw et Artis, ben Churfürstl. Durchlaucht kein Mangel.

Hieraus erscheinet nun, daß zu bieser Societati Scientiarum Leute gehören, die in Geometria, Aftronomia, Architectonica, Mechanica, Chymia und Mineralibus, Botanica und Anatomia vortrefflich. Wie dann auch insonderheit bey der letten Verfassung der Königlichen Französischen Societät auf dieses alles gesehen worden. Und ob man schon nicht sofort nöthig bätte, wegen aller dieser Dinge eigne Leute zu besolden, so sehlt es doch am Churfürstlichen Hofe nicht an allerhand ercellirenden Personen, so einiger Maßen dazu zu ziehen.

Könnte bemnach die Soeietät bestehen aus innern Membris und aus Affociatis. Die innern Membra formirten eigentlich bas Collegium ber Societät, die Affociati wären theils mund- und thätlich, theils, wenn sie abwesend, mit Correspondenz behülflich. Und weilen

verreries et même la merveilleuse production de l'ambre (que Son Altesse le Prince électeur possède seul entre tous les potentats). Dans le règne végétal, il y a la botanique, avec l'agriculture à laquelle se rattachent l'horticulture et les forêts. Enfin le règne animal, dont l'anatomie nous donne une connoissance exacte, s'étend à l'élève des animaux, à la vénerie et à beaucoup d'autres choses (pour ne pas parler de la haute science de la médecine).

L'étude de toutes ces sciences est facilitée par des bibliothèques, des iconothèques (ou collections de monnaies, dessins, images, tableaux), des cabinets des arts et raretés, des arsenaux et des ateliers, des jardins de toute espèce, des ménageries, et par les grandes œuvres de la nature, toutes choses dont Son Altesse le Prince électeur est loin de manquer pour en créer un théâtre de la nature et de l'art.

On voit par là qu'appartiennent à cette Société des sciences des hommes recommandables par leur sçavoir dans la géométrie, l'astronomie, l'architectonica, la mécanique, la chimie, la minéralogie, la botanique et l'anatomie.

Churfürftl. Durchlaucht nicht nur an bero Hof, sonbern auch in bero großen Landen so viel berühmte, und sonft in allerhand Wissenschaften, Runften und Werken hochgeschäße Leute haben, auch theils besolben: So ist kein Zweifel, daß wenn hochgebachte Churfürftl. Durchlaucht eine gnädigste Neigung hierzu spühren laffen, jedermann das Seinige um die Wette bentragen und sichs vor eine Ehre schäßen werbe, etwas zu dieses großen Potentaten Vergnügung zu thun. Der Fremden zu geschweigen.

Und können Churfuftl. Durchlaucht benen, so etwas sonberliches leiften, leicht solche Gnaben wiedersahren lassen, bie theils in honore beruhen, theils sonft ohnköftlich, auch männiglich unnachtheilig; bis ber Fundus bahin erwachsen, daß ohne Churfuftl. Durchlaucht Rosten Real-Crkenntlichkeit erfolgen könne. Dadurch wackere Leute nicht nur animiret, sondern auch in Stand gesetzt werden, ein mehrers auszurichten, und wenn dies alles nicht wäre, wird doch manchen, neben dem Ruhm, die Hossinung einer dermahleins wohlvers bienten Beförderung anfrischen können.

On a aussi examiné avec soin toutes les dispositions prises à ce sujet par la dernière composition de la Société royale de France; et, bien qu'il n'y ait pas urgence à entretenir des hommes spécaux par suite de toutes ces matières, il ne manque pourtant pas à la cour du Prince électeur des hommes d'un grand sçavoir en toute espèce de sciences et capables d'être utilisés.

La Société comprendroit donc des membres intimes et des associés (associati). Les membres intimes formeroient le collége de la Société; quant aux associés, les uns préteroient leur concours verbalement et efficacement, les autres, étant absents, par écrit. Et comme Son Altesse électorale compte non-seulement à la cour, mais encore dans ses vastes États, des personnes renommées et célèbres dans les sciences, les arts et dans toute espèce de travaux, et qu'Elle en a une partie à sa charge, il n'y a pas de doute que si Son Altesse le Prince électeur manifeste une intention favorable à ce sujet, chacun voudra à l'envi se rendre utile et considérera comme un honneur de faire quelque chose pour

Man kann auch sonderlich in Friedens-Beiten fagen, bas nachft ber über alles gebenben Gottes-Furcht und einer gerechten Regierung, nichts nothiger, bienlicher und einem großen Potentaten rubmlicher fen, als was Kunfte und Wiffenschaften, tanquam ornamenta et fructus paois, bluben machet. Denn nicht allein bie Gefundbeiteund Nahrunge-Mittel baraus entspringen, baburch eines Berrn Unterthanen und Ginfunfte erhalten und vermehret werben, fonbern auch freudige, aber baben mußige Gemuther, fo fich aus Mangel beffer Materie auf Spiel, Debauchen und fonft, wo nicht ichabliche. boch unnuge Uebungen und Beit-Bertreib begeben, finden bergeftalt ein Objectum, barinn fle fich mahrhaftig vergnügen, auch Gott und anbern bamit bienen konnen. Womit auch ber Teutsche Abel fammt andern wohlhabenden Leuten (bes Frauenzimmers zu geschweigen) nach bem Erempel fürnehmer Birtuofen ber auswärtigen Nationen, ju einer löblichen Curiofitat und bem rechten bon gout zu bringen, bag man bie Welt und Werke Gottes und ber Menschen anbers, als ber gemeine Mann ansehen, mithin unsere Ration nicht nur ben

plaire à ce grand potentat (sans parler des étrangers). Son Altesse le Prince électeur est à même d'octroyer à ceux qui rendent des services signalés certaines faveurs, les unes consistant en honneurs (in honore); les autres n'occasionnent aucun frais ni préjudice à qui que ce soit, jusqu'à ce qu'il en résulte un fundus, et que, sans charges aucunes pour Son Altesse électorale, on lui prouve une reconnoissance réelle. C'estainsi que, non-seulement on encourage les hommes de cœur, mais encore on les met à même de réaliser bien des projets, et sans cela l'espérance d'une récompense bien méritée, jointe à la gloire, en stimuleroit plus d'un.

On peut dire aussi, surtout en temps de paix, qu'après la crainte de Dieu et un gouvernement juste, rien n'est plus nécessaire, avantageux et glorieux pour un grand potentat, que ce qui fait prospérer les arts et les sciences, comme ornements et fruits de la paix (tanquam ornamenta et fructus pacis). Il en résulte non-seulement pour la santé publique et l'entretien de la vic de grands avantages, qui

Ruhm ber Tapferteit, sonbern auch eines foliben Berftanbes beybehalten moge.

Sollte ein folches Werk (bergleichen nicht nur in Teutschland, sondern in der Welt, noch kein Botentat mit so realen Absehen vorgehabt) durch Gottes Gulse von statten gehen, ift leicht zu erachten, was es nicht nur jezo für Verwunderung ben manniglich, sondern auch für unsterbliches Lob ben der Nachwelt dem glorwürdigsten Fundatori bringen wurde. Der große König in Frankreich hat es ben curiosis beruhen lassen, und bloß darinn den Ruhm eines mächtigen Potentaten gesuchet, der alles, was schön und löblich, befördert. König Carl II. von Groß-Britanien, ob er schon ein herr war, der selbst viel wußte, so tractirte er doch die wichtigsten Dinge als Bagatellen, und so gieng es auch seiner Königlichen Societät. Was man vor langen Jahren in der Academia del Cimento zu Florenz gethan, das bliebe auch ben geringen Curiositäten, und hörete bald aus.

Allein mas Churfürftl. Durchlaucht hierunter vornehmen murben,

conservent et augmentent les revenus et les sujets d'un prince, mais encore que les esprits en belle humeur, tout à la fois désœuvrés, qui faute de mieux se livrent au jeu et à la débauche, ou encore perdent leur temps sans honte à des occupations inutiles, trouvent un objet qui leur procure une véritable satisfaction, en les rendant utiles à la cause de Dieu et aux autres. En outre, c'est à la noblesse allemande ainsi qu'aux personnes bien élevées (pour ne pas parler du sexe féminin) qu'il appartient, à l'exemple des virtuoses des nations étrangères, d'entretenir une noble curiosité et le véritable bon goût, afin qu'on puisse regarder les œuvres de Dieu et des hommes autrement que le vulgaire, et que notre nation puisse conserver non-seulement la gloire de la bravoure, mais encore celle d'un esprit solide.

Si une telle entreprise (et jamais, non-seulement en Allemagne, mais dans le monde entier, aucun potentat n'a nourri des projets aussi pratiques) devoit réussir avec le secours de Dieu, il est facile d'estimer ce qu'elle vaudroit bas würbe, über alles vorerwähnte, noch zu ber Ausbreitung ber Chre bes großen Gottes und Fortpflanzung bes einen Evangelii gereichen, indem badurch den Bölfern, so noch im Finstern sitzen, das wahre Licht mit anzugünden, dieweil die Wissenschaften und der irbische himmel bezuem befunden worden, die verirreten Menschen, gleich wie der Stern die Morgenländischen Weisen, zu den, so recht himmlisch und göttlich ist, zu führen. Ich habe mehrmalen auch in öffentlichen Schriften mit Andern beklaget, daß man die Römische Missenschaften die unvergleichliche Reigung und Wissenschen Zwegierde des Chinesischen Monarchen und seiner Unterthanen sich zu Nut machen lasse. Davon ich viel besonders mit nachdenklichen Umpfländen sagen könnte.

Es scheinet, als ob Gott sich Churfürftl. Durchlaucht zu einem großen Instrument auch hierinn auserwählet und vorher ausgerüftet habe. Maßen ja ben Brotestirenben nirgends ein solcher Grund als zu Berlin zu ber Chinesischen Literatura et propaganda illuc side geleget worden. Wozu nunmehr vermittelst sonderbarer Schi-

d'admiration pour tous, non-seulement maintenant, mais encore d'éternelle reconnoissance dans la suite pour son glorieux fondateur. Le grand roi en France a borné cette œuvre aux curiosa, et n'a cherché par là que la gloire d'un puissant potentat qui favorise ce qui est beau et louable. Le roi Charles II, de la Grande-Bretagne, quoiqu'il fût luimême très-sçavant, considéroit cependant les choses les plus importantes comme bagatelles, et il en fut de même de sa Société royale. Quant aux travaux de l'académie del Cimento, à Florence, pendant de longues années, ils n'ont eu trait qu'aux moindres curiosités et cessèrent bientôt.

Seulement, ce que Son Altesse le Prince électeur entreprendroit en dehors de tout ce qui a été dit, et par-dessus tout, ce seroit l'extension du respect et de la gloire du Tout-Puissant et la propagation du seul Évangile, afin d'éclairer de la vraie lumière les peuples qui sont encore dans les ténèbres, et, vu les grandes commodités qu'offrent les sciences et les choses d'ici-bas, de ramener ceux qui sont égarés à ce qui est vraiment céleste et divin. chung ber Providenz das so ungemein gute persönliche Bernehmen mit dem Czar, in die große Tartaren und das herrliche China ein weites Thor öffnet. Dadurch ein Commercium nicht nur von Waaren und Wanufacturen, sondern auch von Licht und Weisheit mit dieser gleichsam andern civilisirten Welt, und Anti-Europa einen Eingang sinden dürste, so auch viele Fremde anlocken würde, mehr höchstgebachter Chursürstl. Durchlaucht Protection dazu zu suchen, zumahlen auch bekannt, daß unter allen Europäischen Naturalien saft nichts in China mehr gesuchet und geschäget wird als der Agtstein. Gleich als ob Gott gefällt, daß Chursürstl. Durchlaucht auch dieß natürliche Borrecht dazu haben sollten.

Ja noch mehr zu fagen, wer weiß, ob nicht Gott eben beswegen bie Bietiftische, sonft faft ärgerliche Streitigkeiten unter ben Evangelischen zugelaffen, auf baß recht fromme und wohlgefinnte Geift-lichen, bie unter Churfürstl. Durchlaucht Schuß gefunden, bero benhanden senn möchten, dieses capitaliste Werk fidei purioris propagandæ besser zu beförbern, und die Aufnahme des wahren

Dans maints ouvrages que j'ai publiés je me suis plaint, avec d'autres, qu'on laissat les missionnaires romains profiter seuls de la merveilleuse disposition et du désir d'apprendre du monarque chinois et de ses sujets. A ce propos, j'aurois bien des choses importantes à dire.

Il semble que Dieu ait choisi et formé Son Altesse le Prince électeur pour en faire un grand instrument de ses desseins. Et certes nulle part plus qu'à Berlin les protestants ne sont plus à même de connoître la littérature de la Chine, et par ce moyen de répandre la foi dans ce pays. Car, grâce aux merveilleuses dispositions de la Providence, les bons rapports particuliers qui existent entre le Czar et Son Altesse ouvrent une large porte vers la Grande-Tartarie et vers la Chine, qui renferme tant de trésors. Il en résulteroit un commerce non-seulement de marchandises et d'objets fabriqués, mais encore de lumières et de sagesse avec cet autre monde civilisé, et la vieille Europe pourroit trouver par là un débouché, ce qui engageroit beaucoup d'étrangers à rechercher la protection de Son Altesse le Prince électeur, surtout sachant que de toutes les produc-

Christenthums ben und unb außerhalb, mit dem Wachsthum realer Wissenschaften und Vermehrung gemeinen Nugens, als funiculo triplici indissolubili zu verknüpsen. Gleichwie nun dieses so weit sich erstreckende trefsliche und große Absehen annoch sehr geheim zu halten, also wäre gleichwohl das bevorstehende Reglement der Churstürftl. Wissenschafts-Societät also zu fassen, daß dieses alles mit der Zeit daben statt haben, und das, so Ansangs geschicht, zu dem, so künstig geschehen soll, bequemlich leiten könne. Wozu Gott, dessen Ehre man über alles zu suchen hat, sein Gedenen geben, und Churstürftl. Durchlaucht hohes Gemüth mehr und mehr zu heroischen, Christ-löblichen Unternehmungen entzünden, auch zu deren glücklichen Ausübung sie ben langem vollkommenen höchsten Wohlftand erhalten wolle.

tions européennes rien n'est plus recherché en Chine et n'a plus de prix que l'ambre. C'est encore une prérogative naturelle qu'il a plu sans doute à Dieu d'accorder à Son Altesse le Prince électeur. Il y a même plus à dire : qui scait si Dieu n'a pas permis ces discussions religieuses, et parfois presque scandaleuses, entre évangélisants, pour que les ecclésiastiques vraiment honnêtes, mus par de bons sentiments, et placés sous la protection de Son Altesse le Prince électeur, puissent l'aider à réaliser plus facilement cette œuvre capitale de la propagation d'une foi plus pure, et à réunir en un faisceau indissoluble la reconnoissance du vrai christianisme, les progrès des sciences réelles et l'accroissement du bien-être général? Bien qu'il y ait lieu de tenir secret un objet d'une si grande étendue et d'une si grande importance, c'est le moment de procéder à l'application du règlement de la Société des sciences, développé plus haut, de telle sorte que tout ce qui y est indiqué ait lieu avec le temps, et que ce qui se fait au début puisse conduire facilement à ce qui se fera plus tard.

Que Dieu, dont l'honneur doit être recherché par-dessus tout, daigne bénir cette œuvre; qu'il veuille bien inspirer à Son Altesse le Prince électeur des entreprises toutes chrétiennes et dignes d'un héros, et qui, une fois en bon chemin, prospèrent pendant longtemps!

# Einige Borfchläge pro Fundo Societatis Scientiarum.

- 1. Calender=Brivilegium, zu Behuf bes Observatorii, hat seine Richtigteit.
- 2. Weile nach Churfürfil. Durchl. selbst eigenem gnäbigsten Gutsinden es eine Teutschgesinnete Societät seyn soll, so die Ehre der Teutschen Nation und Sprache sich angelegen seyn lasse, so könnte aus diesem Scopo selbst ein Unsehnliches einkommen. Wenn nehmlich an Statt der vorigen Churfürstlichen Prohibitiv Edicten gegen gewisse ausländische Reisen, so als tacite durch den Frieden ausgeshoben geachtet werden wollen, gleichwohl aber nicht ausdrücklich revociret worden, verordnet würde, daß alle Churfürstliche Vasallen und Unterthanen, so durch Reisen ihre Cultur zu suchen vermeynen, solches nicht anders, als nach vorher erhaltener Special-Inbulgenz zu thun besugt seyn sollen, und daß es ihnen nicht anders

# Quelques Projets en vue d'un capital de la Société des sciences.

- 1° Le privilége des calendriers, dans l'intérêt de l'observatoire, suit son cours.
- 2º Puisque, conformément à la très-gracieuse volonté de Son Altesse électorale, il doit y avoir une Société essentiellement allemande, qui prenne à cœur l'honneur de la nation et de la langue allemandes, une telle proposition suffiroit seule pour réaliser un aperçu des avantages immenses. Si nommément, au lieu des précédents édits prohibitifs électoraux contre certains voyages à l'étranger, édits considérés comme tacitement levés en temps de paix, encore qu'ils n'aient pas été expressément rapportés, on prescrivoit que tous les vassaux et sujets électoraux désireux de s'instruire en voyageant ne sçauroient être autorisés à le faire qu'après l'obtention préalable d'une faveur spéciale qu'on n'accorderoit que moyennant certaines conditions, dont pourroit profiter la Société allemande, cet

gnäbigst zu erlauben, als unter gewissen Bedingungen, welche dieser Teutschgesinnten Societät zu Statten kommen könnten, damit der daben waltende, der Teutschen Nation so schädliche Mißbrauch einigermaßen beschränket, das Bose selbst zum Guten gekehret, und Churfürstl. Durchl. zugleich von ihrer Basallen und Unterthanen Unternehmen und Fähigkeit zu Dero Dienst desto bessern Bericht erlangen mögen. Es könnte alsonach Gelegenheit der Bersonen ein gewisses angesetzt werden, so in die Casse der Soeietät einkommen müßte. Und diesenigen, die so ansehnliche Summen außer Landes verzehren, werden sich etwas gar leidliches allhier zu erlegen gar nicht entgegen seyn lassen.

3. Es ift bekannt, was oft für Feuer-Schaben bin und wieber geschehen, baburch nicht allein viel Leute in Armuth gerathen, sonbern auch hernach bem Publico beschwerlich fallen, indem sie nicht allein bie gemeine Lasten, als welche sie nicht mehr tragen können, von sich auf andere abwälzen, sonbern auch burch Beysteuer und Almosen erhalten werben, auch Churfürftl. Durchl. sich selbst und

abus si préjudiciable à la nation allemande seroit ainsi restreint, le mal tourné au bien, et Son Altesse électorale renseignée au mieux sur les intentions et la capacité de ses vassaux et sujets.

On pourroit aussi imposer une certaine somme en rapport à la position des personnes et qui devroit rentrer dans la caisse de la Société.

D'ailleurs ceux qui dépensent à l'étranger des sommes considérables ne s'opposeroient certes pas à la perception d'un impôt si minime.

3° On sçait quelles sont les conséquences désastreuses du feu, que non-seulement beaucoup de personnes se trouvent plongées dans la misère, mais qu'elles deviennent pour le public une lourde charge, alors que non-seulement les impôts qu'elles ne peuvent plus supporter aggravent d'autant ceux des autres, mais encore qu'elles sont entretenues par des subventions et des aumônes, et que Son Altesse électorale doit entamer ses bois pour leur faire reconstruire leurs demeures.

ihre Bolbungen angreifen muffen, bamit bie Baufer wieber aufgebauet werben konnen. Nun find von einiger Zeit ber vortreffliche Feuer-Sprigen erfunden worden, welche nicht allein in einem Strahl geben (ba fonft bie gemeinen Sprigen gleichsam Athem holen muffen, und nur unterbrochener Weife, fo zu fagen, pfagen), fonbern auch vermittelft leberner Röhren, bie man in alle Winkel herum führen fann, auf ben rechten Sit bes Feuers gerichtet werben fonnen, alfobalb Raum machen, und felbiges bampfen. Und weil man in bergleichen Fällen an Rraft feinen Mangel bat, indem ben Feuer8-Brunften nur mehr als ju viel Leute vorhanden, fo barf man nur foldhe Sprigen haben, bie etwas auszurichten baftant fenn. Womit burch Gottes Segen bem lebel gemeiniglich gar balb zu fteuern. Wie man bann eigene Bucher bat, barinnen ber Gebrauch biefer Sprigen beschrieben, und mit ichonen Rupferftichen bargeftellt wie fie in untericbiebenen gefährlichen Brunften bas ihrige vortrefflich gethan. Sie find aber an ben wenigsten Orten eingeführet, ober im Gebrauch, ba boch billig eine jebe Stadt und Fleden, beren mehr ober weniger,

Maintenant il existe d'excellentes pompes à feu d'invention toute récente qui ne fonctionnent pas seulement dans une seule direction (alors que jusqu'ici les pompes ordinaires doivent pour ainsi dire reprendre haleine, et ne scauroient jouer d'une manière continue), mais encore, au moyen de tuyaux en cuir que l'on peut diriger en tous les sens, sont dressées contre le véritable foyer de l'incendie, en parcourant tout l'espace, et sont à même de l'étouffer. Et comme, dans des circonstances semblables, on ne manque pas de force, car dans les incendies il y a plus de monde qu'il n'en faut, on n'a qu'à se procurer des pompes de ce genre, capables de rendre service. C'est ainsi qu'avec la bénédiction divine on est à même de remédier au mal. Il y a en outre des livres spéciaux où se trouve clairement expliqué l'emploi de ces pompes et où sont représentées par des estampes les différentes manœuvres exécutées avec succès dans les incendies les plus considérables. Mais bien peu d'endroits en sont pourvus, alors que chaque ville et bourg devroit en avoir une ou deux selon son étendue. Et

nach der Größe des Orts, haben sollte. Und kann man an geringeren Orten an Statt der metallenen Stiefel gar wohl solche brauchen, die von gegossenem Eisen, und auf Dörfern kann es wohl auch Holz thun, da ein Stück von einem Baum ausgebohret wird, also daß es neben den leidlichen Kosten nur auf gute Anstalt ankommt. Welche nun von der Societät vorgeschlagen, und unter Churfürstl. Durchl. Autorität zu Werk gerichtet, die Sprizen mit Zubehör angeschaffet, und die Leute von deren Gebrauch und Beobachtung unterwiesen werden könnten, damit die Sprizen in guter Bereitschaft gehalten, und von Zeiten zu Zeiten exerciret würden. Dahingegen hätte die Societät jährlich von jedem Orte, nach Zahl und Art der Sprizen, ein gewisses zu heben.

4. Nachbem einige fürnehme Theologi verstanden, daß Churfürstl. Durchl. unter andern mit dahin bedacht, wie Fides per Scientias fortzupflanzen, und durch wohlangeführte Leute, insonderheit Candidatos Theologie, Evangelische Missiones in das Geibenthum, nach anderer Botentaten Exempel zu bewerkstelligen, haben

en outre, dans les plus petits endroits, on pourroit, au lieu - de corps de pompe en métal, en avoir en fer fondu, voire même en bois dans les villages, alors qu'une pièce de bois bien travaillée se trouve ainsi dans les meilleures conditions. Proposées par la Société, d'après les ordres et sous l'autorité de Son Altesse électorale, les pompes avec leur accessoire seroient débitées, les personnes instruites de leur emploi et de leur entretien, de sorte que ces pompes seroient tenues disponibles et mises de temps à autre en mouvement.

En échange, la Société prélèveroit chaque année sur chaque endroit un impôt régulier en rapport avec le nombre et avec la nature des pompes.

4º Puisque quelques théologiens distingués, en vue du projet conçu par Son Altesse électorale de répandre la foi au moyen des sciences, et d'organiser, à l'exemple des autres potentats, des missions évangéliques dans les contrées païennes, à l'aide d'hommes habiles, entre autres les candidats à la théologie (canditati theologie), ont trouvé

sie von selbst dafür gehalten, daß bergestalt die Clerisen welche sonst aller Immunitäten genießet, sich nicht entbrechen würde, noch könnte, das ihrige benzutragen, und daß ein zulänglich auch von den Kirchen-Gütern und reclitibus ecclesiarum nicht besser als zu solchem Christlichen und Apostolischen Gebrauch angewendet werden könne, wozu kommt, daß man berichtet worden, es sen ehemablen zu Aufrichtung der Churfürstlichen Bibliothek, ehe und bevor man die gegenwärtige Anstalt gemacht, auch etwas zu Dero Behuf von der Geistlichkeit ohne Beschwerung gehoben worden, so hernach ausgeshöret, davon nähere Kundschaft einzuziehen.

5. Weil ein großer Digbrauch in bem Bucher-Befen, indem bie Buchhandler oft bloß und allein auf ihren Bortheil seben, und sich nicht allein an bas, so bem gemeinen Wesen fürträglich, nicht kehren, sondern auch falsche, schädliche und ärgerliche Schriften zu verlegen, einzuführen und zu vertreiben sich nicht entsehen, dadurch oft ehrliche Leute, ja hohe Versonen selbst, angegriffen werden, und zu bem ein großes Geld vor liederliche Baare nach holland und

bon que le clergé, comblé qu'il est de toutes les immunités, y apporte un concours efficace sans hésiter, et que de plus une partie assez importante des biens et revenus des églises (reditus ecclesiarum) ne sçauroit être mieux employée qu'à l'effet d'un projet si chrétien et si apostolique, il appert que, bien avant ces dispositions, on avoit été d'avis de pourvoir à la composition de la bibliothèque électorale, et qu'à cette intention on avoit prélevé certains fonds sur le clergé, sans que depuis il en ait été question.

5° En présence des graves abus qui existent dans le commerce des livres, alors que les libraires ne voient souvent que leur seul intérêt, que non-seulement ils ne se préoccupent pas du bien public, mais encore qu'ils ne se gênent pas d'éditer, d'introduire et d'écouler des écrits mensongers, dangereux et même scandaleux, dans lesquels des personnes honorables et même de grands personnages ont été attaqués; qu'outre cela il passe beaucoup d'argent en France et en Hollande pour l'achat de marchandises immorales, il faudroit examiner, à l'exemple du commissariat

Frankreich gebet : fo ftunde babin, ob nicht, nach bem Erembel bes Ranferlichen Bucher-Commiffariats zu Frankfurt, eine gemiffe Berfaffung bagegen zu machen, und folches Bucher-Commiffariat ber Societat aufzutragen, und baben zu beffen Beftreitung auf einen jeben Ballen, zumal ausländischen ober eingehenden, fonderlich bedruckten Papieres, nach bem Erempel bes englischen Barlements, ein gewiffes ju fchlagen. Daben ju verorbnen, bag bie Buchhandler, Buchbruder und Buchbinder, unter Churfürftlichen Reglementen, nach Art einiger Compagnien ober Innungen ftunben, und zu Bewahrung ber vorgeschriebenen Satungen eine gewiffe Dependeng von ber Societät Aufficht hatten, wozu bereits bas Calenber-Wefen ziemlichen Anlaß giebt, alfo bag man von bem Berlag, Ginfuhre und Bertrieb ber Bucher fattfamen und zeitigen Bericht erlangen tonne, wodurch ichabliche Schriften abgehalten, hingegen nutliche Werke und recht: fchaffene Bucher von ben Buchhandlern mehr als bieber zu gefchehen pfleget, angeschaffet und bie fünftigen Unternehmungen gelehrter ober erfahrner Leute, bie etwas Löbliches thun wollen und konnen, be:

impérial des livres à Francfort, certaines mesures à prendre, confier à la Société un commissariat des livres de ce genre, pourvoir aux frais nécessaires en frappant d'un droit régulier chaque ballot de papier, importé ou exporté, principalement de papier imprimé. De plus on pourroit ordonner que les libraires, les imprimeurs et les relieurs fussent soumis à des règlements électoraux comme il arrive pour quelques compagnies, et qu'ils fussent placés en quelque sorte sous la surveillance de la Société quant à l'observance des statuts publiés. Déjà le système des calendriers nous met à même d'obtenir plus facilement des renseignements certains et suffisants au sujet de l'impression, de l'entrée et de l'écoulement des livres; ce qui permettra de supprimer les écrits dangereux, tandis que les ouvrages utiles et moraux seront recherchés par les libraires plus qu'ils ne l'ont été jusqu'ici, les entreprises prochaines des sçavants et des gens expérimentés qui peuvent et qui veulent rendre de bons services seront encouragées, et même les auteurs secourus utilement et à temps.

förbert, auch wohl nach Gelegenheit ben Autoribus mit Nachricht und fonft in Zeiten unter bie Arme gegriffen murbe.

Und weilen die Welt mit vielen diariis eruditorum ober journaux des savans und bergleichen gelehrten Zeitungs-Bücher ansgefüllet, die auch annoch sehr gesucht werden, welche aber oft ganz verkehrte Urtheile fällen, und nicht das beste, sondern wohl das schlechteste aus den Büchern andeuten: so könnte die Societät, mit obgedachter hülfe, besto besser zwerläßige Relationes und nügliche Extracte in verschiedenen Sprachen besser als andere versertigen lassen, weil ohnebem saft zu viel, daß Brivat-Bersonen sich einer General-Censur in ihren journaux untersangen.

6. Es ift bekannt, daß in England, Holland, Frankreich, auch zu Hamburg und in andern Orten Teutschlands gewisse Lotterien ober Berloosungen mit Rugen angestellet, und zumal zu milben Sachen gebrauchet worben. Weil nun das gegenwärtige Vorhaben nicht leicht einiger piw causw nachgiebt, so hat man zu bedenken geben wollen: ob nicht bergleichen auch hier mit Rugen geschehen könnte.

Et puisque le monde est inondé de nombreux diaria eruditorum ou journaux des savants, et de revues savantes très-recherchées d'ailleurs, bien que souvent elles émettent des opinions fausses et publient, non pas le meilleur, mais le plus mauvais des ouvrages parus, la Société pourroit surveiller la publication en diverses langues d'extraits utiles et de comptes rendus d'autant plus impartiaux et mieux faits (que les précédents), que de parti pris chaque journaliste se laisse aller à une censure générale.

6° On sait qu'en Angleterre, en Hollande, en France, ainsi qu'à Hambourg et en d'autres endroits de l'Allemagne, il a été établi avec profit certaines loteries destinées à des œuvres pies. Bien que le projet en question ne comporte pas de telles œuvres, on a voulu cependant donner à réfléchir s'il n'y auroit pas lieu de profiter de semblables innovations.

Entwurf eines Chur-Branbenburgifchen Befehle,

traft welches ber Societat ber Biffenschaft frey ftehen foll, eine ober mehrere Lotterien ohne ober in ihrem Namen anguftellen.

"Wir von Gottes Gnaben Friedrich etc.

Nachdem eine Zeit lang her in und außer Teutschlandes verschiebene Lotterien oder Berloosungen im Schwange gewesen, also daß die Sache fast zu einem Mißbrauch ausgeschlagen, und wir daher Bedenken gehabt, privatis dergleichen in unsern Landen leichtelich zu verstatten, gleichwohl aber bekannt, daß durch dieses Mittel unterschiedene gemeinnüßige, Theils auch zu milden Sachen gerichtete Borhaben glücklich zu Werke gerichtet worden: So haben Wir in Gnaden resolviret, Unser neu-sundirten Societatis Scientiarum zu verwilligen, daß ihr frei stehen soll, jest und künstig ein oder mehrere Lotterien, ohne oder in ihrem Namen anzustellen, die Conditiones der Berloosung zu publiciren, die Gelder von denen eingeschriebenen Bersonen zu heben, und endlich die Berloosung selbst ergehen lassen.

### Projet d'un ordre de l'Électorat de Brandebourg

en vertu duquel la Société des sciences peut être libre de procéder à l'organisation d'une ou plusieurs loteries anonymes ou en son nom.

Nous, par la grâce de Dieu, Frédéric, etc.

Puisque, depuis un certain temps, en Allemagne et ailleurs, différentes loteries ont eu une vogue telle qu'on en a presque fait un mauvais usage, après y avoir mûrement réfléchi, et sachant que par ce moyen divers projets d'intérêt général ont été menés à bonne fin, entre autres plusieurs œuvres pies, nous avons résolu d'octroyer à notre Société des sciences nouvellement fondée l'entière liberté d'organiser présentement et à l'avenir une ou plusieurs loteries, anonymes ou en son nom, d'en publier les conditions, de percevoir les fonds des personnes inscrites et enfin de procéder au tirage des lots qu'elle s'est procurés.

Wie wir benn, zu befferm Fortgang beffen, sowohl ben Unserer Residenz als fast in Unsern Landen, durch Leute, die und mit Pflichten und Caution verwandt, die Einzeichnungen, Einnahme der Gelber, und beren Bersicherung, auch endlich die hebung der Preise veranstalten lassen wollen; auch selbst gnädig gesonnen senn, eine Barthen der Loose aufzunehmen, um deren Aufnehmung zu befördern, damit der gute Zweck, den Wir bei der Kundation dieser Unserer Societät haben, desto besser in Unserm Diplomate Fundationis ausgedruckt, desto besser erreicht werde möge » u. s. w.

- Die Lotterie felbst konnte auf folgende Weise publiciret werben, so aber im Ramen Churfürstlicher Durchlaucht, wie die Concession, sondern nur unter Dero Autorität.

Obschon Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg ben benen vielen in und außer Teutschland im Schwang gehenden Lotterien oder Berslofungen Bebenkungen gehabt, bergleichen, zumal privatis zu verskatten, bennoch aber, weil durch dieses Mittel einige gute Borhaben glücklich zu Werk gerichtet worden, so haben Sie in Gnaden verswilliget, daß zu gewissen, zur Ehre Gottes und gemeinen Nutz gerichteten Zweck, eine Lotterie mit folgenden Bedingungen vorges

Et comme, dans l'intérêt du succès, nous voulons confier à des personnes qui nous sont attachées par devoir et caution le soin des inscriptions, de la recette des fonds confiés à leur garde, enfin de la perception des prix, nous sommes disposé, pour notre compte, à prendre une partie des billets, afin d'en favoriser le placement et dans l'espérance que le noble but que nous avons exposé dans notre diplôme de fondation de cette Société des sciences sera plus facilement atteint.

La loterie pourroit être annoncée de la manière suivante, non pas au nom de Son Altesse Électorale, mais seulement sous son autorité.

Encore que son Altesse Électorale de Brandebourg ait songé, à propos des nombreuses loteries en vogue, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Allemagne, à en établir de semblables, c'est grâce aux bons résultats obtenus par ce moyen qu'Elle a daigné consentir à l'orga-

nommen, und Dero Autorität, und von ihrer verorbneten Aufficht gehalten werben foll nemlich, ic.

Ergablung von ber Abficht ber Breufifchen Societat ber Biffenfchaften,

was fie bisher geleistet, und woburch fie gehindert worden; ingleichen einige Borfchlage, was vor kundus außer bem Calender-Wefen ihr zu Statten tommen tonne, woben nebst ben plis caussis, und was aus allerhand Gnaben-Concef-fionen fallen tonnte, ein aufzurichtendes Bucher-Commisariat, Receptur-Buchlein, Richtigkeit von, Maag und Gewicht, in Betrachtung bommen.

Es haben Königl. Majestät zu Breugen Dero Societät ber Biffenschaften bereits im Jahr 1700 funbiret, und so wohl in bem diplomate fundationis als in ber allergnäbigsten Instruction Dero
höchst erleuchtetes Absehen baben zu Tage geleget, baß nehmlich nicht
allein die Fortpslanzung und Bermehrung ber Wiffenschaften,
fondern auch vermittelst berselben die Beförderung der Chre Got-

nisation d'une loterie, aux conditions suivantes, dans l'intérêt de la gloire de Dieu et du bien public, sous son autorité et sous la surveillance d'une commission par Elle désignée.

### Compte rendu de la Société prussienne des sciences

au sujet des services qu'elle a rendus jusqu'ici et de l'impossibilité où elle a été d'en rendre davantage, en même temps que sont examinées certaines propositions concernant les moyens de venir en aide au capital en dehors du système des calendriers; les rapports qu'elle a avec les œuvres pies; ce qui pourrait découler des concessions et faveurs de toute nature, un commissariat des livres, un carnet de recette, l'uniformité des poids et mesures.

C'est déjà depuis 1700 que Sa Majesté le roi de Prusse a fondé sa Société des sciences et qu'Elle a manifesté ses vues très-éclairées aussi bien dans le diplôme de fondation que dans la très-gracieuse instruction. On devoit donc s'occuper de la propagation et des progrès des

tes und bes gemeinen Beftens gefuchet werben follte, als infonberheit burch Berbefferung ber Unterweifung, burch beffere Ausübung ber Teutiden Saupt-Sprache und Siftorie, burch neue Erfinbungen in ber Ratur und Runft, burch Bemerkungen ber naturlichen Dinge, und unter andern des Laufs der Sterne, nicht ohne einig Abfeben, bermaleins burch biefe Mittel ben entlegenen, annoch in Finfternig figenden Bolfern benen Evangelifchen Bredigern ben Eingang zu verschaffen, gleichwie bie Weisen burch ben Stern gu Chrifto geführet worben. Bu foldem Enbe find einige Gliedniagen in und außerhalb ben Roniglichen Landen zusammen getreten, man hat Aftronomische Observationes angestellet, so viel vor Ausbauung bes Observatorii füglich gescheben tonnen, man bat neue Rechnunge: und Defftunfte angewiesen, baburch ichwere und nugliche Aufgaben aufzulofen. Es ift ein neuer Phosphorus von einem Glieb: maß ber Societat erfunden worden, fo in einem verichloffenem Glaf . burch bloge Bewegung allezeit leuchtet, und die vermennten Lucernas immortales ber Alten bargeben fann, auch find andere icone Experimenta gewiesen worben. Man bat auch besondere machinas

sciences, mais encore par leur intermédiaire exalter la gloire de Dieu et favoriser le bien public, principalement par une meilleure méthode d'enseignement, un meilleur usage de la littérature et de l'histoire, par de nouvelles découvertes dans la nature et dans l'art, des observations naturelles, entre autres, du cours des astres, dans l'intention de procurer plus tard par ces moyens aux missionnaires évangéliques l'entrée auprès des peuples déshérités et plongés dans les ténèbres; c'est par les étoiles que les sages furent guidés vers le Christ. A ces causes. quelques membres ont été envoyés dans les différentes parties du royaume et ailleurs, des observations astronomiques ont eu lieu, et elles peuvent être utiles à l'observatoire en construction; on a effectué certaines opérations nouvelles concernant le calcul et les mesures, pour résoudre les problèmes difficiles et utiles. Un membre de la Société a découvert un nouveau phosphore qui, enfermé dans un verre par suite du simple mouvement, brille tou-

ausgebacht, baburch Dinge von Nugen und Wichtigkeit auszurichten ; man bat einige uralte Beichen ber Chinefer erläutert, fo fie nun von 2000 Jahren ber felbft nicht mehr verfteben, und bie boch einen neuen mathematischen Schluffel in fich balten. Dan bat in bem Al. terthum ber Teutiden Sprache nicht wenig entbedet, bas Celtifche mit bem Teutichen gufammen gehalten, alte Teutiche Danufcribta nublich angewendet, auch Monumenta ber Teutschen Siftorie and Licht bracht und hoffet, bermaleine zu einem rechtschaffenen Teutschen Wörter:Schat gelangen zu fonnen, sonberlich baburch bobe Gulfe bie Runft- und andere befondere Borter, fo ben berichiebenen Sorten ber Menfchen in Gebrauch, gufammen gu bringen fenn möchten, fo ben Sprachen und Runften jugleich gur Beforberung gereichen murbe. Es murbe auch verhoffentlich Ronigl. Majeftat bereits einen ober mehr Observatores burch Moscau in bie . große Tartaren und bis nacher China haben geben laffen, in ben faft noch unberührten gang neue Dinge zu entbeden, und zugleich Missiones Evangelicas zu veranlaffen, wenn nicht ber Nordische Rrieg bargwischen kommen. Und jeto ift man begriffen,

jours et remet en mémoire les lucernæ immortales des anciens. On a aussi imaginé des machines spéciales, capables de produire des objets utiles et importants. On a déchiffré aussi quelques signes très-vieux des Chinois, qui étoient restés lettre close pour eux depuis deux mille ans et qui pourtant renferment en eux une nouvelle clef mathématique.

On n'a pas moins découvert dans l'antiquité de la langue allemande; on a comparé le celtique et le haut allemand, fait un noble usage des manuscrits allemands, mis en lumière les monuments de l'histoire de l'Allemagne, et on espère arriver un jour à la création d'un trésor des mots allemands, où se trouveroient réunies les expressions spéciales employées dans les arts et dans différents métiers. Sans la guerre qui vient d'éclater dans le Nord, Sa Majesté Royale auroit envoyé un ou plusieurs observateurs par Moscou dans la Grande Tartarie et même en Chine, dans ces pays inexplorés où il y a de nouvelles choses à décou-

bie Sache also zu faffen, bag jährlich einige Miscellanea burch Beranlaffung ber Societat, berfur tommen mogen.

Beilen aber ber Fundus ber Societat bigber einig und allein in bem Calender-Wefen bestanden, welcher nicht weit reichen, und fogar bie Nothburft felbst nicht einst an Buchern und Instrumentis Observatorii bestreiten fann, geschweige bag man zu bienlichen Rachinis und gar zu einem Laboratorio gelangen können, fo bat man fich und andere mit ber blofen gegebenen Soffnung abibeifen muffen, welches aber fich nicht langer ichiden will, fonbern es erforbert fowohl bie Glori bes Roniges, als ber gute Nahmen ber Roniglichen Societät, daß etwas rechtes, fo ber Unternehmung werth, bermableins geleiftet moge. Man bat nicht Mangel an Materie. Es find Aftronomische Observationes von vielen Jahren vorhanden ben bem Observatore ber Societät, beren Plublicirung von großem Rugen fenn murbe, aber ohne Roften nicht zu beftreiten ba bingegen ber Abgang nicht jebermanns Werk. Man bat machinas astronomicas im Borfchlag, womit alles, mas bieffalls in China und Europa geschehen, nicht zu vergleichen. Andere mechanische

vrir, et en même temps organisé les Missions évangéliques (Missiones evangelicas). Et maintenant il a été décidé que chaque année on s'arrangeroit de manière à publier des Miscellanea par les soins de la Société.

Puisque le capital de la Société a consisté jusqu'ici dans les seules ressources du système des calendriers, qu'il ne peut aller loin et qu'il n'est pas à même de suffire aux livres et aux instruments de l'observatoire, bien loin de pouvoir nous procurer les machines nécessaires et un laboratoire, on a dû se contenter du seul espoir donné, ce qui ne sauroit durer plus longtemps, l'honneur et le nom de la Société royale des sciences y sont engagés, à savoir la prompte réalisation de quelques résultats dignes de l'entreprise. Certes les moyens ne manquent pas. L'observatoire de la Société a entre les mains de nombreuses observations astronomiques depuis de longues années, dont la publication offriroit de grands avantages; mais il est impossible de couvrir les frais, ce qui n'est le fait de personne. Nous avons en projet des

Erfindungen von nicht geringer Bichtigfeit ju Rriege: und Friebens-Reiten anjeto ju gefchweigen. Weilen auch ben bem Corpori Evangelicorum ju Regenspurg bas Werf ber verbefferten Sabr-Rechnung nicht gang zu Enbe bracht worben, fondern noch ein anbere unausgemacht geblieben, fo bat man fich beswegen mit vortreff= lichen Aftronomis vernommen, und mare im Stanbe, Gr. Majeftat mit einem allerunthanigften Bebenten an Sand zu geben, bamit Dero allerhöchfte Autorität (zumahl fein anderer Evangelischer Botentat in Europa mit einem folden Collegio irgend verfeben) bas Werf gu ergangen, und gwar vor funftigen Friedensichlug gu Ende gebracht, und ben bemfelben auch in ben Bunct Die Evangelische Freiheit unter Romifcher herrschaft zu ben Beiten, wo man bem Gregorianischen nicht blindlings, fondern bem Schlug bes Corporis Evangelici folgen wurde, gefichert werben moge. Nun haben Gr. Ronigliche Majeftat fich allergnäbigft erboten gehabt, fo mohl zur Bermehrung bes Fundi, als auf andere Beife ben Gelegenheiten bulfreich zu erfcheinen. Es ift von einigen Gratien, Brabenben, Straf-Gefällen und anbern bergleichen Bufalligfeiten gesprochen worben, ber So-

machines astronomiques qui n'ont rien d'égal en ce genre en Europe et en Chine, sans parler d'une multitude de machines propres à la guerre et à la paix. Puisque l'œuvre de la rectification de l'année confiée au Corpus evangelicum à Ratisbonne, n'a pas été terminée, alors que çà et là il existe plusieurs points non traités, des astronomes distingués ont pris la détermination et sont à même d'assister Sa Majesté de leurs très-humbles réflexions, asin que, sous son autorité (jamais aucun potentat évangélique n'a disposé en Europe d'un semblable collége), cette œuvre soit menée à bonne fin, et cela même avant la conclusion de la paix, et surtout pour que, en présence de la puissance romaine, la liberté évangélique soit assurée, surtout dans des temps où, loin de suivre en aveugle les décisions grégoriennes, on s'en rapporteroit à celles du Corps évangélique. Sa Majesté Royale s'est montrée très-favorable tant à l'augmentation du capital qu'à tous les moyens de venir en aide. Il a été question de faveurs, prébendes, droits d'acietat zum Beften anzuwenden. Weilen aber niemand hierinn vor bie Societat füglich machen fonnen, ift Ronigl. Dajeftat allergnabigftes Abfeben bieffalle ohne Burtlichfeit blieben. Gleichwohl wenn etwas ift, fo ad pias Causas zu rechnen, ift es biefes Werk, welches nicht nur bie Stubien und Nahrungen, sonbern auch vermittelft berfelben bie Erfanntnig ber Bunber bes Schopfers, mithin bie Tugend und Gottes-Furcht beforbern, baber ben bem, fo zu milben Sachen vermenbet wird, bieg Werf auch billig in Betrachtung zu ziehen ware. Und weilen junge Leute ben ber Societat in Matheff und Natur-Runde, Mechanicis, Aftronomicis, auch sonberlich zum Absehen ber fünftigen Evangelischen Diffionen anzugiehen, fo fonnte benfelben vermittelft Stivendien und Communitaten nach Gelegenheit unter bie Arme gegriffen, und bernach benen, fo es verbienen, ju Beforberungen geholfen werben. Und werben verhoffentlich Se. Dajeflat in Gnaben geruben, einige Berordnungen zu thun, bag fo mohl ben ben gratiis casualibus, ale piis causis, stipendiis und promotionibus bes gemeinnutigen Abfebens ber Societat nicht vergeffen werbe.

mende et autres concessions au profit de la Société. Mais, puisque personne n'a pu en cela faire assez pour la Société. les vues de Sa Majesté sont restées sans effet. Si cependant il v a quelque chose qui puisse être considéré comme œuvre pie (ad pias caussas), c'est à juste titre cette entreprise qui a pour but non-seulement de faire progresser les études et d'améliorer l'existence, mais encore de mener ainsi à la connoissance des œuvres du Créateur et, par là, à la vertu et à la crainte de Dieu; elle devroit donc avoir les mêmes avantages que les œuvres pies. Et puisqu'il y a lieu d'attirer dans la Société des jeunes gens pour les mathématiques, les sciences naturelles, la mécanique et l'astronomie, et surtout en vue des missions évangéliques, on pourroit donc leur venir en aide au moyen de bourses et de subventions; on encourageroit ainsi ceux qui le méritent. Et Sa Majesté daignera faire en sorte que les nobles et utiles projets de la Société ne soient pas oubliés aussi bien pour les gratiæ casuales, que pour les piæ caussæ, stipendia et promotiones.

Weilen aber gleichwohl auch ein gewiffer Buwachs bes Funbi nothig, barauf man Staat machen fonne, fo ift ein und andere in Borfchlag tommen, und zwar fo burfften fich vielleicht annoch Objecta finden, baraus etwas ohne bes Publici Beschwerung und Schaben zu heben. Es fonnte auch bie Beranftaltung einiger gemeinnütigen Dinge, baraus zugleich ein befonder Rut zu ziehen, ber Societat aufgetragen, auch endlich gewiffe unbebenfliche Brivilegia gegonnet werben, zumahl ba etwas Reues und Nüpliches baburch eingeführet werben fonnte. Alles brepes murbe concurriren in bem bereite einemable vorbrachten, und nicht übel angefehenen Borfolag bes Bucher: Commiffariats. Denn ba anjebo bie Belt mit fo viel Schriften überhaufet wirb, alfo ber handel nicht fo favorabel, ba zumahl faft wenig in ben Roniglichen Landen verlegt wirb, bingegen viel untäugliches Beug eingeführet wirb, fo mare baburch auf eine Remedirung zu gebenten, ben Ginführung frembben Drude etwas zu beschwehren, ben einheimischen zu beforbern, ber Societat fowohl bie Aufficht und Cenfur, als privilegia impressoria zu verftatten, biejenigen, fo andere gegeben werben, mit fel-

Mais puisqu'une certaine augmentation du fondsest nécessaire, pour y arriver, il y auroit tel ou tel projet à exécuter, certains objecta à trouver pour prélever sur le public sans charge ni préjudice pour lui. On pourroit aussi confier à la Société l'établissement de quelques entreprises utiles, dont elle retireroit profit; enfin certains priviléges exempts de danger pourroient lui être concédés; elle obtiendroit par là de nouvelles et utiles ressources.

Ges trois propositions concourroient au progrès déjà soumis et accueilli avec bienveillance du commissariat des livres. Car maintenant le monde est tellement inondé d'écrits, que le commerce s'en fait dans les plus mauvaises conditions, alors que l'on n'imprime presque plus dans les États royaux, qu'au contraire l'importation existe sur une grande échelle; certes il y auroit lieu de songer à réprimer de tels abus en imposant des droits sur l'importation de l'imprimerie étrangère, en encourageant l'imprimerie de l'intérieur, en accordant à la Société la surveillance et le

biger vorher communiciren zu laffen, und von folcher Anftalt aus obigen etwas ber Societät zu gönnen.

Es ift auch in Borschlag fommen, einige Receptur=Buchlein mit ben Calenbern zu combiniren, und solche an felbige heften lassen, und um leibliches durch die Obrigfeiten und Beamte an die Untersthanen jährlich distribuiren zu lassen, in welche hernach die Obrigfeitliche Einnehmer, wie die Namen haben mögen, anstatt Quittungen, was sie empfangen, jedesmahl zu schreiben hätten, welches männiglich zu mehrer Bequemlichfeit und Richtigkeit gereichen wurde.

Und weilen an Richtigkeit von Maaß und Gewicht dem gemeinen Wefen nicht wenig gelegen, und viele Leute durch deren Dißsbrauch vervortheilet werden, so könnte, nach dem Exempel einiger Königreiche und Lande, in den Königlichen dießfalls eine Gleichförmigkeit, etwa die Maaß nach dem Rheinlandischen Fuß durchgehends eingeführet, die Abtheilung zu großer Bequemlichkeit, Nut des Publici und Aushebung der Brüche, in Decimal-Zahlen gemacht, die hin und wieder in locis publicis und privatis besind-

droit de censure aussi bien que certains priviléges qui lui seraient concédés en concordance avec les autres; grâce à de telles mesures la Société recevroit quelques fonds. Nous avons aussi l'intention de combiner quelques carnets de recette avec les calendriers, de les réunir et de les faire distribuer chaque année aux sujets par les fonctionnaires moyennant une petite somme. Les receveurs y inscriroient chaque fois, au lieu de quittance, ce qu'ils reçoivent; cette mesure, tout le monde la trouveroit plus commode et plus exacte.

Et puisque l'uniformité des poids et mesures n'importe pas moins à l'intérêt général, que beaucoup de personnes sont lésées par le mauvais usage qu'on en fait, on pourroit, à l'exemple de quelques royaumes et pays, introduire dans les États du roi une uniformité; la mesure du pied du Rhin seroit adoptée, la division pour la grande commodité, le profit du public et la perception des fractions, faite en nombres décimaux, et les poids et mesures en usage chez les liche Gewichte und Mage barnach gerichtet, und etwas aus biefer nüglichen Anftalt abgeworfen werben.

Es ift auch von mir vorlängst der Bunct einer Affecurations-Caffa angebracht worden, daben nicht allein auf die Einsammlung der Gelder in der Feuer-Casse, sondern auch auf eine gute Feuer-Ordnung und Einführung nütlicher Instrumenta, sonderlich der Feuer-Spritzen, die Gedanken gangen, und Königl. Majestät solche Anstalt der Societät der Wissenschaften bereits ausgetragen. Nachdem nun iho die Feuer-Casse im Werk begriffen, so durfte es an dem sen, daß Königl. Majestät Verordnung, die Societät betreffend, exequiret, zu Aufrichtung dieses gemeinnützigen Werkes mit der Societät communiciret, und deren Aufnahme daben besordert würde.

Nachdem auch nicht wenig Derter in ben Brovincien Königl. Majestät, allba burch Ginbeichung Land zu gewinnen, fo könnte baburch ber Königl. Societät zc.

particuliers et les lieux publics basés là-dessus, il y auroit profit à agir ainsi.

Depuis longtemps déjà je songe à la création d'une caisse d'assurances, non-seulement en vue de la concentration des fonds en caisse contre les incendies, mais aussi au sujet des moyens de remédier au feu, à l'introduction d'instruments utiles, principalement des pompes; du reste Sa Majesté Royale a déjà chargé la Société des sciences d'une semblable entreprise.

Ce projet adopté, il y a lieu que Sa Majesté Royale donne des ordres concernant la Société, qu'Elle s'entende avec elle au sujet de la mise en pratique de cette œuvre utile, et en favorise ainsi l'exécution.

Puisqu'il y a lieu de s'attacher le pays en endiguant certains endroits des provinces royales, la Société royale pourroit par là, etc. Dhnmaggeblicher Borfchlag, im Monat August 1704 gethan,

wie burch allerhand Ronigliche und gemeinnugliche Conceffiones ber Societat ber Biffenichaften aufzuhelfen.

Es ift bekannt, daß Röniglicher Majestät höchsterleuchteste Intention allezeit gewesen, Dero Societät der Wiffenschaften, welche mit dem bloßen Calender-Brivilegio nicht weit kommen, kann, mit andern dergleichen Concessionen hülfreich zu erscheinen, wie solches Dero allergnädigste der Societät gegebene Instruction mit mehrerem besaget.

Benn nun folches zulänglich geschehen sollte, wurde man zur Ehre Gottes, Glori Ihrer Majestät und gemeinem Besten etwas rechtes zu Berke bringen, Observationes und Experimenta anstellen, neue und wichtige Ersindungen vollstrecken, und sowohl zu Berbesserung ber Information und Studien, Bermehrung bes Bucher-Berlags in ihrer Majestät Landen, so bisher fehr schlecht,

Proposition, sauf meilleur avis, faite en 1704, au sujet des moyens de venir en aide à la Société des sciences par des concessions royales de toute nature et d'intérêt général.

Il est connu que la très-gracieuse intention de Sa Majesté Royale, hautement manifestée dans ses instructions à la Société des sciences, est de se montrer favorable à son égard par toutes les concessions possibles, alors que maintenant les seules ressources du privilége des calendriers sont insuffisantés. Avec des fonds suffisants on pourroit, tout à la gloire de Dieu et à celle de Sa Majesté, comme en vue du bien public, obtenir quelques bons résultats, faire des observations et des expériences, pour suivre de nouvelles et importantes découvertes, contribuer en peu de temps d'une manière remarquable aussi bien au progrès des recherches et des études, à l'amélioration de l'imprimerie dans les États de Sa Majesté, qu'à la culture des produits naturels.

auch fonft zu ber Erzielung ber Naturalien, Fabriquen, Dachinen, Bau und Baffer-Werken, fammt andern Runft- und Nahrungs-Sachen, ein ansehnliches in furger Beit contribuiren, auch burch Abschidung einiger Observatorum in frembbe Derter, unter ihret Majeftat Protection, neben ben Wiffenschaften auch bas Licht bes beiligen Evangelii fortpflangen belfen fonnen, alles bem diplomati fundationis, und obgebachter Königlicher Inftruction gemäß. Wie man bann bereits inzwischen fich nicht nur in ziemliche Correspondeng mit auswärtigen Societäten und Belehrten eingelaffen, fondern auch mit ber Congregation, fo ber Bapft zu Berbefferung bes Calender-Befens unter zweener Cardinale Direction angeordnet, in gewiffer Communication ftebet, und alfo wegen 3brer Majeftat, ale vornehmften Evangelischen Botentaten im Reich, gumahl ba fein andere zu biefem Werf bestimmtes Evangelisches Collegium, als bie Ronigliche Societat vorbanden, ju gewiffen Temperamenten zu gelangen hoffet, baburch bie beschwerliche Calenber-Spaltung ganglich aufboren tonne.

Damit nun bie Societat ben bereits ben Auswärtigen in etwas

aux machines, fabriques, instruments de toute espèce, machines hydrauliques, en un mot à tout ce qui a trait à l'existence et aux arts, comme aussi par l'envoi de guelgues observateurs en pays étrangers, sous la protection de Sa Majesté, avec les sciences aider à propager la lumière du saint Évangile, tout cela en vue du fundus de la Société et conformément à l'instruction royale. Et comme on est déjà en rapports non-seulement avec les sociétés étrangères, mais aussi qu'on entretient certaines relations avec la congrégation que le Pape a chargée, sous la direction de deux cardinaux, de la révision des calendriers, et comme il n'y a pas dans l'Empire un potentat plus illustre ni une société religieuse mieux composée que la Société royale pour l'accomplissement de cette œuvre, on espère arriver à un tel tempérament que les divergences d'opinions au sujet des calendriers cesseront entièrement.

Pour que la Société puisse conquérir la gloire déjà acquise par d'autres sous certains rapports, gloire qu'elle est

erlangten, bisher aber auf hoffnung ehefter befferer Berfaffung beruhenden Ruhm erhalten, und alles obgemelbte löbliche Absehen erreichen möge, könnten noch verschiedene ohnmaaßgebliche nach und nach vorschlagende Königliche Concessiones bienen, welche so bewandt, daß sie zugleich etwas Gemeinnütziges mit sich führen.

- 1) Beilen bie gemeine Leute oft Receptur= und Quittang= Buchlein ober bergleichen brauchen, barein bie Receptores an Quittungs-Statt bas Gelieferte notiren, fo könnten folche ben ben Calenbern an bie Unterthanen gegen ein leibliches bistribuiret, auch solcher Mobus zu quittiren, auch sonst zu notiren, als bequem und nutlich weiter eingeführet werben.
- '2) Beil bekannt, baß eine große Difformität fich ben benen in ben Schulen und sonft ben benen Præceptoribus tam privatis, quam publicis gebräuchlichen Büchern findet, badurch die von einer Schulen in die andere ziehen, oder in der Schule selbst andere Bräceptores bekommen, sich zu neuen Büchern gewöhnen, auch wohl andere Dogmata annehmen muffen, mithin in progressu studiorum nicht wenig turbiret, und gehindert werden; überdieß auch

en droit d'espérer, grâce à son organisation supérieure, et atteindre le noble but en question, différentes concessions royales (sauf meilleur avis) proposées petit à petit pourroient y concourir; elles seroient employées de manière que le bien public en profitât.

- 1º Puisque les gens du commun font usage d'un carnet de recettes ou quittance, sur lequel les receveurs au lieu de quittance inscrivent ce qu'ils ont reçu, on pourroit en distribuer aux sujets contre une foible somme; une telle manière d'acquitter ou plutôt de noter seroit propagée comme utile et commode.
- 2° Comme on sait que, dans les écoles, il existe une grande différence non-seulement dans les livres, mais aussi pour les précepteurs tant privés que publics en ceci que les précepteurs qui passent d'une école dans une autre, et ceux qui arrivent dans la même, doivent s'habituer à des livres nouveaux, adopter de nouvelles méthodes, ce qui déroute et entrave la marche des études; en outre, il

mehr als zu bekannt, bag bie Information ber Jugend oft schlecht bestellet, bie Ingenia weit herum geführet, zu Beiten auch mit un: tauglichen, theils ichablichen, meift außer Lanbes verlegten Buchern beladen wird ; fo fonnten unter Approbation ber Societät richtige, beutliche, auf ben alten, zur Gottesfurcht und Tugend gerichteten Grund gebauete, mit neuen Erfindungen ausgezierte Compendia, Tabulæ und Systemata disciplinarum, auch Notitiæ Historico-Geographico-Genealogico-Heraldica, benn auch Grammatifen, Januæ, Dictionaria, Nomenclatores, Collectanea memorabilium, unter mas Namen fle wollen, und bergleichen, theils verfaffet, theils erneuert, banebenft folche Editiones autorum classicorum jum Drud beforbert worben, welche mit notis criticis nicht überbäufet und vertheuert, und boch mit nothigen Erflarungen verfebeu waren. Dazu geborten auch Schreib- und Rechen-Bucher, und sonderlich Catechismi, compendia Theologica, in benen gewiffe taugenbe Gebeth: und Befang: auch Spruch:Bucher, Coitiones bes neuen Testaments, auch ber gangen Bibel ober beren Theile in Original und andern Sprachen, auch fonberlich Lexica und Dictio-

n'est que trop connu que les moyens d'éducatiou sont mauvais, les dispositions naturelles dévoyées, grâce à des livres de peu de valeur et le plus souvent dangereux que l'on imprime à l'étranger; c'est alors que l'on pourroit, avec l'approbation de la Société, encourager l'impression d'ouvrages, compendia moraux, clairs, basés sur la crainte de Dieu et de la vertu, enrichis de nouvelles inventions, les tabulæ et systemata disciplinarum, et encore notitiæ historico-geographico-genealogico-heraldica, des grammaires, janua, dictionaria, nomenclatores, collectanea memorabilium, peu importe le nom, en partie composés et en partie renouvelés; avec cela editiones autorum classicorum, non pas surchargées de notes critiques, ce qui en augmente le prix, mais pourvues d'éclaircissements nécessaires. Il y auroit aussi des livres d'écriture et de calcul, surtout des catéchismes, compendia theologica, y compris certains bons livres de prières, chansons et proverbes, éditions du Nouveau Testament, de toute la Bible ou parties dans l'original et en

naria, Flavissse und Adagia von allerhand Sorten. Auch wird Königl. Majestät in Gnaven geruhen, der Societät ein Generale privilegium impressorium perpetuum more consueto aut die von dero wegen verlegte Bücher in Gnaden zu ertheilen. Demnach würden Königl. Majestät dero Societät in Gnaden geruhen, ein privilegium perpetuum Generale auf die sogenannte Schulmb andere specisierte Bücher, und die, so denen gleich, so cum privilegio nachgebruckt, oder andere Autores zu Lectionibus und Collegiis oder sonst unisormirter in dero Landen gebraucht würden (zu ertheilen).

- 3) Beilen auch die Nicht-Studirenden billig in vielen nüglichen Dingen, sonderlich ex Mathesi, Natura, Economicis, Historia et re morali, in Teutscher Sprache unterwiesen werden sollten, ware der Societät deffen Besorgung insonderheit aufzutragen, und beswegen Schreib- und Rechen-Meister, auch andere Künstler an sie zu weisen.
- 4) Nachbem Maaß und Gewicht gemeiniglich mit ber Zeit in Ohnrichtigkeit zu kommen pflegen, auch bie baben in verschiedenen Bro-

d'autres langues, et principalement des lexica et dictionaria, flavissæ et adagia de toutes sortes. Sa Majesté daignera accorder à la Société un privilége général perpétuel more consueto sur les livres imprimés en son nom. En outre, Sa Majesté daigneroit aussi accorder un privilége général perpétuel sur les livres spécifiés plus haut et ceux imprimés avec privilége, et interdire l'usage dans ses États des autres éditions et auteurs pro lectionibus et collegiis.

- 3° Comme il y a des personnes qui ne sont pas appelées à l'étude de certaines sciences, principalement des mathématiques, de l'histoire naturelle, de l'économie, de l'histoire et de la morale, la Société seroit chargée d'en prendre soin et à cet effet d'appeler à elle des maîtres d'écriture et de calcul ainsi que d'autres artistes.
- 4º Puisque les poids et mesures deviennent ordinairement inexacts avec le temps, que dans beaucoup de provinces le manque d'accord a causé bien des embarras, c'est l'affaire de la mécanique; aussi on pourroit, à l'exemple dn

1

vincien sich sindende Difformität viel Ohngelegenheit verursachet, dieß auch res mechanica ift, so könnte nach dem Exempel der Eron Dännemark, da alles Waaß und Gewicht nicht allein geaichtet und in Richtigkeit bracht, sondern auch die Mensuræ auf den Rheinsländischen, in der That Romanischen Fuß gerichtet, und vermittelst der Decimal-Eintheilung von der Bruch-Rechnung befreyet worden, ein gleiches durch alle Ihrer Majestät Lande zu bewerkstelzligen, auch ferner zu beobachten, die Societät autoristret werden, auch von solcher Einrichtung und ferner beständiger Inspection ein gewisses zu genießen haben.

5) Es ift bereits vor mehr als einem Jahr die Seiben-Erzielung in diesen Landen in Borschlag kommen, auch Maulbeer-Saamen aus Italien angeschafft worden weilen gewisser Beweiß von dem Succes vorhanden. Ob nun gleich ein merklicher Gewinn in den ersten Jahren nicht zu erreichen; dieweil aber bennoch ein großer und ansehnlicher Rut endlich baraus erfolgen muß; als hat man das Werk fortzusezen nothig befunden; und wird verhosset, Ihre Majestät werden allergnädigst geruben, die beyden Garten ber

Danemark où chaque poids et chaque mesure n'a pas été seulement établi et réglé, mais encore les distances, sur le pied du pays Rhénan, en réalité le pied romain, et le compte des fractions aboli par la division en décimales, établir dans les États de Sa Majesté Royale la même réforme, et remarquer que plus tard la Société seroit autorisée à prélever de certains fonds par suite de cette innovation placée sous sa surveillance constante.

5º Il y a déjà plus d'un an que la culture des vers à soie a été proposée et que des semences de mûriers ont été apportées d'Italie, alors qu'on étoit pour ainsi dire assuré du succès. Quoique dès les premières années il n'y ait pas lieu d'obtenir un gain considérable, comme cependant par la suite on en retire de grands profits, il a été trouvé bon de poursuivre le but qu'on s'est proposé, et l'on espère que Sa Majesté daignera laisser subsister les deux jardins de mûriers blancs à Potsdam et à Cæppenick, ainsi que les arbres de Glunecke, encore qu'ils n'aient que peu ou point

weißen Maulbeer-Bäume zu Botsbam und Röppenick, sammt benen Bäumen zu Glünede zu bem Ende überlassen, als welche boch bisher wenig ober nichts einbracht haben. Desgleichen auch einige bequeme, anjeho wenig nühende Ländereien hin und wieder anweisen zu lassen, da Baum-Schulen angelegt, ober bahin bernach die Bäumlein verssehet werben könnten. Und weil der Garten zu Köppenick wenig gespsleget, und die Bäume damit verwahrloset, auch gar zum Theil gegen alle Raison ausgerottet worden: so könnten Ihre Majestät, was zu beren Erhaltung bestimmet, und von gewissen Leuten dazu genosesen, aber übel angeleget werden, zu dieser bessern Anstalt wiedmen lassen.

6) Es ware auch wohl auf etwas zu gebenken, so ber Societat ohne Beitlauftigkeit und Roften eine gewiffe Ginnahme geben, und sie in Stand segen könnte, die vorhergehende Buncte, so meift Zeit, Verlag und besondere Anstalt erfordern, beffer zu bestreiten.

rapporté jusqu'ici (1). De même Elle daignera indiquer certains terrains commodes non utilisés où seroient installées des pépinières et où de petits arbres pourroient être transplantés. Et comme le jardin de Cœppenick n'est pas soigné convenablement, que les arbres ne sont pas entretenus, que contre toute raison quelques-uns ont été déracinés, Sa Majesté pourroit destiner à un meilleur usage ce qui est réservé à cet entretien, ainsi que les fonds dont ont joui certaines personnes et qui ont été mal employés.

- 6° Ce seroit le moment de songer comment procurer à la Société, sans frais ni démarches, quelques revenus réguliers, afin de la mettre mieux à même d'exécuter les projets indiqués plus haut et qui depuis longtemps demandent l'impression et la mise en pratique.
- (1) Kapp renvoie à un édit de Frédéric le Grand du 12 novembre 1742 au sujet de la plantation pour la production de la soie.

Bortragauf ber Conferenz-Stube zu Berlin ben 27. December 1706 an bie anwesenben Associatos, welche sich ber rei mathematica annehmen.

## Sochgeehrte Berren ,

Es ift bewußt, daß des Königs zu Preußen, unsers allergnäbigften herrn Majestät, vor einigen Jahren eine Societät der Biffenichaften aufgerichtet, und solche mit einigen Privilegien begabet,
auch ein Observatorium derselben bauen zu laffen allergnädigft resolviret, darauf benn auch unterschiedliche Membra allhier und anberswo, in: und außerhalb Gr. Majestät Landen in die Societät
genommen worden, von denen man sich hoffnung zur Ausnahme der
Wiffenschaften machen können.

Es haben auch ferner bie Membra, fo fich ber Funbation unb beren Execution angenommen, bahin gearbeitet, baß bas Calenber-Wefen, als bisheriger einiger Fundus ber Societat, in Stand ge-

Rapport sur la conférence tenue à Berlin, le 27 déc. 1706, aux associés présents qui s'occupent de la partie mathématique.

Très-honorés Messieurs,

On sait que le Roi de Prusse, notre très-gracieux Seigneur, a érigé, il y a quelques années, une Société des sciences, l'a dotée de quelques priviléges, et a résolu la construction d'un observatoire. C'est pourquoi des membres divers ont été reçus dans la Société, d'ici et d'ailleurs, des États de Sa Majesté Royale comme de l'étranger, alors que tous font espérer des progrès marqués dans les sciences.

Ce sont les membres ayant pris part à sa fondation et à son installation qui ont travaillé pour mettre en pratique le système des calendriers jusqu'ici seul ressource de la Société, et qui après bien des difficultés vaincues a pu fonctionner enfin.

bracht werben nidchte, welches nach Ueberwindung vieler hinder= niffe, endlich so ziemlich eingerichtet worden.

So hat man auch fich angelegen seyn laffen, Observationes Astronomicas zu machen, so gut als es die bisherige Anstalt leiben können. Und man will hoffen, das nunmehr nachbruckliche Orbres von wegen Königl. Majestät zu Ausbauung des Observatorii und Lieferung des versprochenen Ecks Pavillons ergehen werden.

Beilen man aber zu mehrer Bergnügung Königl. Majestät und bes Publici, und Erreichung bes töblichen gemeinnüsigen Zwecks gleich wohl bahin zu sehen hat, daß nicht nur die Societät mehr und mehr in Stand gesehet werde, etwas nügliches auszurichten, sondern auch würklich etwas leiste, dadurch Königl. Majestät zu Unterhalztung der vorigen und Ertheilung neuer Gnaden-Bezeigungen bewosen werde, so hat man nöthig befunden, darüber mit denen anwesens den Herren Afsociatis zu deliberiren.

Rachbem aber bie Gelegenheit zu ben General-Bersammlungen noch nicht vorhanden, und die membra Societatis in brei Classes, nehmlich: Mathematicam, Physicam und Literariam vertheilet

On s'est appliqué aussi à faire des observations astronomiques aussi bien que pouvoient le permettre les ressources actuelles. Il y a lieu d'espérer que Sa Majesté Royale donnera des ordres pour l'achèvement de l'observatoire et la remise du pavillon promis.

Comme il convient de ne pas perdre de vue le plus grand contentement de Sa Majesté Royale et du public et le résultat de l'œuvre si noble et si utile qu'on se propose, afin que la Société soit de plus de plus à même de produire non-seulement quelque chose d'utile, mais encore quelque chose qui encourage Sa Majesté à nous maintenir ses faveurs, et même à les augmenter, on a trouvé nécessaire de délibérer à ce sujet avec messieurs les associés présents.

Comme on n'a pas encore eu l'occasion d'une assemblée générale et que les membres de la Société ont été partagés en trois classes, savoir : mathématique, physique et littéraire; on a voulu convoquer spécialement ces messieurs worben, so hat man jeto vornehmlich biejenigen Gerren convociren wollen, welche sich rei malbematicæ annehmen. Und obwohl einem jeden der Herren fren flehet, babienige anzubringen, was zum Besten ber Societät gereichet, so hat man doch pro distinctiore deliberationis objecto folgende Puncta insonderheit zu überlegen vorstellen wollen:

- 1) Was die Beforberung der Aftronomie und Aftronomischen Observationen angehet.
- 2) Bas etwa andere Mathematische und Rechanische Decouverten betreffen mochte.
- 3) Db nun wie vermittelst roi mathematicm et mechanicm einige Mittel auszusinden, dadurch ber sundus Societatis zu vermebren.
- 4) Wie etwa wenigstens jährlich gewiffe Miscellanea zu publiciren, barinn sowohl communicationes curiosse von benen Membris und andern, als einige Recensiones und Excerpta neuer Bucher enthalten seyn möchten.

qui font partie de la mathématique; et encore que chacun de ces messieurs soit libre de faire un rapport sur ce qui lui semble le plus utile à la Société, on a voulu, comme objet plus spécial de discussions, soumettre les points suivants:

- 1° Ce qui pourroit encourager l'étude de l'astronomie et les observations astromiques.
- 2º A quoi doivent tendre les découvertes mathématiques et mécaniques?
- 3º Si et comment, au moyen des mathématiques et de la mécanique, il y a lieu de chercher quelques moyens d'augmenter par là le fonds de la Société.
- 4° Comment publier au moins chaque année certains Miscellanea qui rensermeroient aussi bien les communications intéressantes des membres et autres, que quelques revues et extraits de nouveaux livres.

## Gebanten,

auf was Art bag Ihro Konigl. Majeftat bem herrn von Leibnig, als Braftbi ber Societat, munblich allergnabigft versprochene, und berfelben zu ertheilenbe Privilegium, die Erzielung ber Maulbeer-Baume betreffend, einzurichten fep.

Nachbem man durch verschiedene Proben versichert, daß die Zucht der weißen Maulbeer=Bäume und Erzielung der Seide in diesen Landen thulich; auch Se. Königl. Majestät zu Preussen, unser allergnädigster, unlängst vivæ vocis oracula sich gegen den Prässidem Dero Societät der Wissenschaften zu Ertheilung eines Privislegii an dieselbe dießfall in Gnaden erkläret, habe man um dessen Aussertigung dergestallt allerunterthänigst ansuchen wollen:

1) Daß Königl. Majestät ein Privilegium privativum generale perpetuum zu Erzielung ber weißen Maulbeer-Bäume und ber Seibe, wo es in Dero Lanben thulich, gedachter Societät ber Bifsfenschaften in Gnaben zu ertheilen geruben.

## Pensées sur les moyens à prendre

pour amener Sa Majesté Royale à mettre à exécution le privilége promis de vive voix par Elle à M. de Leibniz, président de la Société, privilége concernant les mûriers.

Comme on a l'assurance, par suite de plusieurs épreuves, que la culture des mûriers blancs et l'industrie de la soie sont possibles dans ces pays, que Sa Majesté le roi de Prusse, notre très-gracieux Seigneur, en présence du président de sa Société des sciences, et de vive voix, s'est montrée favorable à la concession d'un privilége en sa faveur, on a voulu en conséquence solliciter très-humblement:

- 1º Que Sa Majesté Royale daigne accorder un privilége particulier, général, perpétuel, pour la culture des mûriers et de la soie aux lieux convenables, en faveur de la Société des sciences;
  - 2º Qu'en outre la Société soit libre d'exercer ou de faire

und ander Materalien, nachbem es bienlich, baraus verfertigen gu laffen.

9) Endlichen weilen dieß Werk zu einem Werk eines ansehnlichen Rugen dieser Lande und des gemeinen Wesens und der hohen Herrschaft und zu keines Menschen Beschwerde abzielt, dieses Brivilegium auch als summe kavorabile angesehen, ben vorfallendem Zweisel in kavorem interpretiret, die rohe Seide und daraus verarbeitete Waare (in so weit die Seide einheimisch) ben Zollen und Accisen nicht hoch beschwerlich, sondern so leidlich, als es des Königs und des Landes Interesse mit sich bringet, tractiret, endlich die Ueberstreter des Privilegii mit ernster Strafe beleget, und der Societät, worunter allezeit die Causam von ihr haben, mit zu verstehen, zu Erhaltung ihres wohlgemeinten Zweck jedesmal nachbrücklich und schleunig, auch sine figura et strepitu judicii geholsen werde. Auf welchen Fuß dann und nach Besinden mit mehrer Extension (man) die Aussertigung des Königs. Allergnädigsten Privilegii hoseset. Salvo, etc., etc.

Berlin ben 10, 3an. 1707.

sans qu'il y ait la moindre charge pour qui que ce soit, que ce privilége soit considéré comme de la plus haute importance, qu'il mérite au besoin la faveur royale, que la soie rouge ainsi que la soie travaillée soit frappée d'un impôt si léger toutefois qu'il soit plutôt utile que nuisible, que les violateurs du privilége soient punis sérieusement, qu'il soit ainsi venu en aide à la Société et à ses mandataires et que son noble but prospère de plus en plus. C'est ainsi et sur de telles bases que nous attendons avec confiance l'expédition du très-gracieux privilége royal.

Salvo, etc., etc.

Berlin, le 10 janvier 1707.

FIN DE L'APPENDICE.

## APPENDICE.

fen, und wo es sonft anständig, nicht nur bergleichen nütliche Bäume, sondern auch ganze Alleen zu pflanzen und hernach zu nuten. Und was von Bäumen gesagt, ist auch von Hecken, wo solche dien: lich, zu versteben.

- 6) Da auch zu Baum-Schulen ober fonft einige bequeme Rlate verlanget werben follten, beren anbersmärts wohl zu entbehren, wurden Königl. Majestät folche gegen einen gewissen Erbzins nach beren bisherigen Ertrag, ber Societät anweisen lassen.
- 7) Beilen von den gemeinen oder fcmargen Maulbeer:Bausmen auch einige Seide zu haben, fo foll folches entweder verschiedes ner Ursachen halber ganz verbleiben, oder nicht anders als mit Einswilligung der Societät geschehen, als beren die Erzielung der Einheimischen Seide allein zufäme.
- 8) Damit auch die Societät ihr Privilegium besto besser nugen könnte, wurde nicht allein die Erzielung, sondern auch die Berarbeitung und der Bertrieb der einheimischen Seide in ihrem Privilez gio begriffen, mithin ihr, oder denen, so Causam von ihr haben, ohnbenommen seyn, allerhand auch mit Beysügung fremder Seide

lement quelques arbres, mais des allées entières, et d'en tirer profit.

- 6° Comme dans l'intérêt des pépinières il peut y avoir des terrains convenables et dont on pourroit faire le sacrifice, Sa Majesté les concéderoit à la Société moyennant redevance emphytéotique basée sur le rapport obtenu jusqu'ici.
- 7° Et puisqu'il y a possibilité d'obtenir quelque soie des mûriers communs ou noirs, ou bien les choses resteront comme par le passé, ou bien la Société en décidera autrement, pourvu que la venue de la soie réussisse.
- 8° Pour que la Société profite d'autant mieux de son privilége, il faut comprendre dans ce privilége non-seulement la venue de la soie, mais encore sa préparation et son débit, et lui permettre ainsi qu'à ses mandataires l'emploi, selon le besoin, des soies étrangères et d'autres productions.
- 9° Enfin, puisque cette entreprise est destinée à rendre de grands services au pays, à l'intérêt général, à l'État,

|                                                                   | iger.       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. — Lettre de Leibniz sur le séjour de Pierre le Grand à Coppen- |             |
|                                                                   | <b>42</b> 6 |
| VI. — Leibniz à Le Fort l'Alné                                    | 429         |
| VII. — Mémoire de Leibniz pour Le Fort                            | 430         |
| VIII. — Leibniz à Le Fort le Jeune                                | 438         |
| IX. — Le Fort le Jeune à Leibniz                                  | 144         |
| X Leibniz à Sophie-Charlotte, Électrice de Brandebourg            | 447         |
| XI. — In electionem Poloniæ regis (1697)                          | 450         |
| XII. — Witsen à Leibniz                                           | 450         |
|                                                                   | 451         |
|                                                                   | 453         |
| XVII. — Observations diverses de Leibniz sur la Russie            | 439         |
| XVIII. — Leibniz à Huyssen                                        | 162         |
| XIX. — Witsen à Leibniz                                           | 164         |
|                                                                   | 167         |
| XXI. — Rapport de Leibniz sur l'établissement des sciences et     |             |
| des études en Russie                                              | 480         |
|                                                                   | <b>489</b>  |
| XXIII. — Leibniz au duc Antoine-Ulrich                            | 199         |
|                                                                   | 501         |
|                                                                   | 505         |
| XXVI Leibniz à Pierre le Grand                                    | 506         |
| XXVII Projet d'un conseil supérieur des sciences et arts pour     |             |
| le Czar                                                           | 316         |
| XXVIII. — Projet d'un mémoire de Leibniz concernant l'étude des   |             |
| langues et l'observation de la variation de l'aiguille aimantée   |             |
| · ·                                                               | 519         |
| XXIX. — Avant-mémoire destiné à Schleiniz à l'occasion de son     |             |
|                                                                   | 547         |
| XXX. — Décret de Pierre le Grand, nommant Leibniz conseiller      |             |
|                                                                   | 553         |
| •                                                                 | 55          |
|                                                                   | 62          |
| XXXIII. — Projet d'un mémoire de Leibniz au Czar en vue des       |             |
| progrès des arts et des sciences, et des écoles dans l'empire     |             |
| , ,                                                               | 67          |
|                                                                   | 00 1        |

FIN DE LA TABLE DU SEPTIÈME VOLUME.









SEP 1 - 1088

